# ARCHIVES GÉNÉRALES

DE MÉDECINE.





## ARCHIVES GÉNÉRALES

DE

### MÉDECINE;

#### JOURNAL

PUBLIÉ

#### PAR UNE SOCIÉTÉ DE MÉDECINS

COMPOSÉE DE MEMBRES DE L'ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE, DE PROFESSEURS, DE MÉDECINS ET DE CRIAURGIENS DES RÔPITAUX CIVILS ET MILITAIRES, CTC.

I." ANNÉE. - TOME III.

SEPTEMBRE 4823.

90165

#### A PARIS,

CHEZ BÉCHET jeune, Libraire de l'Académie Royale de Médecine, place de l'Ecole de Médecine, N.º 4; MIGNERET, Imprimeur-Libraire, rue du Dragon, N.º 20.

4823.



#### MÉMOIRES

ET

#### OBSERVATIONS.

Mémoire sur la kératite ou inflammation de la cornée transparente; par G. Minault, docteur-médecin à Angers, ancien interne des hôpitaux de Paris.

La médecine doit à l'anatomie générale une grande partie des progrès qu'elle a faits depuis trente ans. La distinction des tissus qui concourent à former les organes composés devait nécessairement amener celle des lésions propres à chacun de ces mêmes tissus; et quel avantage n'en est-il pas résulté pour le médecin, lorsque, dans une affection du poumon, par exemple, il peut, non-sulement apprécier la nature du mal, mais encore con-naître d'une manière sûre quelle est la partie constituante de cet organe qui cause le trouble de l'économie.

Cette analyse si utile et que l'on a appliquée à la pathologie de tous les viscères, on s'étonnera sans doute qu'elle n'ait point été apportée dans l'étude de l'inflammation de l'œil.

L'œil est un des instrumens les plus compliqués de l'organisme; quel autre offre un appareil plus nombreux des élémens que l'on y rencounte? Et, expendant, on embrasse dans une description générale, plusieurs phlegmasies particulières, aussi différentes, dans leurs symptòmes et dans leurs effets, que les tissus qu'elles affectent. On ne sépare point l'inflammation de la conjonctive de celle de la cornée, celle de la sclérotique de celle de la choroïde, de la rétine ou de l'iris; et c'est à l'occasion de l'inflammation de la conjonctive que la plupart des auteurs exposent comme des phénomènes en quelque sorte accessoires, ou comme des complications, tous les symptômes remarquables que l'on observe lorsque la phlegmasie s'est propagée aux parties qui constituent le globe de l'œil. M. le professeur Boyer avait senti combien cette gnarche est vicieuse, lorsqu'il a traité séparément de l'inflammation de la conjonctive, et qu'il a renvoyé aux maladies générales de l'organe de la vue la description de celle qui affecte quelques-unes-ou même la totalité de ses membranes propres. Il n'est pas facile, assurément, de porter le diagnostic de l'inflammation de l'œil jusque-là. que de reconnaître à des signes certains la part qu'y prend chacune de ses parties, et de déterminer quelles sont celles qui souffrent, lorsque deux ou trois seulement sont atteintes. Cependant, la chose n'est point au dessus des efforts d'une observation soutenue, et déjà cette tâche difficile a été en partie remplie. A diverses époques, en effet, on a cherché à suivre une méthode plus analytique. De S. 1-Ives traite de l'ophthalmie en plusieurs articles , dont un est consacré à l'inflammation de la choroïde et de l'iris. Maître-Jan parle aussi de celle de l'uvée : il la divise en générale et en partielle ; il expose les principaux phénomènes de celle-ci et quelques-unes de ses terminaisons; il attribue à l'inflammation de la rétine les douleurs vives qui accompagnent certains ulcères de la cornée. Voici comme Deshuies-Gendron s'explique sur celle de la cornée : «Il y a, dit-il, des ophtalmies qui s'étendent quelquefois sur la cornée transparente; j'ai vu ces vaisseaux comme si on les avait injectés. Cette inflammation est rare, attendu que les vaisseaux de cette partie sont plus

fins et plus servés; en conséquence, le sang s'y porte plus difficilement ». Il donne aussi les signes de l'inflammation de la choroïde et de l'uvée. Boerhaave a traité de l'inflammation suppurative de la rétine et de la cornée, ainsi que de l'obscurcissement de cette dernière membranc. Janin mous a transmis une observation de chémosis, dans lequel la cornée suppura et fut entièrement détruite. Nous verrons plus has que cette suppuration n'est qu'une des formes de l'inflammation de la cornée.

Ge qu'ont écrit les auteurs que je viens de citer n'est qu'un essai fort incomplet des diverses phlegmasies qui peuvent affecter le globe de l'œil. Il flant arriver à l'ouvrage de M. Travers pour voir la question qui nous occupe embrassée à peu-près dans tout son ensemble.

Cet auteur examine dans autant de sections chacune des inflammations des membranes de l'œil, à l'exception de celle de la cornée. Ainsi la conjonctivite, la selérotite, l'éridite, la chorotidite, sont successivement le sujet de ses recherches. On ne voit pas sans étonnement qu'il ne fasse pas mention de la kératite. Un tel observateur auraitimanqué de foits nouve en tracer l'histoire l'immanqué de foits nouve en tracer l'histoire.

Un jeune médecin de l'école de Bertin a cherché à remplir cette lacune dans sa thèse inaugurale ( de corneà éjusque morbis, auctore Hoffbauer, Berolini 1800; il ytratie de l'inflammation de cette membrane sous le nom de kératitis seu corneitis: c'est une esquisse assez fidèle de cette maladie.

Je ferai remarquer que l'auteur n'admet point la présence de la conjonctive sur la cornée, et que les vésicules qu'il regarde comme formées par le soulèvement des lames superficielles de cette membrane, ne sont autre chose que des phlyctènes qui résultent de l'accumulation d'un liquide sanguinolent sous la conjonctive de la cornée. M. Hoffbauer est le scul, à ma connaissance, qui aiv traité d'une manière spéciale de l'inflammation du tissu de la cornée; c'est donc à lui qu'appartiendrait la priovité. Je dois cependant dire que la 'même maladie fait depuis long temps le sujet de mes observations et que je l'ayais décrite avant d'avoir connaissance de la dissertation de cet auteur.

J'avais remarqué qu'à une certaine époque des ophthalmies, et dans des circonstances particulières, la cornée participait à l'inflammation, que cette membrane se ramollissait et que son tissu se changrait en une sorté de palpe ou de gelée, qui tantôt datai accompagné de suppuration, d'autres fois en était exempte. C'est ce phénomène assez ordinaire d'une kératite très-ajue qui me l'avait fait appeler ramoltissement de la cornée, démonination que je lui ai conservée dans mes observations et qui forme le a. me derré de la kératite.

Les altérations physiques qui surviennent dans la texture de la cornée pendant son inflammation', sont en grande partie mentionnées dans les observations que M. Jadolot a gonsignées dans le 1,1" volume de l'annuaire des hépitance, sur une épidémie d'ophibalmie qui a régénée ni 8 18, à l'hôpital des Enfans. Les faits rapportés par ce médecin sont d'autant plus inferessans que c'est à l'autopsie cadavérique qu'ils ont été constatés.

Ainsi c'est avec un certain succès que l'on a tenté de débrouiller le chaos des inflammations qui peuvent affecter séparément les diverses membranes de l'oil, et quelques unes d'entre elles se montrent avec des symptômes que l'on peut très-bien distinguer. Telles sont surtout la conjenctivite, la kératite, l'iridite; (les symptômes principaux de celle-ci sont, la rougear de l'iris, la constriction de la pupille, sa forme irrégulière, un dépôt floconneux à sa surface), et la seléroisite quand elle est portée à un certain degré d'intensité.

Saunders a rapporté des observations de cette dérnière phlegmasie; une injection vasculaire extrémement multipliée, une rougeur très-vive, sans gouflement bien sensible de la conjonctire; des vaisseaux qui se portent un ligne droite en convergeant vers les centre de la cornée, et qui forment assez souvent autour d'elle et à quelque distance de son bord, une zone d'un rouge vif, sans injection ni obscurcissement; quelquefois des hosselures, qui paraissept être le résultat du ramollissement et de l'amincissement de la solérotique, la caractérisent particulièrement. Il faut avoner qu'il n'est pas sussi facile de reconnattre l'inflammation de la choroïde à quelque signe particulier, si ce n'est peut-être la sensation d'une couleur rouge ( sans injection concomitante de la cornée toutefois) qui semble nous venir des objets que nous considérons.

L'épanchement albumineux on parulent qui se fait dans la chambre antérieure est assurément le résultat de la phlegmasie ou de la membrane dite de l'humeur, aqueuse, ou de quelqu'une des parties qui forment les parois des deux chambres. Après ces considérations sur la manière la plus rationnelle de considérar l'inflammation du globe de l'œil, je passe à celle de la cornée qui doit ici m'occuper spécialement.

De la kératite ou inflammation de la cornée. — L'observation long-temps suivie des maladies de la cornée nous permet d'avancer que ses altérations, quels que soient leur forme et leur caractère, sont presque toutes le produit de son inflammation aigué ou chronique. C'est en suivant celle-ci dans sa marche, que l'on peut apprécier les diverses modifications que subit le tissu dé la cornée, que l'on peut connaître la nature de ces opacités désignées sous le nom de nuage, d'albugo, de leucoma, celle de ces déformations de toute espèce que l'on comprend sous la dénomination de staphyfoire, que l'on peut enfin se rendre compte de l'atrophie de la cornée, peutêtre même de son ossification.

La kévatite chronique , qui accompagne assez souvent l'ophthalmic chronique , doit être considérée comme étant la cause prochaine des différentes maladies dont je viens de parler; tantôt elle agit en affaiblissant la force de cohésion du tissu de la cornée , de telle sorte que cette membrane cède à la pression des humeurs de l'oil, et qu'elle se distend en s'amincissant; tantôt, au contraire , elle détermine son épaississement; d'autres fois elle altère as forme ou sa transparence; enfin elle la met quelquefois dans des conditions telles , qu'elle devient susceptible d'être absorbée en partie et même en totalitée.

La kératite chronique ne se manifeste guère à nos yeux que par ses effets consécutifs, de sorte qu'il n'est pas possible d'en donner une description séparée de celle des altérations qu'elle cause : il ne sera donc question ici que de l'inflammation de la cornée à l'état aigu.

Kératite aigus. — Les différences qu'elle présente dans ses symptômes , sa marche et ses terminaisons , nous obligent à l'examiner dans trois périodes, ou degrés ; qui différent entr'eux par le plus ou le moins d'intensité de la phlegmasie. Le premier degré est caractérisé par l'obsurvaissement ou l'injection vasculaire rouge de la cornée; le deuxième, par son ramodlissement ; le troisième, par son infiltration purulente.

L'inflammation aigué de la cornée est toujours précédée par celle de la conjonctive; tant que la cause qui a déterminé l'ophthalmie n'a point agi sur la cornée elle-même, le gonflement et la rougeur s'arrêtent à son pourtour, où la densité du tissa cornéal et sa connexion intime avec son tégument extérieur semblent former une barrière insurmontable au passage du sang dans ses vaisseaux. C'est ce qu'on voit d'une manière très-sensible dans le chémosis. Dans ce dernier degré de l'ophthalmie, en effet, il arrive quelquefois que la conjonctive forme autour de la cornée un hourrelet de plusieurs lignes de hauteur, sans que celle-ci soit aucunement altérée, pas même sa transparence. C'est un des argumens les plus forts dont on se soit servi pour nier que la conjonctive se continuât sur toute la partie antérieure de l'œil.

Ce que l'on observe d'abord, quand l'inflammation de la conjonctive se propage à la cornée . c'est un obscurcissement, un trouble particulier qui fait que les malades ne peuvent plus distinguer les obiets qu'au travers d'une sorte de nuage ou de brouillard. Une fille de 22 ans , d'une constitution scrofuleuse, entra à l'hôpital de la Pitié, pour une double ophthalmie, au douzième jour. Les paupières sont rouges et gonflées; la conjonctive injectée et boursoussie : à ces symptômes, se joint un obscurcissement des deux cornées ; leur couleur est d'un gris trèspâle. La malade ne distingue presque plus les objets qu'on lui présente ; il lui semble qu'elle les voit au travers d'un verre brouillé ( c'est son expression. ) Larmoiement, picotemens continuels, etc. La malade est soumise au traitement antiphlogistique; l'ophthalmie diminue; la vue s'éclaircit. Du 15.º au 20.º jour , le trouble des deux cornées se dissipe; elles recouvrent enfin toute leur transparence.

L'obscurcissement de la cornée n'est autre chose que le produit de l'engorgement de ses vaisseaux; ils sont dilatés et gorgés de fluides blancs. Le sang n'y a point encore pénétré, du moins rien ne l'atteste; et si l'irritation diminue, bientôt la membrane recouvre sa diaphanéité. Que si, au contraire, l'ophthalmie devient plus intense, les vaisseaux de la cornée et de la conjonctive semblent céder à l'impulsion du,sang, se dilatent et se remplissent d'un fluide qui, jusque-là, n'y avait pas pénétré. La cornée

devient donc le siège d'une injection sanguine plus ou moins apparente, qui, tantôt bornée aux parties voisines le sa circonférence, occupe d'autres fois une portion plus ou moins grande, ou même la totalité de sa surface.

Dans certains cas, cette injection est tellement multipliée, que ses vaisseaux donnent, par leur rapprochement, une couleur rouge uniforme à la membrane ; es malades distinguent encore les objets, quoique très-confusément, et ce qu'ils regardent leur paraîtentièrement rouge. Marie Lelegard, âgée de 66 ans, fut reçue dans les salles de M. le professeur Béclard, à l'hôpital de la Pitié; elle était affectée d'ophthalmie depuis six jours; les yeux étaient rouges, douloureux; des vaisseaux sanguins tres-développés parcouraient les conjonctives oculaires : on voyait aussi sur la cornée un grand nombre de vaisseaux rouges qui, partant de sa circenfièrence, se rendaient de toutes parts jusqu'à son centre. L'iris avait du côté droit une couleur rosée; pupille déformée et alongée transversalement; sentiment de brûlure dans l'eil, etc.

Il arrive quelquefois, lorsque l'inflammation est portée à un certain degré d'intensité, qu'il se fait une petite hémorrhagie locale. Le sang s'extravase entre les lames de la cornée, et produit une véritable ecchymose. Beer, de Vienne, en a fait représenter un cas dans les planches qu'il a mises à la fin de son ouvrage; l'infiltration sanguine occupe près de la moitié de la cornée. L'obscurcissement et l'injection vasculaire rouge forment ce que j'appelle le premier degré de la kératite aiguë. Jusqu'ici il u'y a noint de désorzanisation du tissu de la cornée : l'in-

flammation cessant, tout peut rentrer dans l'ordre natu-

rel : observons que l'injection sanguine a lieu plus ordinairement, et d'une manière heaucoup plus apparente, dans le tégument formé par la conjonctive, que dans le tissu même de la cornée. Quelquefois l'injection se montre en même temps dans le tissu cellulaire qui unit ces deux membranes, malgré qu'il soit très-servé. Dans l'état inflammatoire, ce tissu se gonfle sensiblement, et toute la partie injectée forme un relief plus ou moins marqué sur la cornée. Ge gonflement du tissu cellulaire sous-conjonctival peut devenir assez considérable, dans certains cas d'extravasation de sang ; pour que le chémosis ou bourrelet de la conjonctive se continue sur toute la cornée. J'ai vu cette particularité si remarquable chez un malade de l'hôpital de la Charité, qu'on avait opéré de la cararacte: La cornée était entièrement rouge et comme boursoufflée.

Une inflammation plus grave de la cornée la désorganies, son tissu perd sa cohésion, se charge en une pulpe gélatiniforme, d'un gris cendré, quelquefois rougeâtre; en un mot, la cornée se ramollit. La lame extérieure on conjonctivale ne parait pas partager la méme décomposition; elle cesse d'être tendue et lisse, est lâchement adhérente à la cornée ramollite, et se ride plus ou moins en se moulant aux inégalités de sa surface.

Le ramoltissement simple de la cornée se borne presque toujours à ses lames superficielles; rareinent il s'étend à toute son épaisseur; il constitue le second degré de la kératite; mois il n'est pas nécessairement précédé par l'injection rouge du premier degré. L'obsavration prouve que le plus souvent il arrive sans autre symptôme que l'obsarcissement de la cornée, joint à une ophthalmie très-aigus.

Le 10 mai 1822, la nommée Marie Perrault étant entrée à l'hôpital de la Pitié, pour une ophthalmie chronique passée à l'état aign, à l'occasion de la suppression de ses règles, on la soumit au traitement antiphlogistique. L'époque des règles étant revenue, nous observames une exacerbation de tous les symptômes : des phytètenes, au nombre de cinq, se développèrent autour de la cornée. Le 16, obscurcissement brun, puis ramoltissement superficiel au haut de la cornée : celle-ci était inégale, grisâtre, pulpeuse, et légèrement boursoufflée. Quelques jours après, la cornée, dans la partie où elle s'était ramollie, offirit une dépression assex marquée (il était visible que la matière en ramollissement avait été absorbée sous la conjonctive, et que cette dernière membrane s'était affaissée dans l'enfoncement qui en était résulté; yon eût dit que la cornée, réduite à la mollesse de la cire demi-figée, avait été comprimée par le bout du doigt.

Enfin, dans un troisieme degré, et toujours suivant le plus de gravité, il arrive que non-seulement la cornée se ramollit, mais encore qu'elle s'infiltre de pus, soit que la matière soit versée dans le tissu cellulaire inter-lamellaire, ou, ce que je suis porté à croire, qu'elle imprègne, à proprement dire, le tissu de la cornée à l'état de ramollissement.

Julien Larcher, âgé de 65 ans, fabricant de bas, est admis à l'hôpital de la Pitié, le 20 août 1822, pour une ophthalmie aiguë qui date de huit jours, et dont il ignore absolument la cause. A son entrée, il ne présente que les symptômes d'une inflammation assez vive de la conjonctive, sans gonflement bien sensible de ses deux portions oculaire, et palpébrale. La sensibilité de l'œil est assez vive. Le quatrième jour, la cornée commence à devenir trouble à sa circonférence; les jours suivans, elle devient de plus en plus terne et grisâtre. Le 10.º jour toul le pourtour de la cornée présente un cercle jaune, d'une ligne de large; il paratt formé par l'épanchement

ou l'infiltration entre les lames les plus superficielles , d'une matière deri-fluide , de la couleur indiquée. En regardant l'edi de profil , on voit très-bien que les lames extérieures de la cornée sont soulevées dans toute sa circonférence , et qu'elles y forment un relief assez marqué; le reste est trouble , la vue obscurcie , la sensibilité de l'ail diminuée , etc.

La suppuration de la cornée peut être superficielle ou profonde. On voit tautôt, dans le premier cas, un cercle jaune d'une ou deux lignes de largeur, concentrique à la circonférence de la cornée; d'autres fois la suppuration n'occupe qu'un côté et une petite étendue de la membrane. Dans le deuxième cas, c'est le plus souvent au centre qu'a lieu le ramollissement avec suppuration. Dans les premiers temps, la cornée est tendue, plus ou moins soulevée par le pus qui la gonfle; quelquefois l'altération s'étendant à toute son épaisseur, elle cède à la pression des humeurs de l'œil, et forme une pretubérance ou saillie qui dépasse plus ou moins le niveau de ses autres parties. J'exprimerais assez bien cet état, en disant que la cornée est comme défoncée.

Nous avons fait de l'infiltration purulente un troisieme degré de la kérațite aiguë, parce qu'elle n'arrive jamais sans le ramollissement; tandis que celui-ci peut, comme on l'a vu, avoir lieu sans production de pus. A l'autopsie des malados, dont M. le docteur Jadelot a rapporté les observations, on trouvait la cornée boursoufflée; terne et comme infiltrée d'un l'utide albumineux. (Annuaire des hôpitaux.) D'autres fois elle était opaque, jaune, saillante, bosselée, presque détachée de la selérotique. (Idem.)

Nous avons eu nous-mêmes l'occasion de constater le ramollissement de la cornée sur le cadavre. Dans un cas, après avoir détaché de l'orbite un œil dont la cornée offrait les earactères de cette matadie, nous la raclâmes avec le dos d'un scalpel; il s'en détachait une sorte de pulpe ou de crème, comme si on avait gratté du fromage mou : nous enlevâmes ainsi le tiers à-peu-près de l'épaisseur de la cornée. Nous ne pômes aller plus loin, le ramollissement se bornait là. L'autre ceil du même individu, qui n'avait été qu'un peu enflammé, ne présenta rien de semblable; le tranchant de l'instrument lui-même n'enlevait rien en cratant.

Chez un autre malade, et dans le même hôpital (Enfans malades), la cornée était ramollie dans toute son épaisseur; elle se convertit en bouillie en la raelant avec l'ongle.

La nature de l'altération étant connue, suivons maintenant la marche ultérieure de la kératite dans les trois périodes ou degrés; exposons les terminaisons diverses, montrons enfin les moyens que la nature déploie pour repairer le désordre dont elle est souvent suivie.

Lorsque l'inflammation s'est bornée àl'obscuroissement on à l'injection des vaisseaux, quelque forte que soit eette congestion sanguine, pourvu que le tissu de la cornée reste intact, ses vaisseaux peuvent par la contractilité qui leurest propre, se débarrasser du sang qu'ils contiennent accidentellement, interdire le passage à de nouveaux globules rouges et rendre à la membrane sa transparence naturelle.

La kératite parvient-elle au 2.me degré, la cornée demeure mollasse, comme de la pâte de papier, grise et demi-opaque, pendant quinze jours, trois semaines, un mois même, suivant que le ramoltissement est superficiel ou profond; après quoi elle se reconsolide par un mécanisme que nous exposerons hientôt: Il arrire le plus ordinairement que cette espèce de pulpo ou de détritus, qui résulte du ramollissement, est emportée par les vaisseaux lymphatiques. A mesure qu'elle est absorbée, il s'établit a la surface de la cornée une excavation dans laquelle s'affaisse la conjonetive.

Les phénomènes qui succèdent à l'infiltration purulente de la cornée ne sont pas moins remarquables. Le premier effet de l'absorption est de pomper la maibre infiltrée. Cependant comme l'action des lymphatiques ou des veines ne s'exerce point d'une manière uniforme par toute la membrane, il résulte que quelques-unes de ses parties sont dèja débarrassées, lorsque d'autres sont encore gonflées par le pus; ce qui fait qu'à cette époque de la maladie, la cornée présente çà et là des enfoncemens, des saillies, souvent aussi des rides qui loi donnent un aspect particulier. Lorsque la résorption est achevée, la membrane ne conserve plus que l'apparence d'un corps fongueux et mollasse; elle s'affaisse sur l'iris en perdant sa convexité naturelle.

Un peu plus tard, la cornée, ainsi ramollie, s'amincit visiblement par l'absorption de son tissu propre.

On ne peut concevoir l'aplatissement de la cornée, sans admettre que, pendant le cours d'une kératite grave, toujours accompagnée d'une inflammation plus on moins vive des parties internes du globe de l'œil, il ne se fasse une diminution de ses humeurs, et particulièrement de l'humeur aqueuse. Sans cela, en effet, leur pression, égale dans tous les sens, s'y opposerait nécessairement. Ce qui confirme cette opinion, o'est qu'après les inflammations profondes de l'œil, cet organe reste souvent, après la terminaison. de la maladie, plus petit que celui du cété. opposé,

Si les choses ne se passaient point ainsi, il devrait arriver que la cornée, privée de sa consistance, loin de se rapprocher de l'iris, serait au contraire poussée en avant, seit partiellement, soit en totalité, et qu'elle formerait une variété de staphylôune; ce qu'on observe, en effet, dans quelques cas où le ramollissement-a été tellement prompt par l'extrême violence de la phlegmasie, que l'absorption des humeurs n'a pas eu le temps de se faire.

La kévatite aiguë, dans ses deux premiers degrés, ne peut être confondue avec aucune autre maladie; dans le troisième, le pus qui infiltre la cornée pourrait peut-être en imposer pour un abcès ou pour un hypopyon. Pour les distinguer, il suffit de se rappeler que dans l'abcès la surface de la cornée ne perd pas son poli naturel, ce qui arrive toujours dans la kévatite. L'erreur d'ailleurs ne pourrait pas durer long temps; car il suffit ordinairement de quelques jours pour la résorption de la matière infl-trée : l'épanchement de pus qui constitue l'abcès nes dissipe pas si vite. Quant à l'hypopyon, sa situation plus profonde, la figure qu'affecte la collection de pus épandé dans la partie la plus déclive, l'intégrité du tissu de la cornée établissent assex la différence.
La kératite airus peut, suivant son decré, affireter di-

verses terminaisons. On peut en admettre quatre: 1.° la résolution; 2.° l'induration; 5.° la rupture de la cornée, qui est suivie de l'évacuation plus ou moins complète des humeurs de l'œil; 4.° la gangrène. J'ai déja parlé de la première de ces terminaisons; elle consiste dans le rétablissement de la transparence de la cornée, lorsque cellecia été le siège d'un obscureissement ou d'une injection vasculaire rouge.

L'induration est une terminaison des deuxième et troissème degrés. Le ramollissement persiste, comme il a été dit, pendant deux, trois, quatre semaines; les symptòmes de l'ophthalmie diminuent, se dissipent même presqu'entièrement dans l'intervalle. Alors, et sans qu'aucune irritation nouvelle se manifeste, on voit se développer sur une ou plusieurs parties de la conjonctive de la sclérotique, des vaisseaux rouges en nappe ou par faisceaux, et semblables à ceux que l'on a appelés variqueux. Ces vaisseaux dilatés et très-apparens sont plus ou moins nombreux, suivant l'étendue et la profondeur du ramollissement ; ils se portent vers les points altérés de la cornée . étendent leurs branches dans la conjonctive, et injectent dans leurs derniers rameaux le tissu carnéal ramolli et réduit à l'état d'une substance pultacée. A partir de cette époque, la cornée éprouve de nouveaux changemens dans sa couleur et dans sa consistance. Ramollie , elle était légèrement grise et demi-transparente ; elle devient successivement rougeâtre, gris-foncé, blanchâtre, et enfin blanche, par-tout où elle a souffert. En même temps elle perd de plus en plus de sa mollesse, et finit par recouvrer sa solidité naturelle, pent-être même au-delà. Bientôt après, les vaisseaux variqueux de la conjonctive disparaissent. L'opacité qui reste sur la cornée ne paraît pas différer de celles que l'on a appelées albugo ou leucoma, suivant leur nature. Je vais rapporter deux observations qui donneront une idée plus exacte de la marche de la maladie et de sa terminaison par induration.

Ophthalmie aiguë, ramollissement profond et partiel avec suppuration de la cornée. (Kératile au troisième degré.) — Le 8 juin 1822, entre à l'hôpital de la Pitié, le nommé Tessier (François), âgé de 42 ans, individu hien constitué, pour une ophthalmie de l'œil droit, existant depuis trois semaines : il n'avait fait jusqu'alors aucun traitement.

Etat : rougeur très-vive , boursonfflement assez considérable de la conjonctive sclérotidienne; elle forme un bourrelet autour de la cornée. Cette dernière membrano est infiltrée de pus à sa partie moyenne, dans une étendue qui équivant à la motifé de sa surface. Cette portion centrale désorganisée est poussée en avant par la pression des humeurs de l'œil, et forme une saillie particulière, comme surajoutée à la cornée. On ne peut voir quel est l'état de l'iris.

Le 11 juin, la matière, infiltrée daus l'épaisseur des lames, est devenue d'un blanc opaque; sa résorption est commencée.

Le 14, la cornée offre une légère transparence; elle est opaline; sa surface présente des saillées et des enfoncemens irréguliers. On aperçoit au travers un lambeau de l'iris qui s'est porté dans la concavité de la portion ramollie, et y fait en quelque sorte hernie.

Le 20, les iuégalités de la tumeur sont effacées, cellecis est aflaissée, au point qu'elle dépasse à peine le niveau du reste de la cornée. La membrane paraît plus mince à son centre.

 Le 50, il ne reste plus d'autre symptôme de l'ophthalmie, qu'une injection vasculaire sans gonflement de la conjonctive de la selérotique; la cornée parait avoir repris sa consistance ordinaire; elle est blanchâtre dans toute sa partie ceutrale.

L'opacité est devenue de plus en plus marquée jusqu'au 15 juillet, où la maladie s'était terminée par induration blanche. (Leucoma.)

Ophthalmie aiguë, ramollissement profond et total avec suppuration de la cornée. (Kératile au troisième degré.) — Antoine Serre, âgé de 27 ans, d'un tempérament sanguin, porteur d'eau, entra à l'hôpital de la Pité, le 18 janvier 1822. Ce malheureux, nous dit avoir contracté, quelque temps arant, une maladie vénérienne qui, s'étant portée sur l'ail droit, l'avait tourné en suppuration, et que la fonte totale de l'organe s'en était suivie. Aujourd'hui l'aïl gauche est affecté d'ophthalmie; depuis quinze jours, elle s'est déclarée sans cause con-

nue; peut-être n'est-elle que le symptôme d'une syphilis constitutionnelle à laquelle on n'a opposé aucun traitement.

Etat au 18 janvier : rougeur très-vive de la conjonctive oculaire; tous ses vaisseaux sont injectés, gorgés de sang. Cette membrane formo une saillie légère autour de la cornée; l'nijection vasculaire ne dépasse pas sa circonférence; la vue est obscurcie; les paupières, un peu gonflées, se rapprochent fortement pour protéger l'œil dont la sensibilité est exquise.

Le 19, saignée du bras; le malade eut une syncope; on tira très-peu de sang.

Le 20, dix sangsues autour de l'œil. Malgré ces évacuations et la diète absolue, l'inflammation fait des progrès, la conjonctive se boursouffle (chémosis); la cornée sc trouble; les objets ne sont plus apercus qu'au travers d'un voile épais; les paupières se tuméfient, un érysipèle œdémateux s'y manifeste ; le malade ne peut plus les ouvrir, tant à cause du gonflement que de l'extrême douleur qu'il éprouve quand il laisse pénétrer la lumière. Des élancemens qu'il compare à des piqures d'aiguille, un larmoiement continuel, une sensation brûlante dans l'œil . ne laissent pas un instant de sommeil ni de repos. Quelques jours suffirent pour le développement de ces symptômes : cependant l'inflammation ne cessa d'être combattue par des applications de sangsues, des purgatifs, les bains de pieds sinapisés, et le 26 on peut écarter assez les paupières pour apercevoir la cornée ; elle est rouge dans toute son étendue. Il s'échappe de l'œil un mucus épais, puriforme, dont l'âcreté produit l'excoriation de la peau.

Le 50, le gonflement étant diminué, ainsi que la douleur , le malade put ouvri l'œil; la cornée est jaune, infiltrée de pus dans toute son étendue; le majade n'y voit plus du tout, malgré, dit-il, qu'il se trouve bequecup mieux. La cornée resta dans cet état jusqu'au 5 février. Dans l'intervalle, sa couleur jaune devint de plus en plus pâle. À l'époque désignée, elle était blanchâtre et opaque. Les jours suivans, l'infaltration se dissipe peu-l-peu; d'abord quelques points s'éclaircissent un peu, puis la membrane présente cette demi-transparence et cet état gélatiniforme dont nous avons parlé.

Le 1a février, le pus est résorbé, mais la membrane diffère beauceup de l'état naturel; à mesure que l'absorption s'est faite dans un point, la cornée s'est affaissée et s'est ridée; elle a cessé d'être blanchâtre sans qu'elle ait recouvré la transparence et le poli qui la caractérisent. Altérée profondément dans sou organisation, elle est pulpeuse et flasque; sa surface est très-inégale; son tissu, comme macéré, est ramolli, et n'a plus qu'une faible apparence de son état naturel. Enfin, elle s'est amincie, et l'iris est áppliqué à sa face rostérieure.

Le 15 avril, tous les symptômes inflammatoires avaient disparu; cependant des vaisseaux se manifestent tout autour de la cornée, et s'avancent plus ou moins sur elle. M. Béclard, chirurgien en chief, nous ayant chargés de les exciser, nous circonscrivimes, à l'aide des ciseaux, toute la circonférence de la membrane. L'opération ne fut suivie d'aucun changement bien appréciable.

Le 10 juin, le malade sortit de l'hôpital ayant perdu la vue : la cornée n'avait pas son brillant naturel; elle était alòrs moins molle, sans avoir recouvré cependant toute sa solidité; on la déprimait facilement en la pressant avec uno tête d'épingle; elle paraissait amincie et fortifiée par l'iris qui doublait sa facè postérieure. La pupille était oblitérée, ce que permettait de voir la demi-transparence de la cornée. Il est à remarquer, et nous allons en dire la raison, que l'induration blanche n'a point succédé comme dans le cas précédent.

Si l'on considère que ces taches qui succèdent au ra-

mollissement ne se manifestent jamais sans avoir été précédées du développement accidentel de vaisseaux variqueux sur la conjonctive , que ces vaisseaux se portent directement et sculement à la partie désorganisée de la cornée; qu'enfin ils disparaissent lorsque l'opacité est formée et la membrane reconsolidée , on ne peut douter que cette injection temporaire des vaisseaux de la conjonctive ne soit appelée à jouer un rôle important dans la réparation de l'organe; ce qui me paraît le prouver invincible-. ment, c'est que, comme l'observation vient de nous le montrer, il ne se forme pas de taches si l'on counc les vaisseaux lorsque celles-ci commencent à se manifester. On observe des phénomènes analogues dans toutes les maladies de la cornée qui se terminent par des opacités. Dans les ulcères, dit B. Travers, les vaisseaux propres de la cornée versent dans l'excavation une lymphe-coa. gulable qui s'organise peu-à-pcu, et dans laquelle des vaisseaux provenant de la conjonctive versent une matière blanche concrescible (matière adhésive) qui donne à la cicatrice la couleur que nous lui connaissons.

Des phénomènes semblables succèdent très probablement au ramollissement. Quand il arrive vis-à-vis la pupille, il est donc nécessairement suivi de la porte plus ou moins complète de la vue du côté malade.

Dans certaines ophthalmies , comme la genorrhéique, la variolique, etc., le ramollissement se fait quelquefois avoc tant de promplitude etsi profondiement, quella coarde pred en trois ou quatre jours toute la cohésion de son tissu , et que, pressée par les humcurs del 'œil, elle se déchire. L'humeur aqueuss é coule eu totalité ou en partie, et la membrane, perdant sa convexité, vient s'appliquer contre l'iris.

Ramollissement profond avec suppuration, rupture de la cornée. — Une femme de 30 ans., au N.º 17 de la salle S.-Antoine, à la Pitié, s'expose à un vent froid, le lendemain d'excisions pratiquées sur la conjonctive. L'inflammation qui survient fut si violente, que trois jours après la cornée était entièrement purulente. Le pus fut peu-à-peu réserbé, mais la membrane était si molle qu'elle ne tarda pas à se déchirer.

La malade avait soufiert les douleurs les plus cruelles; elle passa plusieurs nuits dans une agitation extrême et dans des plaintes continuelles; elle sentit son mal diminucer à mesure que l'humeur aqueuses 'écoulait au dehors. Cependant les hords de la déchirure, rapprechés par l'affaissement progressif de la cornée, s'agglutinèrent; l'humeur des chambres se répara promptément; une nouvelle crise survint et fit suivie d'un nouvel écoulement d'humeur. Enfin, la cornée, s'etant encore reportée vers l'iris, ne s'en écarta plus, et contracta assez long-temps après des adhérences avec cette membrane, et probablement

son étendue, quand la malade sortit de l'hôpital deux mois après son entrée. D'autres fois la cornée, au lieu de se perforcr dans une partie de son étendue, se sépare de l'ouverture antérieure de la selérotique, comme l'a observé M. le docteur Jadelot.

aussi avec la capsule du cristallin. L'œil resta aplati en devant; la cornée, d'un gris terreux ou cendré, rougeâtre, plus que demi-opaque, était diminuée d'un quart de

Enfin, il arrive quelquefois que la destruction de la cornée est si grande, que non-seulement l'humeur aquense s'écoule, mais qu'elle est suivie de la sortie du cristallin et du corps vitré. J'ai vu quatre exemples de cette terminaison de la kératile; M. le professeur Béclard a eu occasion de la voir dernièrement dans ses salles de chirurgie de la Pitié.

Lorsque la déchirure n'est suivie que de l'écoulement de l'humeur des chambres, celles-ci disparaissent ordinairement par les adhérences qui s'établissent entre la cornée , l'iris et le cristallin ; dans le cas où les autres humeurs sont expulsées , l'œil se réduit en un petit moignon.

La terminaison par déchirure de la cornée est accompagnée, comme on l'a vu, de douleurs excessives: les malades les comparent à des coups de canif portés dans le globe de l'œil; la céphalalgie et la fièvre sont des plus violentes; le délire survient ordinairement, quelqueloismême la mort.

Enfin, la kératite aigué peut se terminer par gangène. Saunders et B. Travers en rapportent chacun une observation; dans les deux cas le siège de la gangrène était près de l'ouverture de la selérotique. M. le professeur Béclard a vu un cas de gangrène de la cornée dans lequel cette membrane fut entièrement détruite, et tomba en lambeaux ou escharres d'un gris sale et terreux. Nois en avons nous-même observé un exemple à l'hôpital de la Pitié. Le malade mourut; à l'autopsie nous trouvâmes la cornée convertie en une substance d'un gris noirâtre et presque difilluente.

La gangràne peut s'étendre à toute l'épaisseur de la coinée; alors, quand l'escharre se détache, l'oùil se ride plus ou moins complètement. Tantôt elle n'occupe qu'une partie de son épaisseur; la partie tombée en gangrène s'étant détachée, il reste une ulcération.

Causes.—Les causes de la kératite sont locales ou générales. Parmi les premières qui lui sont communes avec toute espèce d'ophthalmie, nous signalerons l'application du muous de la blennorrhagie sur la conjonctive et la contsion de l'cuil. Dans les secondes, nous rangerons la variole, la rougeole, la scarlatine, le rhumatisme fibreux et la goutte, le scrollate, la syphilis constitutionnelle, le flux palpébral puriforme.

Chacune de ces causes peut déterminer la kéraitie sous les trois formes ou degrés dont il a été question; mais de plus elles peuvent la produire sous des formes particulières. Ainsi, dans la variole, elle se montre quelquefois sous celle d'une pustule; daus le scrofule, sous celle d'une phlycètee, ci'un abcès ou d'un ujcère, car ces maladies ne sont que des résultats divers de la phlegmasie de la cornée.

Prognostic.—Le prognostic de la kératite varie d'après le degré et la cause de la maladie. Lorsqu'elle n'est encore qu'au premier degré, et que les symptômes sont modérés, on est fondé, si l'on oppose un traitement convenable, à espérer la résolution. Le ramollissement, au contraire, soit qu'il ait été ou non accompagné d'infiltration purulente, laisse toujeurs après lui des opacités indélébiles, et dont l'intensité est proportionnelle au nombre de lames qui ont subi l'altération. Observons cependant que les taches de la corréé dimineunt un peu avec le temps. Dans les cas les plus graves, la perte de l'œil est inévitable: on doit craindre que l'inflammation du globe de l'œil ne se propage aux membranes du cerveau.

Ramollissement de la cornée chez les nouveau-nés.
 Ce ramollissement diffère beaucoup de celui qu'on observe chez l'adulte; aussi croyons-nous devoir le décrire séparément.

Ramollissement de la cornée chez un nouveau-né. (Recueillie dans le service de M. Breschet.) — Paleau (Joseph), agé d'un jour, est apporté à l'hospice des Enfans-trourés, le 21 février 1825, présentant une Eruption cutanée non encore caractérisée. Quelques jours après il est pris d'une double ophthalmie puriforme; l'injection de la conjonctive est bornée à la circonférence de la cornée : bientôt une tache d'un blanc-grisitre se manifeste au centre de cette membrane, et enfin il s'y

fait une excavation qui augmente peu-à-peu de profondeur. L'enfant meurt le 31 mars, 59 jours après son entrée.

Examen des yeux sur le cadavre. — Les conjonctives sont rouges et injecées; la palpérale olfire des granulations. On remaque sur chaque cornée, près de leur centre, une cavité en forme de cupule, dont les bords sont coupés perpendiculairement; elles sont remplies d'une substance molle grisâtre (espèce de détritus formé aux dépens de la substance de la cornée); leur fond est formé par les dernières lames de la cornée; l'altération s'arrête brusquement: à côté d'elle la cornée est lisse, transparente, et paraît dans son état naturel.

La peau du visage présente quelques boutons rouges, los uns avec un peu de pus au centre, d'autres avec des croîtes. Lorsqu'on les a enlevées, elles laissent une cavité qui, dans quelques endroits, intéresse toute l'épaisseur du derme, et est remplie de pus. L'intestin gréle offre vingt ou trente plaques légèrement, en relief, granulées et très-pâles.

Les différences que présente le ramollissement de la cornée, chez les nouveau-nés, tienent sans doute à la différence de densité de cette membrane, à son état de mollesse dans les premiers temps de la vie. Le ramollissement se montre presque toujours dans la partie centrale : il commence par une opacité légère; une tache d'un gris-blanc ecupe bientôt toute la partie qui doit se ramollir; enfin, le tissu de la cornée se convertit en une pulpe gélatiniforme, demi-transparente, qui se détache au fur et à mesure que le ramollissement a lieu, et est entraînée par le mouvement des paupières. La cornée se creuse ainsi peu-à-peu; les bords de l'érosion sont ordinairement taillés à pie, l'altération organique s'arretant brusquement à côté d'une partie qui ne présente

ni inflammation, ni changement quelconque. Quelquefois cependant les bords sont plus ou moins aplatis et
obliques, de sorte que l'excavation est plus largo au-dehors que vers le fond. Dans d'autres cas c'est le contraire;
toutes les lames de la cornée sont ainsi détruites de dehors
en dedans : cette membrane so trouve à la fin percée d'un
trou par lequel s'écoule l'humeur aqueuse; l'iris se porte
vers l'ouverture, s'y applique ou s'y engage; enfin, si le
ramollissement s'étend en largeur, la perforation de la
cornée devient assez grande pour donner passage au cristallin, qui est chassé au-dehors par la contrailité de la
sclérotique. On a trouvé plusieurs fois à l'hospice des
Enfans-trouvés, ce corps transparent sur la figure ou les
vôtemens du petit malade; d'autres fois l'œil se vide complètement.

On n'observe aucune altération dans tout le reste de la cornée; le ramollissement propre aux nouveau-nés n'est précédé que par l'obscurcissement, comme il a été diff. La plupart des enfans qui en sont affectés le sont en même temps d'ophthalmo-blennorrhée; la conjonctive oculaire est d'un rouge très-vif, un peu épaissie; mais le gonflement et la rougeur ne dépassent point la ligne qu'i circonscrit la cornée; la conjonctive palpébrale offre presque toujours des poiltes granulations miliaires.

Il paratt, d'après la communication que M. le docteur Breschet a faite de cette maladie à l'Acadómie royale de Médecino (première séance d'avgil 1845), que, dans ces perforations spontanées de la cornée, le globe de l'oil prend quelquefois une part très-active à la phlegmasie, et que la plupart des tissus intérieurs sont enflammés; tel sont l'iris, la choroïde et la rétine.

Cette, maladie est-elle idiopathique? n'est-elle que le symptôme d'une maladie plus générale? c'est ce qu'il est difficile de décider. Tous les enfans chez qui on l'a observée ont suecombé à d'autres maladies; les uns sont morts de catarrhe bronchique ou de pneumonie; les autres, d'entérite et de mésentérite; sur ces derniers on a quelquelois trouvé le ramollissement gelatiniforme des intestins décrit par M. le docteur Craveilhier. D'autres ont péri par la variole, la rougeole, l'iteère des nouveau-nés, ou l'endurcissement du tissu cellulaire. On n'a point constaté des rapports entre le ramollissement de la cornée et la syphilis constitutionnelle chez les nouveau-nés.

Observations de rétrécissemens de l'orifice auriculoventriculaire gauche reconnus par l'auscultation (1); précédées de considérations générales sur le rétrécis sement des divers orifices du cœur et sur leur diagnostic; par M. BOULLAND, D.-M., ancien interne des hôvitaux de Paris.

La seience du diagnostic en général a fait depuis la fin da siècle dernier les plus heureux progrès. S'il est des maladies qui attestent la vérité de cette proposition, e cont sans contredit les affections organiques du œur et des gros vaisseaux. Il existe upe de ces lésions en particulier dont le diagnostic a toujours été regardé comme très-difficile ou même comme entièrement impossible. Je veux parler du rétrécissement des divers orifiees du œur. Certainement, un médecin qui, il y a quarante ans, aurait reconnu constamment pendant la vie, l'existence de cette maladie, aurait passé pour un homme extraordinaire! Aujourd'hui, graces au précieux instrument de diagnostic, découvert par M. le professeur Laennec, graces à l'auseultation soit médiate, soit immédiate, un élève exercé à cette méthode d'exploration peut reconnaître à des signes certains et faciles à

<sup>(1)</sup> Ces Observations ont été recueillies sous les yeux de M. le professeur Bertin, médecin en chef de l'Hôpital Cochin.

recueillir le rétrécissement des orifices du cœur. Avant de présenter les observations qui démontrent cette assertion, je vais donner quelques considérations sur les caractères anatomiques de la lésion qui fuit l'objet de cet article.

Tout le monde sait aujourd'hui que les orifices du cœur. sont entourés de zones fibreuses sur lesquelles viennent se fixer les anses musculaires qui constituent le tissu du cœur. Ces cercles fibreux sont pour ainsi dire les tendons du cœur : ils envoient des prolongemens dans les valvules et communiquent avec les filets tendineux des colonnes charnues ventriculaires. Toutes ces particularités, entrevues par quelques anatomistes anciens, n'ont été bien décrites que dans ces derniers temps par M. Gerdy. Le tissu fibreux des orifices et des valvules du cœur est recouvert par la membrane interne des cavités de l'organe, membrane qui, suivant Bichat, se rapproche beaucoup des séreuses. On peut donc se servir, avec le célèbre Corvisart, du nom de tissu fibro-séreux, pour exprimer la nature du tissu dont se composent les valvules et les zones blanchâtres qui ceignent les orifices auriculo-ventriculaires. Les tissus séreux et fibreux se distinguant de tous les autres par leur extrême facilité à se convertir en substance cartilagineuse ou même. osseuse, il ne faut pas s'étonner si les valvules du cœur et les zones qui bordent les orifices indiqués sont souvent le siège d'une dégénérescence osseuse ou cartilagineuse. Or, c'est précisément à cette altération pathologique qu'est dû le rétrécissement de ces derniers. Toute fois l'induration des valvules et des cercles fibreux du cœur n'est pas toujours de nature osseuse ou cartilagineuse, comme on serait tenté de le croire d'après l'ouvrage de M. Corvisart. Fréquemment elle est d'une texture moins dense et toutà fait fibro-cartilagineuse.

D'ailleurs, que l'induration soit osseuse, cartilagineuse, ou fibro-cartilagineuse, ses effets constans sont le rétrécissement de l'orifice qui en est le siège, la déformation des valvules et leur immobilité plus ou moins parfaite. Elle est beaucoup plus commune dans les cavités gauches que dans les cavités droites. Celles-ci n'en sont point cependant entièrement exemptes, ainsi que l'a dit Bichat dans son Anatomie générale. On ne sait pas trop à quoi tient cette différence remarquable. Suivant l'auteur de l'Essai sur les maladies organiques du cœur, la plus grande fréquence de cette lésion sur l'orifice auriculo-ventriculaire gauche dépend de ce que son organisation fibreuse plus prononcée le rend plus apte à recevoir la matière qui doit le transformer en cartilage ou les sels calcaires qui doivent changer son tissu fibro-séreux en substance osseuse ou saxiforme. Une cause non moins efficace peut-être de la différence qui existe entre les deux côtés du cœur relativement à l'induration de leurs orifices, consiste dans la différence du sang qui les traverse. Le sang qui pénètre dans les cavités gauches est beaucoup plus vif, plus excitant, plus irritant que celui dont les cavités droites sont remplies : il n'est donc point très-étonnant que l'orifice auriculo-ventriculaire gauche et l'orifice ventriculo-aortique soient ceux pour lesquels l'induration osseuse affecte une fâcheuse prédilection , surtout si l'on admet l'opinion excessivement probable de M. le docteur Rayer, qui considère l'ossification morbide comme une terminaison des phlegmasies, (Voyez Archives génér. de Méd., t. 1. a., p. 313et 489). Mais quelle que soit la raison pour laquelle l'induration occupe plus ordinairement les orifices gauches, sa connaissance est beaucoup plus curiouse qu'utile. Laissons la de côté pour nous occuper de choses plus positives et plus importantes. J'ai déja dit que l'endurcissement des valvules avait pour effet de rétrécir les orifices auxquels elles sont adaptées. Lorsqu'il affecte la valvule mitrale, le rétrécissement est quelquesois porté à un tel point, que l'orifice n'est plus qu'une sorte de fente dont le plus grand diamètre peut avoir de trois à quatre lignes d'étendue. La valvule elle-même complètement déformée est convertie en une espèce d'anneau elliptique, épais, dur et plus ou moins résistant, d'ont la surface est tantôt lisse et polie, et tantôt inégale et hérissée d'aspérités osseuses ou de végétations arrondies.

Examinons maintenant à quels signes on peut reconnaître l'induration des valvules et le resserrement des orifices qui l'accompagne. Si l'on consulte le bel ouvrage de M. Corvisart, on trouvers qu'il ne fournit aucun signe positif sur le rétrécissement des orifices droits. La raison en est simple. C'est que dans ce cas, l'exploration du pouls aortique, que M. Corvisart regarde comme la source des signes les plus certains du rétrécissement de l'orifice ventriculo aortique, est sans utilité. Pour reconnaître celui de l'orifice ventriculo-pulmonaire; il faudrait pouvoir explorer le pouls pulmonaire ou de la petite circulation, ce qui est tout-à-fait impossible. Voici les expressions de M. Corvisart ; « Si l'on pouvait interroger les pulsations de l'artère pulmonaire ou de ses rameaux, comme on examine les battemens de l'aorte ou de ses branches, on reconnattrait avec une égale facilité, et les rétrécissemeus des orifices du cœur droit et ceux des cavités gauches »... Plus bas il dit : « L'obscurité qui enveloppe les signes du rétrécissement des orifices droits ne se dissipe pas eutièrement encore, quand il s'agit de reconnaître l'oblitération imparfaite de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche. Cenendant quelques signes particuliers peuvent faire reconnaître cette affection. De ce nombre est un bruissement particulier . difficile à décrire, sensible à la main appliquée sur la région précordiale, et même à la main qui interroge les phénomènes du pouls, mais d'une manière bien moins marquée .... De plus , le pouls est , dit-il , moins régulier que dans le cas de rétrécissement des orifices droits, mais moins irrégulier que lorsque l'orifice aortique est altéré. » Si les

signes du rétrécissement des orifices droits et de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche paraissent très-obscurs à M. Corvisart, ceux du rétrécissement de l'orifice aortique lui semblent au contraire d'une grande évidence. « Le pouls dans ce cas, dit-il, peut conserver un certain degré de dureté, de roideur, mais jamais beaucoup de plénitude ni de régularité. Cette irrégularité constante et permanente suffira toujours pour établir le diagnostic précis du rétrécissement de l'embouchure aortique. Ici, point d'obscurité : avec de l'habitude ct de l'attention , le médecin doit toujours prononcer avec assurance; et quand il n'aurait pour guide que cette espèce d'ondulation, ce bruissement. ce frémissement sourd, ce caractère si reconnaissable du pouls dans tous les cas de ce genre, son diagnostic ne doit plus être incertain. » Ou'il nous soit permis de dire qu'ici nous trouvons l'illustre médecin en contradiction avec lui même. En cffet, il donne pour signes du rétrécissement de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche . les mêmes caractères qui viennent d'être indiqués tout à l'heure ; et cependant il convient que « l'obscurité qui enveloppe les signes des rétrécissemens des orifices droits, ne se dissipe pas entièrement encore, quand il s'agit de reconnaîtro. l'oblitération imparfaite de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche a :donc elle ne doit pas se dissiper entièrement non plus quand il est question de celle de l'embouchure aortique, puisque leurs signes sont essentiellement les mêmes. D'ailleurs , puisque leurs signes sont les mêmes , comment distinguer le rétrécissement de l'orifice auriculo-ventrienlaire gauche de celui de l'orifice aortique. Mais ce n'est pas tout, M. Laennec, dont l'autorité est d'un si grand poids, n'a jamais pu, assure-t-il, sentir ce caractère particulier du pouls indiqué par M. Corvisart, même chez des sujets qui présentaient de la manière la plus évidente, à la région précordiale, le frémissement ciã.

dessus, frémissement qui, suivant M. Laennec, n'est sensible à la main que dans les cas où le rétrécissement est très-considérable ; car il a souvent rencontré des ossifications assez étendues des valvules aortiques et mitrales chez des sujets qui n'avaient jamais présenté aucune trace de ce frémissement. Il résulte de toutes les considérations précédentes que les signes du rétrécissement des orifices du cœur gauche, indiqués par M. Corvisart, ne sont pas toujours assez prononcés, assez positifs pour le faire reconnaître et que jamais ils ne pourront suffire pour faire distinguer le rétrécissement de l'un de ces orifices d'avec l'autre, Hommage éternel, cependant, soit rendu à ce beau génie, à ce grand observateur! Avant lui , on n'avait aucun indice pour soupconner la lésion dont nous nous entretenons : et . si les phénomènes qu'il a obscrvés le premier n'en sont pas des signes assez fidèles pour nous, peut-être faut-il s'en prendre. du moins en partie, à nous mêmes, dont la sagacité n'est pas assez grande pour découvrir d'après eux, des lésions qui deviennent sensibles pour un esprit plus pénétrant. Voyons néanmoins si la science possède des moyens de diagnostic plus clairs, plus tranchés, et dont l'heureux emploi indispensable pour nous, observatours vulgaires, peut être utile ou supersiu pour de plus habiles. Ces moyens existent en effet, depuis que M. Laennec nous a fait connattre un nouveau mode d'exploration, et nous a pour ainsi dire donés d'un nonveau sens.

Gette méthode d'exploration consiste, comme tout le monde sait, dans l'auscultation médiate. Or, le cylindre fera reconnaître le rétrécisement des orifices du cœur aux signes suivans, déjà indiqués par M. Laennec, dans son, excellent ouvrage sur l'auscultation médiate. 1.º Lorsque la lésion affecte les orifices auriculo - ventriculaires, on entend pendant la contraction des oreillettes, un bruit très-marqué, un sussurra qui imite le bruit d'un coup de lime donné sur du bois ou celui d'un soufillet que

l'on presse brusquement, ou bien encore celui qui accompagne les battemens placentaires du fætus. Toutes ces comparaisons, dont les deux premières ont été notées par M. Laennec, sont très-exactes (1). 2.º Lorsque le rétrécissement a son siège aux orifices ventriculoaortique ou ventriculo-pulmonaire, le bruit décrit tout-àl'heure restera le même; mais on l'entendra pendant les contractions des ventricules, et non pendant celles des oreillettes. 3.º Enfin, si la lésion occupe le côté gauche du cœur, le sousse qui l'accompagne se sera entendre dans la région des cartilages des cinquième, sixième et septième côtes, tandis que , si elle occupe les cavités droites , le même bruit existera à la partie inférieure du sternum. Eclaircissons maintenant par des observations ces considérations abstraites. Je ne puis offrir que des exemples de rétrécissement de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche, celui des orifices des cavités droites est si rare , que je n'en ai recueilli encore aucune observation. Morgagni, MM. Corvisart et Bertin l'ont observé: mais comme l'auscultation n'a point été pratiquée dans ces cas, ce n'est pas le lieu de les rapporter ici. M. Laennec lui-même ne possédait , lors de la publication de son ouvrage, aucune observation de rétrécissement des orifices des cavités droites, et il ne pensait pas même que l'endurcissement de la valvule tricuspide eût été observé à un degré tel qu'il pût occasionner un état de maladie. grave, (tom. 2. pag. 30q.) A cette époque, M. Laennec n'avait point encore non plus vérifié par l'autopsie les signes qu'il avait donnés du rétrécissement de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche. Les observations que je vais faire connaître prouveront toute la certitude de ces signes,

<sup>(1)</sup> α Lorsque le rétrécissement est peu avancé, le bruit de soufflet ou de ràpe est à peine sensible; mais on reconnativa la lésion en ce que la de l'oreillette ou du ventricule; plus prolongée que dans l'état naturel, produit un son dur, apre et comme étonfié, σ (Larnymon).

et démontreront, je l'espère, que le diagnostic de cette affection, autrefois si obscur, ou même tout-à-fait impossible, est certainement plus facile à établir que celui de plusieurs maladies soit médicales, soit chirurgicales.

1. Le Observation. - Rétrécissement de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche ; hypertrophie anterysmale du ventricule gauche et des oreillettes , etc. - Lebaut (Barbe), âgée de 68 ans , blanchisseuse , grande , assez fortement constituée, ayant la poitrine étroite et très-alongée, le sternum bombé à sa partie supérieure et enfoncé à la partie inférieure, entra à l'hôpital Cochin le 4 novembre 1822. Elle attribuait sa maladie aux travaux de sa profession : clle avait disait-elle, vomi le sang pendant plus de cinq ans; depuis trois mois, clle était en proje à tous les symptômes qui constituent l'anévrysme du cœur des auteurs. Examinée attentivement le jour et le lendemain de son entrée, elle nous présenta les phénomènes suivans : toux, sentiment de constriction dans le milieu de la poitrine . palpitations, orthopnée, menace de suffocation, visage violacé, lèvres gonflées, battemens des veines jugulaires isochrônes à ceux des artères carotides, pouls irrégulier, inégal, intermittent, fréquent et très-petit, bien que les battemens du cœur soient très-forts. Explorés avec le cylindre ou à l'oreille nue, les battemens des ventricules sont intermittens et irréguliers ; en général, les intermittences sont précédées de deux contractions vives , rapides , qui se succèdent coup sur coup. Les contractions du ventricule gauche sont accompagnées d'une impulsion forte et d'un son assez clair : celles des oreillettes se font avec une sorte de bruissement comparable au vent d'un souflet : ce susurrus très-facile à entendre imite exactement encore celui qui accompagne les battemens placentaires : la main, appliquée sur la région précordiale, sent un frémissement vibratoire profond, mais très-marqué: elle est

brusquement soulevée par les mouvemens ventriculaires. Les membres abdominaux sont infiltrés.

Diagnostic. — Rétrécissement de l'orifice auriculo ventriculaire gauche, hypertrophie et dilatation du ventricule gauche.

Prescription. — Tisane apéritive; oxymel scillitique; julep; teinture de digitale.

Les jours suivans, la malade se livre aux pressentimens les plus sinistres, l'anxiété est toujours extrême, les hattemens du cœur se ralentissent sensiblement; mais l'adème envahit les membres supérieurs: les lèvres offrent une helle couleur violette; la malade ne peut goûter au-cuu moment de sommeil. Le 15 novembre, onze jours après son entrée, elle ne paraissait pas plus mail qu'à l'ordinaire, lorsqu'elle mourut subitement après la visite. Le bruit de lime indiqué plus haut a persisté jusqu'au dernier jour.

Autopsie cadavérique 24 heures après la mort. — Roideur cadavérique, lèvres et visage d'un violet livide, infiltration considérable des membres.

1, ° Organes circulatoires et respiratoires. — Lecœur, énormément distendu par des caillots de sang, est trois fois gros comme le poing du sujet; vidé de ces caillots, il est encere d'un hon tiers plus volumineux que dans l'état normal, et flasque. Le ventricule gauche est dilaté etses paroisont 7 à 8 lignes d'épaiseur vers la base. Les colonnes qui la fixent à la valvule mitrale sont très-fortes. Le ventricule droit est un peu plus épais que dans l'état naturel sans être sensiblement dilaté: les deux oreillettes sont dilatées et épaissies en même temps; mais la gauche est d'un tiers plus apuple que la droite; le tisse du cœur est forme et assez vermeil. Le valvule mitrale, tout-à-fait déformée, est dure, épaissie, fibro-cartilagineuse. L'arifice autivule-ventriculaire gauche est élement rétrête bu'il reçoit à peine l'extrémité du petit doigt; il forme

une ouverture annulaire dont les lèvres arrondies, polies, sont très-résistantes. La valvule tricuspide est transformée en une espèce de bande ou de bourrelet; ayant de deux à quatre lignes de largeur, une seule des pointes de la valvule est bien distincte et est convertie en un petit tubercule fibro-cartilagineux. L'orifice auriculo-ventriculaire droit, extrêmement large, ne peut point être fermé par sa valvule; le péricarde qui recouvre le cœur présente une plaque blanchâtre, pseudo-membraneuse, et une foule de petites végétations miliaires semblables à des poireaux vénériens : les valvules aortiques sont épaissies . mais le calibre de l'orifice ventriculo-aortique n'est pas sensiblement diminué ; la plèvre rouge, injectée, est hérissée d'un grand nombre de granulations analogues à celles du péricarde : ces grains albumineux , plus multipliés sur la plèvre diaphragmatique, y sont réunis en grappes. Le poumon gauche est bien crépitant, le droit est gorgé d'un liquide séro-sauguin ; les bronches sont rouges.

- 2.º Organes abdominaum. La cavité du péritoine contient une certaine quantité de sérosité citrine; le foie, gorgé de sang, descend jusque dans la fosse iliaque droite; sa vésicule contient qo calculs biliaires d'une forme cubique. La membrane muqueuse gastro-intestinale offre une rougeur violacée et noirâtre dans l'estomac et la majeure partie de l'intestin grêle, vive et comme rutilante dans le gros intestin et la fin de l'iléon dont les valvules sont infiltrées de sang.
- 5.º Organes encéphaliques. La cavité de l'arachnoïde contient une assez grando quantité de sérosité. À la surface du ventricule latéral droit existe un très-petit ramollissement avec infiltration sanguine et coloration jaunaître; le reste de la substance cérébrale est un peu mou; les sinus, les veines qui rampent à la convexité des hémisphères et les veines jugulaires internes sont gorgés de sang noir; ces dernières ont au moins la grosseur du pouce.

Cette malade nous présente pour ainsi-dire réunis tous les signes qui annoncent l'endurcissement de la valvulc mitrale et le rétrécissement de l'orifice auquel est elle adaptée. Ces signes sont, 1.º le bruit de lime, 2.º le frémissement vibratoire que M. Lacnnec nomme frémissement cataire , parce qu'il a beaucoup de ressemblance avec le murmure de satisfaction que font entendre les chats quand on les flatte de la main; 3.º les inégalités, les irrégularités, les intermittences et la petitesse du pouls. Je dois à la vérité de dire que le bruissement de l'oreillette gauche s'entendait non sculement dans la région du ventricule gauche, mais encore sous le sternum. Ce fait semble contradictoire à ce que j'ai dit plus haut d'après M. Laennec, savoir que le bruit produit par le rétrécissement des orifices gauches se faisait entendre vers les cartilages des dernières côtes sternales gauches, et celui produit par le rétrécissement des orifices droits, vers la partie inférieure du sternum. Mais remarquez que dans le cas qui nous occupe, la valvule tricuspide était considérablement altérée; bien que l'orifice qu'elle est destinée à boucher ne fût pas rétréci . mais au contraire dilaté. Au reste . ce fait ne saurait être qu'une exception à la loi générale. Car, d'après un exercice assez long et très-attentif, je puis assurer que la proposition de M. Lacnnec est généralement vraie, c'est-àdire que les battemens des cavités gauches se font entendre dans la région des cartilages indiqués plus haut, et ceux des cavités droites sous la partie inférieure du sternum. C'est ce qui sera mis en évidence par les observations suivantes.

2. "Observation. — Rétrécissement de l'orifice auticulo-ventriculaire gauche. Aypertrophie anderysmale du ventricule droit, etc. — Neuray (Louise), âgée de 55 ans, d'une constitution plus nerveuse que sanguine, avait cossé d'être réglée depuis six mois, lorsque des étouffemens et une grande ansiété la décidèrent à entrer à l'hônital Cochin, le 21 septembre 1822. Il y avait alors huit ans qu'à la suite d'une chute sur la région précordiale, elle avait éprouvé de violentes palpitations, avec orthopnée et crachement de sang. Admise à l'Hôtel-Dien pour cette maladie, elle y fut traitée par M. le professeur Pelletan. Des saignées répétées et un régime sévère lui procurèrent un soulagement considérable, et elle sortit au bout de cinq mois en assez bon état. Cependant elle continua à éprouver de temps en temps des palpitations que le moindre exercice augmentait, et qui quelquefois étaient accompagnées d'orthopnée. Lorque la malade entra à l'hôpital Cochin , les palpitations étaient très-fortes : elle sentait très-bien qu'elles étaient plus violentes à droite qu'à gauche; elle nous offrit d'ailleurs l'état suivant ; pâleur du visage, air d'anxiété et de souffrance, œil saillant exprimant la frayeur et l'égarement, lèvres assez vermeilles. Oppression, orthopnée, toux, crachats teints de sang . respiration râlante, pouls petit, dur, fréquent, régulier; les battemens du cœur se font sentir à la main dans une grande étendue, ils soulèvent les vêtemens ; ils

dans une grande étendue, ils soulèrent les vêtemens; ils sont heaucoup plus marqués dans la région du ventricule droit que dans celle du gauche.

Auscultation. — Les battemens du ventricule droit sont accompagnés d'une vive impulsion, et ressemblent véritablement à des coups de marteau : on les eutend à la partie postérieure de la politrinc; ceux du ventricule gauche n'effenter ien d'extraordianier, ils sont précédés d'un bruissement correspondant à la contraction de l'oreillette gauche; ce bruissement n'emiste point sous le sternum; rale ronflant très-senore.

Diagnostic. — Hypertrophie anévrysmale du ventricule droit, rétrécissement de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche, catarrhe bronchique.

Deux saignées du bras, les juleps calmans et le repos ayant adouci la position de la malade, elle sortit de l'hô-

pital un mois après son entrée. Elle revint six semaines plus tard dans un état très-alarmant. Depuis cinq jours elle avait craché une grande quantité d'un sang écumeux : l'anxiété, la crainte d'une suffocation prochaine lui laissaient à peine goûter quelques instans d'un sommeil promtement interrompu par des réveils en sursaut. L'emploi des saignées, de la digitale, des bains de pied, des vésicatoires ordonnés par M. Bertin , ne produisit que des améliorations momentanées. La situation de cette malheureuse était déchirante : les hattemens du ventrique droit conservèrent toujours leur violence, ils retentissaient dans toute l'étendue du thorax : la main appliquée à la partie postérieure de cette cavité les ressentait : mais elle les entendait, s'il est permis de s'exprimer ainsi, plutôt qu'elle ne les touchait; on eût dit qu'elle faisait les fonctions du stéthoscope : la malade ne pouvait rester le dos fixé contre son dossier; car dans cette circonstance, les battemens lui semblaient beaucoup plus violens, comme si, à la faveur de ce point d'appui, le ventricule se fût contracté avec plus d'énergie : elle restait ordinairement assise sur le bord de son lit, les jambes pendantes, le tronc fortement courbé en avant . la tête appuyée sur ses membres supérieurs qui étaient eux-mêmes soutenus par ses genoux : elle crachait toujours du sang, mais l'expectoration se faisait avec beaucoup de peine ; le moindre effort , tel que celui nécessaire pour rendre les urines ou les matières fécales , déterminait une suffocation imminente : l'ingestion des alimens augmentait notablement l'étouffement; les lèvres furent toujours assez vermeilles ; le pouls , constamment régulier, conservait sa petitesse. Quelquefois les accidens se calmaient : pendant cette sorte de trève . la malade se berçait de l'heureuse idée d'un prochain rétablissement ; mais le retour de l'oppression ne tardait pas à dissiper cette douce espérance. Enfin , les membres s'infiltrent , la peau des inférieurs s'ulcère : en proje aux plus horribles

angoisses, ne goûtant aucun instant de sommeil, poussant des gémissemens plaintifs et entrecoipés, la malade accuse l'impuissance de la médecine, et appelle la mort à son secours; son visage est pâle, défait, profondément abattu, les muscles inspirateurs se contractent avec d'énormes efforts et presque convulsivement, les membres supérieurs faxés sur le lit leur fournissent un point d'appui; pendant l'inspiration les navines se dilatent, la bouche s'ouvre, la tôte se redresse par une sorte de synergie; si l'on demande à la malade où elle éprouve de la douleur, elle répond qu'elle ne souffre point mais qu'elle étouffe. Elle succombe le 9 janvier 1823, trente-trois jours après sa seconde ontrée.

Autopsie cadavérique, einquante-sept heures après la mort. — Rigidité cadavérique nulle, infiltration considé-

rable des membres et des parties génitales. 1.º Organes respiratoires et circulatoires, -Très-peu de sérosité dans la poitrine ; poumons volumineux , marbrés , bien crépitans, avant leur bord postérieur gorgé d'un liquide écumeux jaunâtre. Bronches d'un rouge foncé et pleines de mucosités. Le cœur , gorgé de caillots de sang , présente un volume énorme, vidé du sang qu'il contient, il est encore d'un tiers plus gros que le poing du sujet. La cavité du ventricule droit est d'environ un tiers plus grande que dans l'état normal ; la dilatation est surtout très-prononcée vers l'insertion de l'artère pulmonaire : les parois du ventricule ont de trois à cinq lignes d'épaisseur , leur tissu est d'un rouge rose, d'une consistance très-grande et dans un commencement d'induration cartilagineuse : les colonnes charques sont très-fortes et très-nombreuses : les orifices ventrieulo-pulmonaire et auriculo-ventrieulaire droit sont sains : l'oreillette droite est dilatée dans la même proportion que le ventricule ; ses parois sont épaisses . charnues, munies de colonnes très-prononcées. Le ventricule gauche est sensiblement dans l'état naturel, sa pointe descend moins bas que celle du droit, ses parois ont environ cinq lignes d'épaisseur à la base, son tissu est vermeil, mais moins dur que celui du droit, la capacité de l'oreillette droite est presque double de l'état naturel , ses parois sont fortes et épaissies ; la cloison ventriculaire est épaisse de quatre à cinq lignes. L'orifice auriculo-ventriculaire gauche, rétréci, peut à peine admettre l'extrémité du petit doigt ; sa figure est elliptique , son grand diamètre n'a pas plus de quatre lignes ; la valvule bicuspide est transformée en une sorte d'anneau ovalaire, d'un tissu resplendissant , blanc , résistant , tendineux ou fibrocartilagineux, criant sous le scalpel. Ce bourrelet, épais d'environ deux lignes, s'avance dans la cavité du ventricule, comme s'il yeût été poussé par le choc du sang, et recoit l'insertion des filets tendineux des colonnes charnues; les veines cardiaques sont gorgées de sang, les artères coronaires et les valvules aortiques sont saines.

a.º Organes abdominaux. — La cavité du péritoine contientenviron une pinte de sérosité roussâtre; les circonvolutions de l'intestin gréle, rouges à l'extérieur, sont peu volumineuses et contractées, la membrane interne de l'estomac offre une rougeur foncée et très-vive; cette rougeur, en quelque sorte artérielle, se continue, on s'affaiblissant un peu, dans l'intestin gréle qui contient des matières sanguinolentes d'un brun rougeûtre; dans le gros intestin la rougeur est simplement rosée. Le foie et la rate, très-volumineux, sont gorgés de sang d'un noir mélé de rouge.

3.º Organes encéphaliques. — Les méninges sont un peu rouges; les ventricules cérébraux renferment une petite quantité de sérosité sanguinolente; la substance cérébrale est d'une honne consistance.

Cette observation prouve bien clairement que les battemens des cavités droites et des cavités gauches se fout particulièrement entendre dans la région de la poitrine qui correspond à chacune d'elles. En effet, à la partie inférieure du sternum existaient des battemens si forts, qu'ils imitaient, ainsi que je l'ai dit, de vrais coups de marteau, et le ventricule correspondant était hypertrophié et anévrysmé; au contraire, dans la région des cartilages des dernières côtes sternales gauches, les battemens du cœur n'offraient rien d'extraordinaire, sinon un bruissement qui accompagnait la contraction de l'oreillette; le ventricule gauche est sain, et l'orifice auriculo-ventriculaire gauche est rétréci à un degré considérable. N'oubliez pas d'ailleurs que la malade elle-même nous a souvent répété que les battemens de son cœur étaient plus forts à droite qu'a gauche.

3. mo Observation. - Simon (Marie), âgée de 47 ans, mariée, lingère, brune, d'une constitution faible et délicate, avant la poitrine très-étroite et la colonne vertébrale déviée, entra à l'hôpital Cochin le 21 fevrier 1822. Elle n'était plus réglée depuis cinq ans, elle avait essuyé des chagrins domestiques très-vifs et très-prolongés. En 1813, elle commenca à s'apercevoir que son visage et'ses mains prenaient une couleur violette, que ses membres inférieurs enflaient et qu'enfin elle éprouvait, après le moindre exercice, des palpitations et des étouffemens. L'emploi des apéritifs et des diurétiques dissipa en six semaines l'infiltration œdémateuse. Quelques palpitations persistaient toujours. Cependant son état fut supportable jusqu'à l'année 1817. Mais à cette époque, le retour des étouffemens, la toux, le crachement de sang, l'obligèrent d'entrer à l'Hôtel-Dieu. M. Recamier lui fit appliquer des sangsues et un vésicatoire, etc. Au bout de six semaines elle sortit de l'Hôtel-Dieu, conservant un peu d'enflure. Deux mois après, elle entra à l'hôpital Cochin, et après avoir été traitée pendant trois mois par M. Bertin, elle partit , dit-elle , assez bien portante. Néanmoins quelque temps après, les symptômes reparurent, et ils ne se sont

jamais entièrement dissipés depuis : seulement leur intensité augmente, par intervalles. Depuis dix jours, ils sont très-alarmans, se sont compliqués d'une douleur pleurétique, d'hémoptysie, et ne laissent plus aucun relâche; teint livide et comme plombé, visage exprimant la frayeur et l'anxiété, veince sous-cutanées saillantes, plusieurs taches d'un rouge livide sur divers points de la peau, mains et jambes froides et violacées, pouls précipité, inégal, irrégulier, intermittent, contrastant par sa petitesse avec les battemens forts, secs, violens et tumultueux du cœur; ceux-ci soulèvent la paroi de la poitrine jusque vers la clavicule gauche; douleur dans le côté droit de la poitrine, crachats écumeux, légèrement ensanglantés, jactitation, menace de suffocation au moindre mouvement.

Auscultation. — Les battemens du cœur forment une sorte de tictac à monvemens inégaux et si précipités que leur analyse est très-dificile; ceux du ventricule gauche communiquent au cylindre une forte impulsion, et sont médiocrement sonores; on entead dans la région des cavités gauches un souffle assez bruyant. Râle muqueux à grosses bulles dans toute la partie antérieure de la poitrine, sorte de ronflement suspirieux dans le cêté droit; respiration bruyante en arrière, pectoriloquie très-forté dans la région de l'omoplate droite.

Diagnostic. — Rétrécissement de l'un des orifices du cœur gauche avec hypertrophie, tubercules pulmonaires avec excavations. (Tis. apérit., jul. calm.) Les jours suivans, nul soulagement, toux continuelle à secousses rapides, précipitées, mais peu énergiques; agitation, étourdissemens, défaillances, tendance à un assoupissement que l'anxiété trouble à chaque moment; orthopnée, œil saillant, terne et comme égaré. Enfin la malade n'a plus la force de se tenir à son séant, le tronc tombe sur le côté droit; la tête haute, la bouche entr'ouverte, elle étouffe,

plutôt qu'elle ne respire; bientôt la parole et l'haleine lui manquent, elle prononce pourtand une voix faible quelques mots entrecoupés, dit qu'elle se sent mourir et expire en clîet le sixième jour après son entrée.

Autopaie cadarwérique vingt-huit heures après la mort.

—1. \*Ilabitude extérieure. Le visage et les mains ont perdu
leur teinte d'un bleu livide; les taches violacées qui existaient sur divers points du corps ont disparu; la colonne
vertébrele, 'simolinant à droite dans sa portion thoracique,
puis à gauche, dans sa portion abdominale, représente
une S très-alongée dont-la première courbure rétrécit considérablement la poitrine.

2. Organes respiratoires et circulatoires. - Des adhérences organisées, fibro-cartilagineuses au sommet de la poitrine, celluleuses partout ailleurs, unissent les feuillets pariétal et viscéral de la plèvre. A gauche, la fausse membrane fibro-cartilagineuse est incrustée de larges plaques osseuses. Le poumon gauche, du volume d'une rate ordinaire, étouffé pour ajusi-dire par les organes environnans au milieu de l'étroite cavité qu'il occupe, est rouge et crépitant, bien qu'il contienne un assez grand nombre de tubercules crus; le sommet du poumon droit, entièrement tuberculeux, est creusé de diverses cavernes dont une trèsconsidérable. Le reste de ce poumon est crépitant et neu engorgé. Le cœur et les grandes veines sont gorgés de sang liquide ou coagulé. Le premier, double du poing du sujet, est refoulé par les organes abdominaux jusque vers la clavicule d'où il s'étend dans toute la paroi antérieure gauche du thorax et dans une partie de la droite ; le ventricule gauche est volumineux, surtout rélativement à la petitesse du sujet; ses parois, vers la base, ont de six à sept lignes d'épaisseur. Sa cavité est sensiblement dans son état naturel ; l'oreillette gauche est légèrement épaissie ; les colonnes charnues de son appendice sont si grosses qu'elle imitent celles des ventricules; à la face interne de cette oreillette sc voit une plaque cartilagineusc de la grandeur de l'ongle. L'orifice auriculo-ventriculaire gauche est si rétréci qu'il ressemble à une fente plutôt qu'à une véritable ouverture. Le contour de la valvule bicuspide épaissie forme une espèce d'anneau dont le tissu résistant, blanc à la coupe . fibro-cartilagincux , crie sous l'instrument qui l'incise. Le ventricule et l'oreillette droits , distendus par une grande quantité de sang, sont d'ailleurs dans l'état normal. L'orifice ventriculo-aortique est rétréci par la présence de trois tubercules arrondis, pisiformes, fixés sur le milieu du bord libre de chaque valvule sygmoïde, précisément aux points correspondans aux tubércules d'arantius; ces tubercules qui ne sont sans doute autres que ces derniers endureis et développés ont une texture entièrement analogue à celle de la valvule bicuspide dont je viens de parler. La membrane interne de l'aorte est parsemée de quelques lames cartilagineuses.

5.º Organes encéphaliques. — Les cavités de l'arachnoïde contiennent une certaine quantité de sérosité; les méninges sont injectées, les plexus choroïdes renferment dans leur épaisseur une traînée de petites vésicules diaphanes, hydatidiformes, du volume d'un grain de chenevis.

4.º Organes abdominaux...—Ces viscères , d'un volume assez considérable, sont comme génés dans la cavitérêtrécie qu'ils occupent; aussi sont-ils profondément refoulés vers la poitrine , de telle sorte qu'ils ont pour ainsi dire surrpé une portion de l'espace destiné à contenir le cœur et les poumons. La membrane muqueuse de l'estomac offre une rongeur ponctuée très-foncée ; cette rougeur se prolonge dans le duodémm, le jéjunum, le commencement de l'iléon , perd de son intensité dans le reste de ce dernier , puis se fonce dans le cœcum et se continue dans tout le gros intestin ; la membrane interne de la vessie est

également rouge et injectée, la vessie elle-même était distendue par l'urine.

4. " et dernière observation. — Lemindre (Eléonore,) âgée de 54 ans, mariéé, couturière, d'un tempérament lymphatico-sanguin, ayant éprouvé de grands chagrins, ressentit dans le cours de l'an 1820, des symptômes de malatie du cœur. En 1821, à la suite de quintes de toux, elle cracha du sang. Une oppression considérable et des palpitations se manifestaient au plus léger exercice. Les menstrues ne coulaient plus depuis deux mois, lorsque la melade entra à l'hôpital Cochin, le 7 fevrier 1822, dans l'état suivant : visage boufil, sans être violet ni livide, peau froide, membres abdominaux infiltrés, douleur dans la poitrine, sutrot dans la région précordiale, oppression que les moindres efforts redoublent, semi-orthopnée, toux fréquente; crachats séro-muquenx et mêlés de stries sanguines.

Auscultation. — Appliqué sur la région du rentricule quable, semblable au bruit d'un soufflet; il est soulvé par les contractions du ventricule, qui sont fortes, sourdes et concentrées, tandis que le pouls est très-petit, mais dur. Le bruit de soufflet précède les bâttemens ventriculaires et a lieu parconséquent pendani la contraction de l'oreillette gauche. Dans la région du ventricule droit, les battemens du cœur et de l'oreillette n'offrent rien de particulier; râle sec et sonore, entrecoupé de bruits suspirieux prolongés au sommet du poumon droit : respiration naturelle parfout ailleurs.

Diagnostic. — Retrécissement de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche avec hypertrophie du ventricule correspondant; catarrhé du sommet du poumon droit (julepdigitale; oxymel scillitique.) Cinq jours après l'entrée, il se manifesta une douleur pleurétique qui fut enlevée par l'application de vingt sangsues.

Les moyens indiqués plus haut, secondés par le repos, avaient calmé les palpitations et dissipé en grande partie l'adème, quand le za levrier, après avoir pris des alimens que lui avaient apportés ses parens, la malade fut saisie d'un violent frisson et vomit plusieurs fois.

Le 24, érysipèle à la face, langue rougé, soif, peau chaude, pouls fréquent (eau de gomme édulcorée, diète.) Le 25 et 26, l'érysipèle s'étend vers le cou et le cuir

chevelu, les yeux sont complètement fermés par les paupières tuméfiées.

Le 27, les progrès de l'érysipèle continuent', douleur vive à la gorge, respiration gênée, haute et précipitée (la malade refuse avec opiniatreté les sangsues).

Le 28, le gonflement inflammatoire, très-considérable à la région antérieure du cou, étrangle pour ainsi dire la malade; parole et déglatition très-difficiles, alternatives d'agitation et d'assoupissement; la malade n'ayant plus la force de tousser ni de cracher, porte continnellement les doigts dans le fond de sa bouche, comme pour arracher l'obstacle qui s'oppose au passage de l'air.

Le lendemain 1. mars , strangulation plus forte , tuméfaction énorme du cou , suffication imminente, aphonie presque complète ; la malade consent enfin à l'application des sangsues, remède tardif. On en applique cependant 50. Mais la malade meurt par asphyxie , deux heures aprèx.

Autopsie cadavérique, 24 heures après la mort.

1.º Habitude extérieure. Rigidité cadavérique peu prononcée, infiltration des membres inférieurs, embonpoint conservé.

2.º Organes respiratoire et circulatoire. — Les poumons sont généralement bien crépitans et peu engorgés. La membrane muqueuse du larynx et des bronches est rouge et enflammée, l'épiglotte et les ligamens sont considérablement épaissis : la glotte se présente sous la forme d'un trou très-petit, rétrécissement qui dépend à la fois et du gonflement inflammatoire et des mucosités amassées entre les lèvres de la glotte ; le tissu cellulaire du larynx et celui de la face, surtout aux paupières, sont infiltrés de pus. Le péricarde contient environ un demi-verre de sérosité citrine, le cœur très-volumineux est rempli de caillots de sang. Les parois du ventricule gauche sont épaisses d'un bon pouce, sa capacité est sensiblement diminuée : l'oreillette gauche est dilatée et épaissie en même temps; l'orifice auriculo-ventriculaire gauche est réduit à une espèce de fente dont le grand diamètre n'a pas plus de trois lignes; la valvule mitrale déformée, roulée sur elle-même, représente une sorte d'anneau ou de bourrelet elliptique dont le tissu résistant, dense, fibro-cartilagineux crie sous le scalpel qui le divise. Le ventricule droit est à-peu-près dans son état naturel : l'oreillette correspondante est médiocrement dilatée; les valvules de l'orifice ventriculo-pulmonaire sont rouges, hérissées de petites végétations et parsemées de points cartilagineux; la valvule tricuspide est également rouge, épaissie, repliée sur elle-même et déformée; mais l'orifice auquel elle s'adapte n'est point rétréci.

3. Organes abdominaux.—L'excavation du bassin contient environ une pinte de sérosité citrine, dispanee. La membrane muqueuse de l'estomac présente, surtout dans la région pylorique, une rougeur qui se prolonge dans le duodénum, le jéjunum et l'iléon, où elle se termine par une espèce de dégradation. Le gros intestin est contracté et sain; il en est de même de la vessie; la cavité de l'utérus contient un peu de sang. J'ai retranché de ces observations beaucoup de réflexions relatives aux diverses maladies qui compliquaient le rétrécissement de l'orfice

auriculo-ventriculaire gauche, objet spécial de ce Mémoire. Si c'eut été ici le lieu , j'aurais fait voir le rapport de l'hypertrophie du cœur avec le rétrécissement indiqué : comment la colonne de sang réfléchie par l'obstacle placé à l'embouchure de l'oreillette dans le ventricule, refluait dans le poumon, les cavités droites, le système veineux, y stagnait et pouvait déterminer consécutivement l'engorgement du système artériel et du ventricule gauche lui-même : etc. Mais j'ai dû négliger ces considérations importantes et beaucoup d'autres, comme étrangères au but que je me suis proposé. J'aurai atteint ce but, si le lecteur demeure convaincu par les observations précédentes, que le diagnoslic du rétrécissement des orifices du cœur peut être établi avec assurance, d'après les signes que fournit l'auscultation. Il ne faudra pas négliger cependant les signes indiqués par le célèbre professeur Corvisart. Leur existence donnera au diagnostic un surcroît d'exactitude; mais s'ils élaient seuls ils ne suffiraient pas , comme ceux fournis par le cylindre, pour faire reconnaître la maladie (1).

<sup>(1)</sup> Je n'ai pas expliqué dans tout ce qui précède, comment est produit le bruit particulier qui accompagne et annonce l'existence d'un rétrécissement de orifices du court. Cette explication se précent d'élieméme. En effet, le sang étant obligé de passer d'une cavité large dans une overture très-étroite, doit nécessirement faire entendra on sillement plas ou moins fort. C'est par le même mécanisme que l'on peut concevil e lo missement induqué par M. Corvisart. Lo frémissement cutaire, ainsi que l'a très-bien observé M. Leanner, est non-seulement estaire, ainsi que l'a très-bien observé M. Leanner, est non-seulement seasible au tact, mais il semble ecore que l'orité le fait spercevoir par la simple application de la main sur la région du cœur. La main sert, pour ainsi dire, alors de séthoncepa.

On coagoit d'ailleurs que le bruit présentera quelques différences, suivant que l'endurcissement des valvoles et des zones fibrenses sem souvant que l'endurcissement des valvoles et des zones fibrenses sem souvant çuit paineurs, ou simplement fibre-cartilagienex. M. Leannee pense que le bruit de souiflet, par exemple, annonce une induration plusife cartilagieneue qu'osseuse; les observations que l'on vient de lite appoient effectivement ette le pointere de l'entre de l'entre appoient effectivement ette le principation.

Mémoire sur les amputations partielles du pied ; par M. J. LISFBANC. (Fin.)

Anatomie chirargicale de l'articulation tarso-métatarsienne considérée jusqu'à l'âge de quatorze à quinze ans : faits pratiques qui en résultent relativement à l'o pération. - J'ai déjà donné ces faits anatomiques dans mon Mémoire sur l'amputation métatarse-phalangienne; ils sont extraits de l'ouvrage de M. Serres, sur l'ostéogénic; je vais les exposer de nonveau. « Un fait très-re-» marquable, c'est que, quelle que soit la petitesse des » os du métatarse et des trois ordres de phalanges, leur » mode de formation est le même que celui du fémur, de » l'humérus et de tous les autres os longs ; leurs deux bouts » se développent séparément de leur corps et beaucoup plus tard que lui. Il résulte de là que les extrémités ar » ticulaires des métatarsiens et des phalanges restent long-» temps séparés les unes des autres par un intervalle car-» tilagineux, dont l'étendue est en raison inverse de l'âge » jusqu'à la quinzième ou la vingtième année, époque à » laquelle l'ossification de cette partie du pied se termine » en même temps que celle des bouts des os les plus longs » de l'économie. »

Il résulte de ces dispositions, que chez les jeunes sujets le couteau pouvant diviser les cartilages, nous amputerons le pied une ligne ou deux au-devant du récitatres, lorsque l'état pathologique nous le permettra. Nous prouverons plus tard que jusqu'à l'âge de quatorze ou quinze ans nous pouvons retrancher le pied dans la continuité des os du tarse, sauss étre obligés de recourir à la seie; afinsi, la maladie qui exige l'abbation du pied s'étend-elle au-della maladie qui exige l'abbation du pied s'étend-elle au-della

de l'articulation du tarse avec le métatarse, nous couperons plus loin saus difficulté.

Amputation partielle du pied à la méthole de Chopart. — Nous avons dit au commencement de ce Mémoire comment les anciens procédaient pour faire l'unputation partielle du pied; nous nous abstiendrons d'exposer de nouveau ces faits historiques. Chopart opérait de la manière suivante:

« Il fit d'abord deux incisions latérales, l'une au côté sinterne et l'autre au côté externe du pied, depuis les articulations du calcanéum avec le cuboïde, et de l'as-» tragale avec le scaphoïde jusqu'à la tumeur : ensuite il » fit une section transversale qui joignait l'extrémité anté-» rieure des deux premières incisions. Le lambeau formé » par ces trois incisions ayant été disséqué jusqu'à sa base , » M. Chopart coupa en travers les tendons des muscles extenseurs des orteils, le muscle pédieux et les ligamens » tant supérieurs que latéraux qui unissent l'astragale au » scaphoïde et le calcanéum au cuboïde; ensuite il luxa ces os en abaissant la pointe du pied, ce qui lui donna » la facilité de porter son bistouri entre les os et les parties molles de la plante du pied, qu'il coupa de derrière en a devant de manière à former un lambeau inférieur un » peu plus long que le supérieur » (Lasiteau, Médecine éclairée par les sciences physiques , etc. : Journal rédiré par Fourcroy.)

Anatomic chirurgicale de l'articulation calcandocuboido-astrogale-scappolitienne considérée dans l'âge adulte : faits pratiques qui en résultent relativement à l'opération. ... Il seroit inutile de rappeler que cette articulation est formée, ... par l'astregale situé en haut, en dedans et en arrière; 2. par le calcanéum placé en arrière, en bas et en dehors; 3.º par le scaphoïde, que l'on trouve en dedans et en avant ; 4.º par le cuboïde qui sièxe en debors et en avant. Quelles sont les données qui font reconnaître cette

1.º Si l'on met le pied dans l'extension, le côté exterue de l'article est douze à quinze lignes au-devant de l'extrémité inférieure du péroné. 2.º La face dorsale de la jointure siège à un pouce environ de l'articulation tibiotarsienne. 5.º Enfin, son côté interne se rencontre à dix ou onze lignes au-devant de la maliècle interne. Ces données sont très-approximatives.

Il en est d'autres qui sont beaucoup plus avantageuses, les voici : 1.º M. Richerand a indiqué la saillie du scaphoide; pour la reconnaître, l'opéretuer applique les doigts indicateur et médius sur la malléole interne, longe le bord tibial du pied; la première tubérosité qu'il rencontre, est le scaphoide.

2.º Le membre est étendu, porté dans l'adduction, le côté externe et supérieur de l'astragale offre une saillie très-appréciable, indiquée par M. Dupaytren: pour la reconnaître, on divise l'espace intermalléelaire antérieur en trois parties, c'est à l'union du tiers externe de cet espace avec ses deux, tiers internes qu'on applique le doigt indicateur; il suit directement la face dorsale du pied; la première éminence qu'il trouve est la tête de l'astragale, au côté externe et inférieur de laquelle existe d'ailleurs un enfoncement très-facile à sentir par la pression. Cet enfoncement est borné en arrière par l'astragale et le calcanéum, en avant par le troisième cunéflorme, en dehors par le cubriède, en dédans par le scaphiodie, en dedans par le scaphiodie, en dedans par le scaphiodie, en dedans par le scaphiodie,

5.\* Le pied étant dans la position que nous venons de lui donner, nous avons conseillé, dans notre Mémoire publié en 1815, d'entrer dans le côté externe de l'article un demi-pouce derrière l'extrémité cubodiciense du cinquième métatarsien. On la cherchera d'après les principes établis plus haut pour l'amputation tarso-métatarsienue.

Nous avons ajoulé dans le même opuscule, qu'en partant du même point, le doigt indicateur longeant le câté externe du pied, s'arrêtait sur la première tubérosité qu'il rencontrait : c'est le bord externe de l'extrémité antérieure de la grande apophyse du calcanéum.

Direction des surfaces articulaires. — 1.º La tête de l'astragale offre une surface articulaire très-prolongée en dedans; il résulte de cette disposition que le scaphoide qui la reçoit l'embrasse largement de ce côté, et se prolonge assez loin vers la malléole interne; or , J'espère que maintenant Messieurs les ébèves ne feront plus une incision perpendiculaire à l'axe du bord interne du pied, pour tomber sur le scaphoide et éporourer de très-grandes difficultés. Il est évident que l'on doit portre le manche du couteau vers les orteils, de manière qu'opérant sur le pied gauche, il forms avec l'axe de ce membre un angle de 45 degrés; ainsi il suivra la direction d'une ligne qui, partant de la face postérieure et interne du scaphoïde, viendrait se rendre à l'union du tiers postérieur avec le tiers moyen du cinquième os du métatares.

2.º Sur la face dorsale l'articulation astragalo-scaphoïdienne s'incline très-légèrement en arrière vers la malléole externe.

5.º Quel est, du calcanéum et de l'astragale, celui qui fait le plus de saillie en avant? La solution de cette question est d'autant plus importante, que c'est d'elle que dépend en grande partie la désarticulation. Ordinairement le calcanéum déborde un peu l'astragale; mais une circonstance à laquelle on n'a point pris garde, c'est que ces os sont à-peu-près sur la même ligne lorsque le pied est fléchi, tandis que si ce membre est tendu, presque tou-jours le calcanéum déborde l'astragale au moins d'un quart de pouce. L'on conçoit, en effot, très-facilement que la flexion du membre d'iminnera davantage la saillée

56 MÉMOIRE

du calcanéum, et que l'extension produira le contraire. Pour apprécier ces données, il suffit de connaître la disposition des surfaces articulaires et de leur imprimer ces mouvemens. La conséquence pratique de ce fait est si facile à saisir, que nous nous abstiendrons de l'indirager.

Les ligamens qui assujettissent plus spécialement cette articulation, sont dorsaux et plantaires.

Ligamens dorsauta. — Côté interne : fibres aponévrotiques fournies par l'insertion du jambier postérieur, ligament astragalo-scaphóidien ; face dorsale : ligament supérieur et interne s'attachant à l'estragole et au scaphóide; ligament supérieur et moyen implanté sur l'astragale; le scaphóide et le calcanéum. Côté externe : ligament supérieur et externe s'insérant sur le calcanéum et le cuboïdé.

Ligament plantaire. — Il part du calcanéum, s'attache sur le cuboïde, le scaphoïde et sur les deuxième et troisième cunéiformes.

Ligament interossetza. — Nous nous sommes convaincus par un grand nombro de dissecticiis, qué ce ligament trèsfort, elef de la désarticulation, s'attache d'une part au calcandum, à l'astragalo, et d'autre part au caphoïde et au cuhoïde. Il correspond à l'enfoncement osseux que nous avons indiqué, ill y a un instant, au côté externe et inférieur de la tête de l'astragalo. C'est là que s'engage la pointe du couteau, et qu'à mesure qu'elle divise ce ligament elle ouvre largement l'article.

Vanidate anatomiques. — Le tendon du muscle jambier postérieur; qui glisse entre le scaphoïde et la malléole interne, augmente souvent de volume, et forme contre cette dernière éminence osseuse une suillie qu'on a oublié de noter, et qui est souvent prise pour la première; l'on évitera constamment l'erreur si l'on se rappelle qu'il existe toujours jentre le scaphoïde et la malléole au moins un demi-pouce d'intervalle, tantis que l'éminence tendiauses.

touche presque la cheville; ainsi, dans le cas qui nous occupe, ce ne sera pas la première, mais bien la seconde tubérosité placée au-devant de la malléole qui nous servira de guide pour pénétrer dans l'article.

Nous avons déjà signalé les variétés que les mouvemens du pied imprimaient à la saillie de la grande apophyse du calcanéum; nous ferons observer maintenant que les cas dans lesquels ces os se trouvent en avant sur la même ligne que l'astragale, sont aux cas ordinaires comme un est à trois cents. J'ai vu des sujets chez lesquels l'extrémité antérieure du calcanéum dépassait celle de l'astragale dans l'étendue d'un demi-pouce et même plus. Leur nombre est à celui de l'etat normal comme un est à deux cents. M. Broc m'a montré un sujet sur lequel l'estragale formsit au-devant du calcanéum une saillie d'un tiers dans que l'est na comma de l'astragale formsit au-devant du calcanéum une saillie d'un tiers de l'astragale le n'ai iamais rencontré cet variété très-remarquable.

Modification de la méthode de Chopart.— Nous avons dit plus plus haut que nous rejettions le lambeau supérieur; il y a long-temps que M. le professeur Richerand conseille de n'en point faire dans la méthode dont nous nous occunons.

Pied gauche. — Le membre est tenu comme dans la méthode précédente; les données que nous avons établies, page 54, font reconnaître le siège, de la contiguité osseuse : avec le pouce de la main gauche nous couvrons le côté interne du scaphoide; nous plaçons le doigt médius ou indicateur sur l'articulation calcanéo-cuboidienne, nous faisons partir du premier de ces points une incision semi-lunaire qui vient finir sur le dernier; la partie moyanne de cette incision passe un demi-pouce au-devant de l'article, pour que les tissus ne se rétractent pas au-delà. Nous venons de diviser la peau, le tissu cellulaire, l'aponévrose, l'extenseur des orteils, le péronier antérieur, le court, péronier latéral, le muscle pédieux, l'artère de ce mon et le jambier antérieur.

Le pouce est resté en position; l'opérateur glisse le talon du couteau sur l'ongle de ce doigt : le manche de l'instrument tourné vers les articles forme avec l'axe du pied un angle de 45 degrés. Ainsi le tranchant suit la direction d'une ligne qui, partant du point touché, viendrait se rendre à l'union du tiers postérieur du 5.00 métatarsien avec son tiers moyen. Le chirurgien incise dans ce sens; aussitôt qu'il a entr'ouvert l'article, il porte son couteau transversalement au-devant de la tête de l'astragale , dont le siège est indiqué p. 55 ; puis , sans l'engager entre les surfaces osseuses, il le place immédiatement sur le côté externe du pied, et il forme, le talon de la lame étant incliné vers les orteils , un angle de 05 degrés ; il arrive ainsi vers le doigt qui marque le siège du côté externe de l'article, doigt qui reste en position jusqu'à ce que le couteau vienne, immédiatement le remplacer; aussitôt que tout le pourtour de la face articulaire dorsale est entr'ouvert , la pointe de l'instrument est portée sous le côté externe et antérieur de la tête de l'astragale, elle s'y ensonce; son tranchant est dirigé en avant, et dans la direction de l'extrémité calcanéenne antérieure , il coune le ligament inter-osseux : l'article est largement ouvert.

Alors, arrivé à la région plantaire et promoné du calcanéum vers les orteils. l'instrument raso la face inférieure des os, il évit les protubérancès du scaphoïde et du cuboïde, du 1." et du 5.™ métatarsiens. Nous avons déja dit ailleurs, que le pied devait observer la moyenne proportionnelle entre l'adduction et l'abduction, et que l'on relevait un peu plus le talon de la lame du couteau que sa pointe. Cetto dernière disposition permet de suivre exactement la concavité du tarse et du métatarse, plus marquée en dedans qu'en dehors. Nous avons ajouté quela longueur et la largeur du lambeau inférieur sont proportionnées à la solution de continuité qu'il recouvira. L'on suivra d'ailleurs les règles que nous avons tracées plus haut. La ligature des artères pédicuse et plantaires met à l'abri de l'hémorrhagie.

Si l'on devait faire un lambeau supérieur, la première incision serait pratiquée un pouce plus près des orteils, et l'on disséquerait les tissus jusqu'aux articles d'élection.

L'amputation que nous venous de décrire se pratique avec le couteau dont nous nous sommes servis pour faire l'opération dans l'articulation tarso-métatursienne. Telle que nous venons de l'exposer, la méthode de Ghopart ne doit plus offire de difficultés à l'opérateur doué d'une main chirurgicale.

L'on a beaucoup blâmé cette opération, et l'on a rapporté des observations qui constatent qu'on a été obligé un grand nombre de fois à l'Hôtel Royal des Invalides, de faire l'amputation de la jambe sur des sujets dont les cicatrices, résultant de l'ablation du pied à la méthode de Chopart, avaient été déchirées par la marche, et par la luxation en avant de l'astragale et du calcanéum : l'on a ajouté que ces militaires ne pouvaient plus marcher. Il est certain que les tendons de la face dorsale du pied remontent sur la jambe et qu'alors il est impossible qu'ils puissent neutraliser l'action des muscles du mollet. « Mais il faut en convenir, dit M. Percy, on a trop exagéré ce danger, comme le démontrent les nombreuses et belles opérations de MM. Pelletan . Richerand et Dupuytren, auxquelles nous pourrions ajouter celles que nous avons faites nous-mêmes en diverses circonstances, et nous sommes loin de penser avec quelques uns de nos confrères, qu'en pareil cas il serait nécessaire de couper en travers le tendon d'achille; idée qu'on a eu tort dernièrement de donner comme nouvelle, puisque Antoine Petit l'a mise en exécution en 1788, sans avoir eu lieu d'être très-satisfait des résultats qu'il obtint. M. le professeur Chaussier, qui a séricusement réfléchi sur

cette propositiou, est tout-à-fait de notre avis, et comme nous, il connaît des moyens mécaniques propres à prévenir, et à corriger un désordre qu'abusivement on a dit être sans remède. La description de ces appareils ne peut pas être faite ici: on les trouvers chez deux de nos bandagistes les plus distingués, MM. Oudet et Verdier.

D'ailleurs il ne paraît pas qu'on ait employé sur les malades dont il est question . la position demi-fléchie de la jambe, moyen si avantageux pour neutraliser l'action des muscles de la partie postérieure de ce membre pendant tout le temps que met la plaie à se cicatriser. J'ai vu l'oubli de ce principe donner lieu à la luxation avant la cicatrisation de la solution de continuité sur un individu opéré dans un des grands hôpitaux de la capitale. Nous croyons d'après ces derniers faits, que Chopart a rendu un service important à l'humanité; son amputation sauve la vie à beaucoup de malheureux que pourrait fairé succomber l'ablation de la jambe pratiquée au-dessous de l'articulation du genou. A ce premier avantage elle en réunit un bien précieux, celui de conserver la moitié du tarse. Nous renvoyons le lecteur au Mémoire de notre confrère Villermé, qui partage presqu'entièrement notre opinion,

Les artères que nous ouvrons, lorsque nous faisons les amputations partielles du pied, sont d'un assex petit calibre pour que nous ayons cru devoir nous dispenser de recommander d'établir la compression.

Qualques considérations d'anatomie pathologique, faits pratiques relatifs à l'opération. — 1.º Le ligament interosseux est très-frèquemment ossifié ches les viciliards; ordinairement ectte ossification cède facilement au couteau; souvent aussi i faut de grands efforts pour le diviser, et j'ai plusieurs fois été obligé de me servir d'une petite soie après l'avoir dénudée de ses parties molles versas face inferieure,

2.º Un pied énormement tuméfié ne permettait pas de sentir les principales saillies osseuses qui servent de guide à l'opérateur : nous opérâmes néanmoins, mais nous fûmes surpris de ne pas tomber dans les articles d'élection; notre couteau avait glissé d'avant en arrière , sur une éminence que nous primes pour la tête, devenue plus volumineuse, du premier os du tarse. Nous portâmes nos recherches plus près des orteils, et nous rencontrâmes l'articulation scaphoïdo-cunéenne; avertis de notre nouvelle erreur par la présence des trois facettes articulaires qu'offre la face antérieure du scaphoïde, nous incisâmes avec force un demipouce en arrière. la petite tumeur, qui, cédant à l'action du couteau, le laissa pénétrer dans la contiguité scaphoïdoastragalienne. Nous terminâmes l'opération comme de coutume, et nous emportâmes avec la scie la tête malade du premier tarsien, après l'avoir préablement dépouillée de ses parties molles. Il s'agissait d'une exostose spongieuse dont la cause était due sans doute à la pression de la hotte. Les os environnans, à l'exception du scaphoïde, n'étaient nullement affectés.

5.\* Nous avons rencontré à Metz une ankylose complète du tarse et du metatarse : elle fut la suite d'un rhumatisme chronique. L'individu succomba au typhus régnant; le pied, au roste, était sain. Nous imaginâmes d'introduire à plat, la pointe du couteau au-dessous de la saillies caphoidienne; nous effluerâmes les surfaces osseuses,
et l'instrument alla sortir dans le point opposé à celui par
lequel il était entré. Nous terminâmes le lambeau inférieur
comme dans la méthode modifiée de Chopart; puis une
incision circulaire faite sur le tarse, et commencée à la
base de ce lambeau où elle revint finir, divisa toutes les
parties molles qui recouvraient le tissu osseux; il fut sié
de lo scier. Une compresse fendue empécha la scie de déchirer les chairs.

4.º M. le docteur Villermé pense, avec raison, que si de gros tendons se trouvaient à nu sur le lambeau inférieur, il faudrait les enlever dans la crainte de les voir s'exfolier et retarder la cicatrice.

Pansement. Il est le même pour les deux amputations. Nous répétous que la jambe doit être demi-fléchie et couchée sur son côté externe, qu'ainsi l'angle péronier de la solution de continuité en devient le point le plus déclive et donne au pus un écoulement très-facile. L'on réunira par première intention. M. le Professeur Roux a publié sur la réunion immédiate des plaies un Mémoire fort intéressant, dans lequel il démontre la supériorité de ce mode de pansement. Le lambeau inférieur sera exactement maintenu par des bandelettes agglutinatives, fixées en arrière trois pouces au-dessus du talon, et venant se rendre au même niveau sur la partie antérieure de la jambe, après avoir contourné le moignon : elles concourent encore à empêcher son déplacement. Enfin, on aura rccours à d'autres bandelettes qui croiseront à angle droit les premières, elles seront couvertes par de la charpie et des compresses longuettes; quelques circulaires de bandes assujettiront les pièces d'appareil. Quand on ne met pas le membre dans la position demi-fléchie, l'on est souvent obligé, malgré les points de compression établis, de perforer la base du lambeau, pour donner écoulement au pus.

Une fistule s'établit-elle? La compression des controuvertures pourront la guérir; les injections d'abord légèrement aromatiques, puis rendues graduellement astringentes, et dont l'action sera aidée par le premier de ces moyens, doivent toujours réusir. C'est par leur emploi que j'ai cicatrisé à l'hôpital de la Pitié, un ulcère fistuleux résultant d'une amputation du gros orteil, que j'avais pratiquée depuis six semaines. Il est reconnu en saine thérapeutique que l'usage des injections doit être suspendu, lorsqu'elles sont trop irritantes, et qu'enfin l'incision du trajet est le dernier parti à prendre.

Anatomie chirurgicale des os du tarse considérés jusqu'à l'âge de quatorze à quinze ans; faits pratiques qui en découlent relativement à l'opération. - Rien de si vague que les données établies par les auteurs sur l'ossification des os du tarse : au premier apercu, ils paraissent livrés à un ordre de développement si irrégulier, qu'on a abandonné le projet de les soumettre à quelques règles fixes. Pour que les principes qu'a établis M. le professeur Serres sur l'ostéogénie, méritent le nom de lois, il faut que cette partie du système osseux soit en harmonie avec toutes les autres ; c'est ce qui existe : M. Serres a posé comme loi fondamentale de l'ostéogénie, que tous les os se développent des parties latérales au centre, ou de dehors en dedans : suivez en effet l'ossification des os du tarse, vous trouverez : 1.º qu'elle commence par le calcanéum qui est en dehors, puis par l'astragale qui est en dedans; vient ensuite le cuboïde, plus tard le troisième cunciforme et le novau externe du scaphoïde; enfin , le novau interne de ce dernier en même temps que le second et le premier cunéiformes : la même loi s'applique aux extrémités des os du métatarse, quoique les époques où elles s'ossifient soient si rapprochées que l'on a cru jusqu'aujourd'hui qu'elles étaient confondues. Nous ferons remarquer que le scaphoïde est extrêmement minee chez les jeunes sujets et que son épaisseur augmente avec l'âge (extrait de l'ouvrage sur les lois de l'Ostéogénie, par M. Serres ).

J'ai déjà prouvé dans mes autres Mémoires sur les amputations, que les lois de l'ostéogénie m'avaient conduit à des applications pratiques extrêmement importantes. Je vais en fournir ici une nouvelle preuve de plus : jusqu'à l'àge de 12 à 15 ans et même au-delà chez les scrophuleux, les os de la rangée antérieure du tarse, le scaphoïde, les extrémités antérieures du calennéme et de l'astragole peuvent être facilement divisés par le couteau: j'en ai acquis la occitude entière par des essais nombreux. Or une incision sémiluaire étant pratiquée sur la face dorsale du pied, il ne sera plus besoin jusqu'à l'âge que nous avons indiqué, de chercher les articolations et de suivre leurs contours; son coupera dans le tissu ossux presque comme dans les parties molles, et l'on ne sera plus obligé de sacrifier souvent les tissus saux presque comme dans les parties molles, et l'on ne sera plus obligé de sacrifier souvent les tissus sains dans une assez grande étendue; car lorsqu'on ne pouvait pas opérer dans l'articulation tarso-métatarsienne, il fallait amputer à la méthode de Chopart, quoique la maladic intéressat à peine les os de la rangée antérieure du tarse.

Nous avons déja dit dans notre Mémoire publiée n. 81 5, que l'ablation d'un seol ou de deux métatarsiens serait facile, quand on aurait bien étudié les règles que nous avons appliquées à l'ablation entière du métatarse: reut-on extirper les deux premiers ou les deux derniers? deux incisions, l'une dorsale, l'autre plantaire, seraient faites parallèllement à l'axe du pied, partiraient de l'articulation et viendraient se rendre aux orteils. Elles longeraient ensaite leurs commissures pour se réunir sur le côté externe on sur le côté interne du pied.

Le lambeau serait disséqué jusqu'à sa base et la désarticulation pratiquée, comme nous l'avons dit ailleurs. Un coup de bistouri, donné parallelement à l'axe du troisième métatarsien en séparerait le quatrième. M. Béclard a mis en usage ce procédé, et les malades ont très-bien marché. Il est-bien entendu que les états pathologiques devront apporter des modifications à la confection du lambeau, et que. l'on mé devrait pas s'abstenir d'opérer lors même que l'on n'auurait pas assez de parties molles pour le former ou que l'on en manquerait entièrement,

Si l'on voulait emporter le deuxième, le troisième ou le quatrième métatarsien, on plongerait le couteau de haut en bas à la partie postérieure de l'espace inter-osseux que concourt à former l'os qui doit être enlevé; l'instrument traverserait le pied de part en part, et viendrait, en longeant l'os malade, terminer l'incision entre les deux orteils. Elle serait prolongée postérieurement sur la face plantaire, et sur la face dorsale jusqu'à l'article tarsométatarsien; quatre autres incisions transversales, dont deux supérieures et deux inférieures , partiraient les unes de l'extrémité antérieure, les autres de l'extrémité postérieure de la première, et se termineraient sur le côté opposé du métatarsien. On disséquerait les petits lambeaux dorsal et plantaire, l'on introduirait la pointe d'un fort bistouri le long des faces latérales de l'os, comme si l'on opérait dans la mortaise des trois cunéiformes. On achèverait le reste de la désarticulation en procédant de haut en bas avec la pointe de l'instrument, et en suivant la direction de l'article; enfin l'instrument détacherait l'os du pied en suivant d'avant en arrière, ou d'arrière en avant sa face externe ou interne, selon le côté par lequel on aurait commencé l'opération. L'application d'une couronne de trépan, que conseille Charles Bell, est un mauvais moyen qui déchire les ligamens; ou connaît les dangers de cette lésion.

L'on pourrait enlever, en même temps que les métatarsiens, un ou deux os de la rangée antérieure du tarse. MM. Moreau et Champion de Bar-sur-Ornain ont souvent extirpé un seul tarsien; ils sont allés le chercher au milleu des os sains; ils ont employé pour son ablation tantêt un simple instrument trauchant, tautêt une tarrière et une petite feuille de seie, dans quelques cas enfin des coa-5.

rouses étroites de trépan. On doit toujours préférer l'instrument tranchant.

Nous ajouterons que Ferrand, Desaulf, Laumonier, Mauduyt et MM. Daniel, Aubray, etc., ont onlevé avec succès l'astragale à la suite de certaines luxations.

Mais il faut établir quelques données pour bien reconnatire le siège de ces os et de leurs articulations. Voulezvous extiper le cuboïde? reconnaisser l'extrémité postérieure du cinquième métatarsien, la tête de l'astragale et le bord externe de la granda apophyse du calcanéum; il sora aisé de trouver et de hirre parcourir à l'instrument les articulations que vous devez détruïre. Si elles n'étaient pas connucs, vous auriez sous les yeux un pied sec articulé.

La saillic du scaphoïde, celle qui résulte de la contiguité des premiers cunéiforme et métatarsien, la tête de l'Astragale, l'enfoncement situé à son célé externe et inférieur, l'angle supérieur et externe de la grande apophyse du calcanéum, sont des indices certains pour pénétrer dans les articles des os que l'on désire enlever. Mais on doit bien se garder de couper une étenduc du membre qui force dans la suite à pratiquer une opération bus danzereuse.

Voudrait-on enlever le scaphoïde, le cuboïde et les trois cunéfièrmes? L'opérateur traverserait l'articelation tarsométatarsianne d'après les principes que nous avons établis; seulement, au lieu de commencer l'incision au-devant de l'article, il la commencerait d'crière; puis il désauticu-lemit à la méthode de Chopart, le couteau glisserait ensuite sous les os que nous avons nommés et les détacherait du pied. Le chirurgén déhuderait de ces parties molles l'extrémité postérieure des deux derniers métatarsiens, la scierait avec les précautions convenables; il pourrait en-core emporter de la même manière une portion de la tête

de l'astragale, l'on appliquerait enfia les métatarsiens sur les deux premiers os du 'tarse. Je n'ai jamais tenté cette opération que sur le cadavre, où elle fournit de très-beaux résultats. Je laises à la sugocité des praticions le soin de la rejeter ou de l'adopter.

Considérations sur les aponévroses abdominales, servant d'introduction à l'histoire des hernies dans les monodactyles; par M. Génand fils, professeur à l'École vétérinaire d'Alfort.

Us petit nombre d'ouvrages recommandables sur l'anatomie vétérinaire et la statique animale renferme des détails intéressans sur la disposition et les usages de l'aponévrose abdominale dans les herbivores domestiques. Destinée à soutenir l'effort d'une masse énorme d'intestins ou d'un estemac très-volumineux, cette tunique fibreuse a été douée en même temps d'une force de résistance extréme et d'une grande classicité pour se prêter au développement souvent considérable des viscères qu'elle soutient.

La réunion à un si haut degré de ces deux propriétés a dû exciter l'attention des anatomistes. Quelques-uns ont bien recomm et bien établi les caractères et les propriétés de la fibre qui donne à cette expansion une étalsicité aussi remarquable; et sous ce rapport il serait difficile de rien ajouter à ce qu'en ont dit MM. Dupuytren et Breschet, et plus récemment encore M. Béclard, dans ses additions à l'Anatomie genérate de Bichat,

La disposition de toutes les productions de la même nature, leurs usages en général, et leurs différences dans les animaux domestiques, où elles disparaissent par une graduation insensible, jusqu'à ce que l'on n'en retrouve plus que des traces, présente à l'esprit plus d'un sujet de recherches et d'inductions curicuses.

L'une d'elles, le ligament cervical, s'étend depuis la protubérance transverse de l'occipital, jusque sur le sommet des apophyses épineuses des premières vertèbres du dos, sépare les muscles cervicaux droits de ceux du côté gauche, multiplie leurs points d'insertion, et leur est d'un puissant secours en maintenant constamment le cou dans un état moyen entre la flexion et l'extension. Ses fibres extrêmement élastiques forment à leur partie supérioure, où elles sont en très-grand nombre, deux cspèces de cordes réunies vers leurs extrémités, arrondies dans le cheval , aplaties et très-larges dans le bœuf. Leur grosseur, leur force de résistance et leur élasticité. sont en raison directe de la longueur du cou, du volume de la tête, et de celui des muscles cervicaux. Ainsi, très-prononcé dans le cheval, et sur-tout dans le bœuf. ce ligament est déja beaucoup moindre dans le monton, le chien et le pore; enfin, dans le chat il n'existe plus au'en rudimens.

Dans le cheval et le hœuf, chez lesquels la partie antérieure du trone forme un poids énorme suspendu entre les épaules, deux productions de la même nature que le ligament cervical sont situées. l'une au-dessus, l'autre au-dessons du muscle rhomboïde. Destinées, à n'en pas douter, à soulager les muscles qui empéchent le corps de glissor entre les deux scapulum, elles ne devaient pas exister, ou n'exister au meins qu'imparfaites, chez les animaux où l'épaule est située plus en arrière, et où le poids du trone est peu considérable; aussi ne les rencontre-t en pas dans le chien et le chat.

Enfin, sans multiplier les exemples, nous nous conteniorons de citer encore la gaine fibreuse qui enveloppe en masse le globe de l'œil, ses nuscles et son tissu graisseux : elle existe seulement dans les herbivores qui sont, dans l'état de nature, obligés de tenir constamment la tête baissée, pour chercher et saisir leur nourriture, etc.

La disposition des fibres de toutes ces productions est relative à la direction suivant laquelle s'exerce l'effort anquel elles résistent; ainsi à la partie supérieure du ligament cervical, les fibres sont dirigées toutes d'avant en arrière, parce que cette partie, que les anatomistes appellent la corde, doit soutenir le poids de la tête. La partie moyenne, ou les lames du ligament, obcissant à des mouvemens en tous sens, ses filtres sont entrecroisées et ne tiennent aucune direction fixe. A l'épaule, elles se portent de haut en bas et d'arrière en avant, parce que l'elfort s'exerce de base nhaut et d'avant en arrière. Enfin, cette remarque est également applicable, ainsi que nous le verrons plus tard, à l'expansion ligamenteuse de l'abdomen.

Il est donc bien vrai, comme on l'a observé, que par-tout où il se trouve un antagonisme continuel, la nature a placé un ússu élastique qu'elle a augmenté, modifié ou fait disparatire, suivant que sa présence était plus ou moins utile. Ainsi, il est facile de se convaincre que la couleur jaune et l'élasticité de ces productions sont toujours en raison directe de leur grosseur : moins elles sont importantes, plus elles diminent, plus elles diminent, plus elles blanchissent et se rapprocheût du tissu albuginé.

La résistance, et sur-tout l'élasticité du tissui fibreux jaune, sont ses propriétés principales : « Il a pour fonction, dit M. Béclard, de servir de liens et d'enveloppes, et de faire en même temps l'office d'un ressort qui jevient brusquement sur lui-même une fois que la résistance ne subsiste plus. « Ces propriétés, jointes à la couleur

jaune et à la grande quantité de fibrine qu'il contient, semblent annoncer que ce tissu n'est qu'une modification du musculaire et un état intermédiaire ntre celui-ci et l'ablugité. En effet, certaines parties, formées, dans un animal, par des fibres jaunes, présentent, dans un autre, des fibres musculaires très apparentes; sinsi, les ligamens suspenseurs du fourreau ou prépuce, fibreux dans le cheval, sont charmus dans le mulet et le hem?

Ne venons-nous pas de voir que ée tissu jaune perd de ses propriétés, blanchit, devient rigide, et se rapproche du tissu albuginé, à mesure que la résistance qu'il doit surmonter est moindre?

Ne peut-on pas croire, en raisonnant à priori, qu'il en est de même dans le sens contraire, et que ce tissu, susceptible d'arriver à un état plus parfait, peut devenir musculaire? La poche charnue des didelphes n'est pent-être qu'un état plus parfait de l'expansion abdominale du cheval, qui n'est elle-même que le fascia superficialis de l'homme, plus développé, plus jaune et plus élastique. Ajoutons à cela que le tissu fibreux jaune , sur-tout celui du ligament cervical et de l'enveloppe abdominale, fournit à l'analyse chimique de l'albumine, de l'esmazôme et de la fibrine; et l'on ne pourra nier qu'il ne doive avoir au moins un peu d'analogie avec le musculaire ; ils ont d'ailleurs été confondus pendant long-temps par des anatomistes d'un grand mérite, et nous espérons parvenir par la suite à prouver ce fait que nous ne pouvons en core qu'indiquer ici.

Quelle que soit, au reste, l'opinion que l'on conçoire de la nature du tissa fibreux jaune, aucune des productions qu'il concourt à former ne mérite plus d'attention que celle qui soutient les aponévroses des musclés de l'abdomen.

Située immédiatement au-dessus du muscle sous-cu-

tané, à la face interne duquel elle est unie au moyen d'un tissu cellulaire fort lâche et fort abondant, cette production, étendue en forme de membrane, enveloppe les muscles abdominaux, et les sépare de l'aponévrose du pannieule charnu. Antérieurement elle recouvre la partie inférieure du grand pectoral, plus en arrière l'aponévrose du grand oblique; vers les parties latérales, elle est appliquée sur la portion charnue de ce dernier muscle, ainsi que sur le grand dentelé de la poitrino, à la surface duquel se perdent ses fibres devenues beaucoup plus rares, et qui toutes se portent en bas en convergeant vers le bassin où elles se terminent. Il suit delà, que ces fibres, plus épaisses et plus rapprochées sur la surface inférieure de l'abdomen et près de la ligne médiane qu'aux flanes et sur les parties latérales de la poitrine, sont en grand nombre près du pubis, où elles forment un gros cordon avant une épaisseur de plusieurs lignes. Il s'en suit également que celles qui sont situées sur les côtés se dirigent de haut en bas et d'avant en arrière; que cette direction; très-oblique pour les plus antérieures, est presque perpendiculaire à l'axe du corps pour celles qui viennent des flanes; qu'enfin les fibres médianes se portent toutes parallèlement à la ligne blanche, et forment, dans le même sens , des plis d'autant plus marqués qu'ils sont plus rapprochés du pubis. Cotte disposition est très-remarquable lorsqu'après la

mort ces fibres sont écartées par suite du volume qu'àcquièrent les intestins ; elles forment alors , dans leur enisemble, une espèce d'éventail , et le tissu cellulaire qui les unit leur permet tellement de s'écarter les unes desoutres , que leurs plis disparaissent entièrement et laissent à nu , au-desseus , l'aponévrose du grand oblique. Cela devait être ainsi , puisque , lors de leur développement; ' tous les viscères contenus , soit dans le yentre , soit dans le bassin, se portent constamment en avant : c'était donc antérieurement que l'écartement des fibres devait être plus considérable.

Ces trousseaux de fibres séparés, comme on vient de le voir, par une grande quantité d'un tissu cellulaire fort lâche, se réunissent intimement en avant et au-dessous du pubis, et s'y attachent après avoir donné naissance aux prolongemens suivans:

1.º Le ligament suspenseur du fourreau. Ce ligament donne naissance au dartos, et cette disposition suffirait pour établir que la nature de cette enveloppe des testicules est fibreuse dans le cheval, si l'on conservait quelques doutes het égard.

2.º Un large ligament qui s'attache à toute la symphyse du pubis, en dehors des muscles adducteurs, recouvre la base du péais, et fournit dans la femelle la capsule fibreuse des mamolles; capsule qui devait-néces-sairement être douée d'une grande élasticité pour se prêter au développement qu'acquièrent ces organes à l'époque de l'allaitement.

5.º Le feuillet extérieur d'une membrane fibreuse, dont le feuillet interne est formé par l'aponévrose du grand oblique. Cette large expansion, qui est appliquée sur la face interne des muscles de la cuisse, se confond antérieurement avec l'aponévrose du fascia lata, en arrière se perd sur les muscles fessiers, en bas se continue avec l'aponévrose tibiale, et se termine supérieurement en se réunissant avec une autre aponévrose qui recouvre les muscles de la région sous-lombaire, et concourt à former l'arcade crurale,

Ce que nous avons dit de toutes les productions du tissu fibreux jaune s'applique en tous points à la tunique abdominale. Très-développée dans les grands herbivores domestiques, où les organes digestifs ont une énorme capacité, elle devient moins épaisse et moins élastique à mesure que le volume de ces organes diminue; aussi, n'en trouveton que des traces dans le chien et le chat: aussi est-elle bornée dans l'homme, sans doute à cause de sa station verticale, à quelques fibres rares qui constituent le fascia superficialis.

Arrivées près du publis, ainsi que nous l'avons dit, les fibres de cette expansion se rapprochent, s'unissent par leur face interne à celles du grand oblique, de manière à ce qu'il ne soit plus possible de les séparer les unes des autres ; on peut seulement se convaincre que sa face extérieure jaunditre appartient à la tunique ligamenteuse, tandis que la face interne, d'un blanc nacré, estu ne dépendance de l'aponévrose du grand oblique. Les fibres de cellect, dirigées obliquement de haut en has, d'avant en arrière et de dehors en dedans, convergent toutes vers la ligne blanche, à laquelle une partie vient s'insérer; le plus grand nombre s'étend jusqu'à un pouce cuviron au dessous du publis où elles se terminent en s'attachant à une grosse production tendineuse qui semble être le point de réunion de toutes les aponévroses de l'abdomen.

Les fibres de l'aponévrose du petit oblique n'ont pas toutes la même disposition; les unes se dirigent de dehors en dedans et d'arrière en avant, et se terminent à la ligne blanche; les autres, moins nombreuses et plus courtes, se portent d'avant en arrière, et s'unissent aux fibres terminales de l'aponévrose du grand oblique.

L'aponévrose du muscle transverse, dirigée transversalement à l'axc du corps , existe depuis le cartilage xyphoïde jusqu'à six pouces envivon can avant du pubis. Arrivée là , elle semble se terminer brusquement; ses fibres se réunissent près de la ligne blanche eu uu gros faisceau qui suit la direction du muscle droit, et se termine au même point que l'aponévrose du muscle précédent. Enfin, la surface externe du péritoine est recouverte d'une multitude de fibres maerées résistantes, dont la direction, qui n'est pas constante, est cependant presque dans toute son étendue de dedans en dehors et d'avant en arrière. C'est le fascia transversalis de l'homme.

La disposition de ces différentes aponévroses, sur la description desquelles nous avons à dessein fort peu insisté, est donc telle que leurs fibres doivent se croiser en plusieurs sens. Celles du pannicule charna, par exemple, sont transversales, tandis que celles de la tunique ligamenteuse sont disposées longitudinalement; l'aponévrose du grand oblique se porte obliquement de dehors en dedans et d'avant en arrière, celle du petit oblique, aù contraire, de dehors en dedans et d'arrière en avant; la direction du musele transverse est semblable à celle du pannicule charna; cenfin, le muscle droit forme une espèce de sangle qui soutient la ligne blanche, et maintient fixe par conséquent le point d'appui principal de toutes ces aponévroses.

Cet entrecroisement augmente beaucoup la force de la tunique abdominale; il lui permet de résister avec avantage à la pression continuelle excreée par les viscères abdominaux. La réunion de toutes ces fibres jaunes ou albuginées donne, naissance à un gros et fort cordon blanchitre, situé à trois pouces curiron au dessous du bassin et qui n'est attaché au pubis qu'au moyen d'une autre production tendinense à laquelle il conviendrait de donner le nomé te tendon sous-pubien. Ce dernier, dont la direction est verticale, est applati de dessus en dessous, se porte de bas en haut, s'attache à presque tout le bord abdominald upubis, et présente quelqu'aunlogie avec les os marsupiaux, quoique sa position ne soit pas toujours la même.

Il n'est pas seulement là pour servir de point d'inscrtion, il permet à l'abdomen d'acquérir du développement sans que par suite de l'extension de ses parois le bassin soit obligé de se rapprocher de la poitrine, ee qui aurait eu lieu inévitablement, si toutes ces fibres s'étaient attachées directement au pubis.

Dans le cheval, ce tendon donne naissance à un ligament rond de la grosseur du doigt indicateur qui se dirige de dedans en dehors sur la surface inférieure du pubis, se le long de son bord abdominal, et va se terminer dans l'excavation raboteuse de la tête du fémur.

Quoiqu'on ne soit pas encore parvenu à expliquer pourquoi ce ligament ne se rencontre que, dans les mouodactyles, on ne peut douter au moins qu'il n'ait une grande influence sur la fixité du membre et sur la sûreté des mouvemens qu'il peut exécuter.

Il donne une telle force à l'articulation, que dans le cheval on n'a pas d'exemple de luxation coxo-fémorale. Je ne parle point des luxations consécutives que l'on rencontre quelquefois : elles ont toujours lieu alors en haut et an debors, comme cela se remarque le plus ordinairoment dans l'homme. Les mouvemens les plus violens ne parviennent qu'à fracturer la tête du fémur par le milieu, mais jamais à la faire sortir de sa cavité.

Les diverses ouvertures que présentent les aponévroses de l'abdomen méritent de fixer l'attention sous quelques points dont les anatomistes vétérinaires ne se sont point encore occupés.

L'anneau inguinal se présente à l'extérieur sous la forme d'une ouverture alongée obliquement de dedans en dehors et d'arrière en avant; sa disposition est telle que l'on peut y reconnaître deux commissures : l'une interne et postérieure est formée par les fibres qui se portent au pubis; l'externe beaucoup moins épaisse se termine en avant. du pli de l'aine, à l'endroit de la réunion de l'apouèrose de la fice interne de la cuisse avec la portion de celle de face interne de la cuisse avec la portion de celle

du grand oblique qui vient de l'angle antérieur externe de l'iléon.

Les parois de cet anneau sont formées, à parir de la surface extérieure, par la tunique abdominale, l'aponévrose du grand oblique et la portion charme du petit oblique. Enfin, tout-à-fait à la partie supérieure, l'anneau inguinal situé plus en declans et en avant représente une ouverture ronde, étroite, entourée d'un grand nombre de fibres albuginées fournies, les unes par l'aponévrose des muscles sous-lombaires, les autres par le fascia transversalis.

Ainsi disposé, cet anneau est un vrai canal infundibuliforme dont la base est infürieure, dont la direction est légèrement oblique de haut en bas, de dedans en dehors et d'avant en arrière, qui est prutiqué dans l'épaisseur de la tunique abdominale et de l'aponévrose du grand oblique, passe au bord postérieur de la portion charme du petit oblique, et n'est point en rapport avec l'aponévrose du transverse.

Son ouverture extérieure, alongée de dedans en dehors et d'arrière en avant, sur-tout dans la jument, présente une forme elliptique, et est située à quelque distance du pubis, de sorte que l'on doit plutôt, comme nous l'avons fait, y reconnaître deux commissures que deux piliers : l'interne étant beaucoup plus forte, plus résistante et plus fixe, doit beaucoup moins prêter, et prête en effet moins à la dilatation. Aussi est-il beaucoup plus facile de débrider en dehors, débridement que, du reste, on est contraint de faire de ce côté à cause de la position des vaisseaux. C'est, en effet, à la base de la commissure posté rieure ou interne, que la sus-pubienne donne les artères inguinale, scrotale et abdominale postérieure ou hypogastrique. Cette dernière branche, qui reste toujours superficielle, se dirige d'arrière en avant, en longeaut le bord interne de l'anneau, et serait inévitablement atteinte si

l'on débridait en dedans, suri-tout si l'on portait en arrière le tranchant du bistouri. Un filet nerveux assez considérable provenant du faisceau inférieur de la troisième paire lombaire, est situé superficiellement au côté interne du cordon testiculaire qu'il contourre du dehors en dedans ; et la manière dont les vétérinaires pratiquent l'opération de la hernic étranglée, rend également indispensable la connaissance de as situation.

La position horizontale du corps du cheval, celle de l'orifice interne de l'anneau inguinàl, doivent nécessirement rendre les hernies, par cette ouverture, beaucoup noins fréquentes que dans l'homme; aussi, malgré les efforts violens et réitérés qu'exécutent ces animaux, malgré les chutes graves et nombreuses auxquels lis sont exposés, cet accident est infiniment plus rare. On n'en a pas même d'exemples dans les jumens, et cette différence doit être attribuée tant à l'étroitesse beaucoup plus marquée de l'anneau, qu'à l'élévation du bassin; élévation telle, que la masse intestinale est portée beaucoup plus en avant que dans le mâle.

La raretá plus grando encore des cas de hernies étranglées, le pou de réussite dont est suivie leur opération , n'exigeront pas que par suite nous donnions de grands détails sur les précautions à prendre en la pratiquant. Il nous suffira d'indiquer les plus grands dangers que l'on ait à craindre, et les meilleursamoyens de las éviter.

Nous avons vu tout-à-l'heure que les fibres de l'expansion ligamentause et de l'aponévrose du grand oblique se confondaient près du publis, et donnaient au pli de l'aine naissance à deux productions aponévrotiques très-larges et très-fortes; l'une, inférieure, qui se porte sur les muscles de la face interne de la cuisse; l'autre, supérieure, qui s'attache d'un côté à l'angle antérieur externe de l'liéon; de l'autre, au tendon sous-publien, et se termine supéricurement en s'unissant avec l'aponévrose des museles de la région sous-lombaire. Celle-ei, qui s'unit en dehors aux museles petit oblique et transverse, ne laisse dans son milieu, vers le pli de l'aine, qu'une ouverture très-étroite par où passent les vaisseaux et les nerfs eruraux.

Cette disposition telle, qu'il n'y a d'interruption que dans une très-petite étendue, entre l'aponévrose des museles seus-lombaires et eelle du grand oblique, rend, sinon impossible, du moins fort diffieile, la sortie de l'intestin par l'anneau crural. Cette sortie est d'ailleurs empéchée par la largeur et la force de l'aponévrose qui se porte de l'abdomen à la face interne de la cuisse. Sans doute la position horizontale du corps, celle des membres postérieurs constamment rapprochés du tronc, viennent encore s'opposer à ce que l'intestin s'échappe, mais elles n'en peuvent pas être regardées comme les causes principales, puisque dans le chien, où ces dernières causes existent également, les hernies crurales ne laissent pas que d'être fréquentes, et qu'il n'y en a pas d'exemples dans les grands herbivores domestiques.

D'ailleurs, on ne pourrait pas expliquer ainsi pourquoi l'on ne reneontre jamais de hernies crurales dans le foctus de jument, tandis qu'il n'est pas rare d'y trouver des hernies inguinales, ombilicales, etc.

La disposition que nous avons indiquée étant déjà tout-à-fait distinete dès le commencement de la gestation, à l'époque où l'on ne trouve encore que des traces de l'enveloppe ligamenteuse de l'abdomen, il est certain qu'on doit la considérer comme la cause principale de l'impossibilité de cette espèce de hernie dans le cheval.

- Il suit donc de ce que nous venons d'exposer :
- 1.º Que dans certains animaux on rencontre des productions de tissu fibreux jaune que la nature augmente,

modifie ou fait disparaître suivant qu'elles sont plus ou moins utiles:

2.º Que de toutes ces productions, la plus remarquable, dans les herbivores domestiques, est l'expansion ligamenteuse de l'abdomen, qui donne à-la-fois aux parois de cette cavité une force de résistance extrême et une grande élasticité;

Que le dartos qui en provient, évidemment fibreux dans le cheval, est charnu dans le bœuf et le mulet; d'où l'on peut conclure qu'il existe une certaine analogie entre les tissus fibreux jaune et musculaire.

5.º Qu'une forte preduction fibreuse aplatie d'avant en arrière, et fixée transversalement sur le bord abdominal du pubis, est le point de réunion de la plus grande partie des fibres aponévrositques de l'abdomen; que ce tendon sous-pubien empéchant les aponévroses de s'attacher directement au pubis, permet sans doute à J'abdomen de prendre du volume sans que le bassin se rapproche de la politine;

4.º Que de ce tendon part un ligament très-fort qui va se fixer à la tête du fémur, établit des rapports entre les muscles de l'abdomen et les membres postérieurs, prévient les écarts, et s'oppose aux luxations de l'articulation coxo-fémorale;

5.º Que l'anneau inguinal forme une espèce de canal conique, dont la base est inférieure, et dont la disposition est oblique d'arrière en avant et de dehors en dedans;

Que la position horizontale du corps et la situation de l'orifice interne de cet anneau rendent raison de la rareté des hernies

Que les jumens n'en offrent pas d'exemple, tant à cause de l'étroitesse de l'anneau, que de l'élévation du bassin;

Qu'enfin , lorsque par hasard on pratique l'opération de

la hernie inguinale étranglée, il faut toujours débrider en avant et en dehors ;

6.º Que les dispositions de la tunique abdominale et de l'aponévrose du grand oblique sont telles, qu'on doit regarder la hernie crurale comme impossible dans le cheval;

Qu'on ne doit point attribuer cette impossibilité à la position du corps et à celle des cuisses , puisque cette position est la même dans le chien , où cette espèce de hernie se montre quelquefois , tandis qu'on ne la reneontre jamais dans le fœtus de jument où cos causes n'existent point.

(Voyez pour l'intelligence de ce Mémoire, la planche placée à la fin du cahier.)

Observation d'un avortement provoqué par l'introduction d'une giguille à séton dans l'utérus, et suivi de divers accidens par le séjour de ce corps étranger; communiquée par M. RULLIER (1).

M. Crouzit fut appelé, au milieu de la nuit, dans l'année 18..., auprès d'une jeune fille atteinte soi-disant
d'une hémorrhagie utérine. Cette jeune fille, d'après les
renseignemens obtenus, avait été saignée plusieurs fois et
abondamment. Ce moyen n'ayant produit aueun des
effets qu'on en attendait, on employa tout auss inutilement divers médicamens. Alors on eut recours à l'introduction d'une aiguille à séton dans l'attérus même. L'instrument fut enfoncé si profondément, qu'il fut impossible

<sup>(1)</sup> Cette observation, communiquée aux Archives par M. Rullir, a été envyée à ce mèdecin par lh. Crousit, de Rochechouart, temé et ropporteur du fait. Nous avons cru devoir l'insérer, parce qu'elle offer un double intérêt, en fisiant compaire un cas assec curieux, et en retraçant tous les daspers des manœuvres criminelles par lesquelles on cherche à provoquer l'avortement.

de le retenir et de le retirer. L'imprudent opérateur tranquillisa celle qui avait eu recours à son dangereux et conpable ministère, en l'assurant que l'instrument sortirait avec le fœtus, et il disparut. Lorsque M. Crouzit arriva, le fœtus avait été expulsé. Il paraissait être âgé de trois mois environ ; on pouvait reconnaître l'endroit où l'instrument l'avait atteint : mais celui-ci , ainsi que l'arrière-faix , n'étaient pas sortis. Le toucher ne put faire découvrir l'endroit où l'aiguille était fixée ; il fut même impossible d'extraire le placenta , à causc de la constriction du col de l'utérus, irrité par les manœuvres auxquelles on s'était livré. En palpant le ventre, M. Crouzit crut cependant sentir le corps étranger. Il s'écoula deux jours avant que l'arrièrefaix ait été expulsé ; mais l'aiguille ne fut pas entrainée avec le placenta. Introduit par son extrémité aiguë . l'instrument s'était probablement accroché par l'autre extrémité boutonnée, et, par la contraction et le resserrement de l'utérus , il perca les parois de cet organe , et successivement les parties voisines, car cc ne sut que onze jours après l'évènement, que la malade, qui d'ailleurs eut des suites assez graves de couches (fievre putride , puerpérale . éruption laiteuse ), commença à ressentir des douleurs dans la région inguinale. Au 55.º jour, il se manifesta un point d'élévation dans cette région ; les douleurs devinrent très-vives. Il n'v eut bientôt plus de doute que la légère tumeur était formée par l'aiguille. La malade se refusa à l'incision qui fut proposée dans le but de hâter la sortic du corps étranger. La fièvre diminuait à mesure que l'aiguille s'approchait de l'extérieur. Enfin, le 79.º jour, elle parut au-dehors, après avoir déterminé à la peau un point rouge, comme on l'observe dans un léger furoncle. et la malade la retira elle-même. C'était l'instrument connu sous le nom d'aiguille à séton, sorte de stylet en argent, de six pouces de long, boutonné à une extrémité 3.

et cannelé sur les deux tiers de sa longueur du côté de cette extrémité; garni, à l'autre , qui est assez afguë, d'une ouverture dans laquelle on passe la mêche destinée à être introduite sous la peau. L'ouverture ne donna que très-peu de pus, et fut fermée en quelques jours. Un tomps assez considérable s'est écoulé depuis cet évènement. La personne qui fait le sujet de cette observation n'a ressenti aucune incommodité : elle jouit de la plus parfaite santé.

On ne manque pas d'observations de corps étrangers , même assez volumineux , qui , après avoir été introduits . soit dans les voies digestives, soit dans les voies aériennes. soit par d'autres ouvertures naturelles , ont percé peu-àpeu les parois des cavités qui les contenaient, ont parcouru dans l'épaisseur des parties un trajet quelquefois trèslong, et se sont enfin prononcés sous la peau, et même l'ont traversée. Le fait rapporté par M. Grouzit n'offre dèslors rien de particulier que sous le rapport de l'organe dans lequel le corps étranger a été introduit, et de la circonstance qui a donné lieu à son introduction. Il est à regretter que l'auteur, qui a envoyé le modèle en papier de l'aiguille, ait omis des détails qui auraient pu lever les doutes que la lecture de son observation fait naître. Ainsi, on comprend difficilement comment une aiguille à séton, qui a six pouces de longueur, a pu échapper des doigts, et disparaître dans la cavité de l'utérus, au point que les doigts portés dans le vagin n'aient pu ressaisir son extrémité : comment la contraction de l'utérus sur ce corps étranger pendant et après l'expulsion du fœtus, n'a pas donné lieu à des douleurs très-vives et à uue inflammation intense, car ici les conditions ne sont pas les mêmes que lorsque le corps étranger est contenu

dans les bronches , dans l'estomac ou les inteştins? M. Crouzit aurait dù nous dire à quelle époque îl a examiné la malade; comment , en palpant l'abdomen, il a pu sentir une aiguille à séton contenue dans l'utérus; enfin , quelle alfertation avait éprouvées as urface, lorsqu' on put l'examiner après sa sortie? En effet, il n'est guères de chirurgien qui n'ait eu occasion d'extraire des aiguilles, ou d'autres corps-semblables , qui avaieut séjourné dans le tissu de nos parties , et qui n'ait remarqué que la surface de ces corps ne conserve pas assez de poi pour gisser sans difficulté à travers une ouverture étroite de la peau , et que lorsqu'ils ne sont pas contenus dans un foyer purulent , ils sont environnés d'un tissu cellulaire serré qui exige que l'on fasse une incision assez grande pour les extraire.

## EXTRAITS ET ANALYSES.

Sur l'emploi de la pile dans le traitement des calculs de la vessie ; par MM. Prévost, D.-M., et J. Dunas.

Noes pouvions envisager sous deux ches la manière de diriger l'application de la pile galvanique. Il était possible en effet d'actraire le calcul au moyen d'une double sonde, communiquant d'une part avec la vessic, et de l'antre avec deux vases remplis d'eau, dans lesquels scraient plongés les pôles d'une pile. Cette méthode, si elle cût été praticable, aurait amené dans ces vases les acides et les bases qui entrent dans la composition du calcul, mais elle ne peut malbeureusement se mettre en praique qu'avec des batteries d'une intensité très.

grande, et permet une dispersion du fluide galvanique inquiétante pour la vessie. Après nous être assurés des difficultés qui accompagnent ce procédé, nous avons pensé qu'elles seraient entièrement éludées et que le but n'en serait pas moins atteint, si, au lieu d'extraire le calcul, on se bornait à détruire l'état d'agrégation qui lie ses molécules entre elles, et nous avons dirigé nos cessis serse er ésultat.

Un calcul fusible bumain a été soumis à l'action d'une pile de cent vingt couples pendant douze heures consécutives : on chargeait celle - ei d'heure en heure. Les fils de platine qui servaient de pôle touchaient le calcul, étaient distans de six à huit lignes, et plongeaient ainsi que lui dans un vase rempli d'eau pure. Pendant l'action galvanique, les bases et l'acide phosphorique arrivaient d'abord à leurs pôles respectifs , puis se combinajent de nouveau, et le sel , reformé , se précipitait au fond du vase , sous forme d'une poussière ténue , comme celle qui se manifeste toutes les fois qu'on produit un sel insoluble. Le calcul pesait quatre - vingt - douzo grains avant l'expérience, il était réduit à quatre-vingts lorsqu'on l'a terminée. Essayé de la même manière, il a continué à se décomposer, et n'a présenté, au bout de seize heures, qu'une masse tellement friable, qu'elle s'est réduite en petits grains crystallins par l'effet de la plus légère pression. Les fragmens les plus volumineux n'étaient pas de la grosseur d'une lentille, et pouvaient par conséquent passer sans peine au travers du canal de l'urètre.

Toutes les personnes auxquelles les expériences de physiologie ne sont point étrangères comprendent aisément que les conditions dont nous venons de faire l'énumération sont de nature à pouvoir se réaliser dans l'application médicale. En effet, il est presque toujours possible de faire arriver dans la vessie deux conducteurs qui scront écartés, au moyen d'un léger ressort, à lour extremité, de manière à toucher le calcul par leur surface interne qu'on a eu soin de dépouiller dans octte partie de son enveloppe isolante. En faisant passer le courant dans des fils disposés de la sorte, le caloul devait être décomposé comme à l'ordinaire, sans que la vessie en fût trop affectée, puisque le trajet du fluide s'opère surtout dans la direction de la ligne qui mesure la plus courte distance des pôles. L'expérience a pleinement vérifié nos conjectures.

Nous avons introduit dans la vessie d'un chien un pareissage sous l'arcade publisme e, nous les avons mis en rapport avec les pôles d'une pile de cent trente - cinq paires montée avec l'acide nitro sulfurique. Nous avons pu nous assurer, avec une grande satisfaction, que l'animal n'en était pas notablement inquiété lorsqu'on avait eu soin de distendre la vessie par des injections d'eau tiède. Cependant les mêmes conducteurs décomposaient l'eau avec une grande énergie et fournissaient des torrens de goz. D'après cela, nous ne pouvions douter de la possibilité de produire sur le calcul, dans la vessie, un effet semblable à celui que nous lui avions bit éprouver lorsqu'il était contenu dans des vases de verre.

Commo il n'était pas trop difficile de s'en assurer directement, nous avons fait l'expérience suivante. Un calcul fusible a été fixé sur la sonde entre les deux conducteurs de platine. Après avoir introduit cet appareil dans la vessie d'une chienne d'assez grande taille, on a distandu cet organe avec quelques injections d'eau tiède dont on a empêché la sortie en fermant l'ouverture de la sonde, et l'on a mis les conducteurs en rapport avec toutes les auges qui composent notre batterie. Après quelques légers mouvemens, l'animal s'est calmé et a supporté pendant une heure l'action galvanique. On a retiré la sonde avec précaution, et lo calcul a montré des traces de décomposition non équivoques. On a répété le même essai pendant six jours , une heure le matin et une heure le soir : mais l'état du calcul . qui était devenu trop friable, a forcé de mettre fin à l'expérience. Il avait perdu de son poids dans le même rapport que celui dont uous avons parlé plus haut. Après avoir laissé reposer l'animal pendant quelques jours, uous l'avons tué pour examiner la vessie. Son tissu n'avait rien perdu de sa mollesse, ne présentait rien de. particulier, et ses fibres se sont contractées comme à l'ordinaire lorsqu'on l'a ouverte pour évacuer l'urine qu'elle renfermait.

Il est d'ailleurs une méthode moins cruelle, et peuttère aussi sûre, de se convaincre de l'iuuccuité d'un tel courant sur un organe situé à une certaine distance de lui : elle consiste à placer dans un vase rempli d'eau pure les conducteurs et le calcul disposés comme dans notre première expérience, et à plonger la langue dans le liquide au moment où la pile agit avec le plus de vigueur. On verra de cette manière qu'elle s'aperçoit à peine de l'action galvanique, quoique le calcul soit vivement décomposé, et qu'elle n'en soit pas éloignée de plus de quince à dix-huit lignes : cependant la langue est un organe plus sonsible que la vessée elle-même.

En réfléchissant sur ces faits, il est peut - être permis d'espèrer qu'avec des modifications convenables et des apparcils appropriés, ce principe pourra s'appliquer à l'extraction des calculs nombroux qui sont formés par des combinaisons salines; mais il est de toute évidence qu'elle ne peut offrir aucun avantage pour l'extraction de ceux qui ne contiennent que de l'acide urique, ou qui en renferment beaucoup relativement aux autres principes.

Mais, avant de songer même à tenter cette application, nous désirons pouvoir nous livrer à un examen plus approfondi, que nous ferons porter principalement sur les points suivants ; 1.º nous avons introduit des calculs dans la vessie par une ouverture pratiquée à eet organe dans sa partie antérieure, et nous nous proposons d'opérer sur ees animaux, après leur guérison, de diverses manières, afin de statuer positivement quelle est celle qui doit être préférée pour l'homme ; 2.6 il est convenable d'établir, par une série d'expériences, quels sont les liquides qui doivent être préférés pour les inicetions dans la vessie; on concoit que l'eau pure, dont nous avons fait usage , n'est probablement pas le plus avantageux; 3.º enfin il est indispensable de trouver des moyens propres à faire reconnaître quelle est la nature du calcul renfermé dans la vessie, afin de ne pas exposer des malades . déjà si eruellement atteints, à des essais pénibles qui pourraient être sans résultat.

Il est nécessaire d'ajouter quelques mots pour donner une juste idée de l'état de la question. La sensibilité de la vessie set la partie qui nous a le plus oceupés depuis la lecture de cette note à l'académie ; et, grâce à l'intérêt obligeant de M. Geoffrey-Saint-Hilaire, nous avons trouvé dans le bel établissement du Jardin des Plantes des ressources pour les expériences que ne comporterait pas une situation privée. Nous avons pu nous convainere que l'action de la pile dans les conditions étonnées ne présentait au eun effet fâcheux. Nous avons trouvé encore que l'adui en effet fâcheux. Nous avons trouvé encore que l'adui

tion d'une certaine quantité de nitrate de potasse dans l'injection rendait la décomposition plus rapide et plus complète, en sorte que les phosphates durs et compactes éprouvent un effet analogue à celui que nous avions observé dans les phosphates poreux. Enfin nous avons examiné par nous - mêmes plusieurs appareils inventés à d'autres fins, et qu'il est très-facile d'appliquer à reconnaîtré la nature du calcul sur lequel on se propose d'opérer.

Mémoire sur les phénomènes qui accompagnent la contraction musculaire : par MM. Prévost et Dymas.

MM. Prévost et Dumas, auxquels la physiologie est déjà redevable de plusieurs observations importantes, et qui ont eu le mérite d'ouvrir un champ immense aux découvertes , en tirant de l'oubli et pour ainsi dire du dédain les recherches microscopiques, ont porté leur attention dans le Mémoire dont je n'offrirai que les principaux résultats, sur l'étude des phénomènes de la contraction musculaire. On voit aisement, en parcourant ce travail, que les auteurs ont scrupuleusement suivi cette méthode logique et rigoureuse qui ne s'attache qu'à l'observation des faits d'abord, et qui cherche ensuite à les lier d'un point de vue élevé pour en déduire des conclusions légitimes. Celles qu'ils ont tirées de leurs résultats offrent un intérêt très-puissant et tout nouveau, puisqu'elles nous permettent de représenter rigoureusement tous les phénomènes connus de la contraction musculaire, au moyen d'un petit nombre de principes physiques bien clairs et bien constatés. Il est même à remarquer , qu'en partant

d'un côté de l'étude anatomique des muscles, et de l'autre des effets de la pile galvanique sur cos organes, les auteurs sont arrivés aux mêmes conséquences; et il est permis d'espérer, qu'en poursuivant cette nouvelle route, ils nous éclaireront enfin sur la véritable nature de l'agent nerveux.

Les muscles présentent, dans l'état de repos, des faisceaux de filamens droits, parallèles entre eux, unis par un tissu cellulaire adipeux. Si l'on place sous le microscope un muscle suffisamment mince pour conserver sa transparence, et qu'on y excite des contractions au moyen du courant galvanique, on voit ces fibres se fléchir en zig-zags d'une manière instantanée, et cette action détermine ainsi le raccourcissement de l'organe. Ce changement de forme n'en produit aucun dans le volume du muscle, comme on pouvait déjà le conclure des expériences de Barzoletti, que les auteurs ont répétées, en augmentant la sensibilité de son appareil.

Les rameaux nerveux se distribuent d'abord dans le muscle sans suivre un cours régulier ; mais si l'on examine leurs dernières branches avec un grossissement suffisamment fort, on voit celles-ci s'épanouir, s'élargir et se diviser en filets isolés les uns des autres , qui se dirigent parallèlement entr'eux et perpendiculairement aux fibres musculaires. Ces filamens se replient après quelque trajet sur eux-mêmes, forment ainsi des anses, reviennent vers leur point de départ, en perdant peu à peu leur parallélisme et rentrent dans le faisceau qui les a fournis. Il arrive aussi fréquemment qu'au lieu de se rendre dans le même filament , ils vont s'anastomoser avec une branche voisine : mais dans tous les cas . les fibres nerveuses élémentaires parcourent le muscle ; en coupant les faisceaux musculaires à angle droit; la distance d'une fibre nerveuse à l'autre est, dans tous les cas où il a été possible de prendre

des mesures correctes, d'un quart de millimètre curiron. Au moyen de ces données, il suffit, pour expliquer les phénomènes connus de la contraction musculaire, de supposér un courant galvanique excité au travers des filets necreux qui sont, comme l'on sait, de forts bons conducteurs, et qu'on voitrevétus dans toute leur longueur d'une enveloppe graisseuse, bien propre à les isoler encore. D'après la belle loi de M. Ampère, ils se rapprocheront, entraîncront avec eux les faisceaux musculaires auxquels ils sont fixés, et détermineront ainsi le plissement que nous venons de décrire et le racourcissement du muscle.

Si cette hypothèse est fondée, le muscle doviendra un galvanomètre fort sensible, et les contractions indiqueront le passage du fluide comme l'aiguille l'accuse par ses mouvemens dans l'appareil de Schweigger. En comparant ces deux réactifs, on trouve que l'un et l'autre signalent également bien le courant qui s'établit entre un fil de platine et un fil de cuivre plongés dans l'acide nitrique, entre deux fils de cuivre plongés à des temps inégaux, entre un alcali et un acide, entre deux fils métalliques de témpérature différente. Mais la grenouille présente une supériorité incontestable dans les deux expériences suivantes. Que l'on place un des fils du multiplicateur dans les muscles, et l'autre en contact avec les nerfs lombaires d'une grenouille : à chaque contact celleci sc contractera vivement, et toutcfois l'aiguille aimantée nc sera point influencée : cependant, le courant galvanique existe; mais sa force n'est pas suffisante pour agir sur les courans de l'aimant. Pour mettre en évidence la vérité de cette assertion, il suffit d'amplifier l'effet, en plaçant aux extrémités des fils deux lames de platine, à l'uno desquelles on fixe un gros morceau de muscle vivant : à chaque fois qu'on plongera ces lames dans de l'eau salée ou du sang , l'aiguille sera déviée.

Ces expériences apprenaient bien ce qui se passe lorsque l'on fait agir un courant sur la grenouille ; mais il était toujours incertain . si . dans les cas où l'on irrite le nerf au moyen des stimulans hallériens, on donnait également lieu à des états électriques déterminés. Les auteurs ont trouvé que cette proposition était vraie pour le contact du nerf et d'un acide , ou du beurre d'antimoine . pour celui du nerf et d'un métal incandescent, et d'après d'anciennes expériences qui leur sont propres , ils pensent qu'elle est également vraie pour le cas d'un nerf comprimé. Il devient donc fort probable que , toutes les fois qu'un muscle se contracte par des movens extérieurs. le nerf est traversé par un courant galvanique : en est-il de même lorsqu'il se contracte sous l'influence de la volonté ? Jusqu'à présent , les expériences n'ont amené aueun résultat positif, et l'on n'aura pas de peine à en concevoir les raisons, en réflechissant aux considérations suivantes :

Si l'on fait passer un courant galvanique dans une portion isolée du nerf, le muscle auqueil il va aboutir se contracte immédiatement, bien qu'il ne se trouve point compris dans le circuit. Dans l'hypothèse que les auteurs ont adoptée; ce résultat ne peut se concevoir si l'on regarde le nerf comme un conducteur simple. Il s'explique fort bien, si l'on admot qu'il existe dans cha que nerf deux conducteurs on sens contrairo, comme le résultat anatomique semble d'ailleurs l'indiquer.

En effet, si l'on fait passer un courant galvanique dans une fraction quelconque de l'une des branches du galvanomètre, l'aiguille ne se trouvera nullement influencée.

Mais, si l'on réunit les deux branches de manière à faire de cet appareil un circuit continu, l'on aura des mouvemens très-forts dans l'aiguille à chaque contact des fils électrometurs. Il en sera de même, si l'on replie une portion du circuit galvanométrique sous la forme suivante :



Quoique chacun des élémens électromoteurs soit à la fois en contact avec les deux branches de l'appareil, quoique celles-ei soient elles-mêmes réunies, le courant ne s'établira pas moins de manière à dévier l'aiguille. Il parcourt alors le fil, en pârtant du premier point de contact du fil de cuirve C pour aller au premier point de contact du platine P.

Ces effets s'appliquent d'une manière remarquable et très-satisfaisante à l'expérience dans laquelle on irrite le musele, en eomprenant dans un circuit galvanique une portion du nerf qui va s'y rendre; elles rendent très-pro-bable l'existence de deux courans en sens contraire dans chaque nerf, et expliquent ainsi pourquoi l'aiguille aimantée n'éprouve aucune influence lorsqu'on la place à côté du nerf au moment d'une violente contraction museulaire. Elle n'est pas affectée non plus, lorsqu'on la dispose à côté du musele ou au-dessus dans la même eirconslance, et cela doit arriver, en effet, à cause de la petite différence qui sépare les branches ascendantes et descendantes de chaque filament nerveux.

Il reste maintenant à expliquer les contractions pro-

duites par l'influence cérébrale. Les auteurs pensent qu'elles sont également dues à des courans galvaniques . et ils ont cherché à mettre ceux-ci en évidence dans quel. ques circonstances qui leur semblaient les plus favorables. Ils ont essayé d'abord d'intercepter le courant dans les nerfs pneumogastriques; ils ont ensuite mis des animaux sous l'influence de la noix vomique, et pendant l'état de tétanos, ils ont cherché à le saisir, soit dans les diverses portions du cerveau, soit dans les diverses parties de la moelle , soit enfin dans les plexus sciatiques d'abord entiers, puis divisés, puis enfin après avoir coupé alternativement l'une ou l'autre de leurs racines. Les résultats qu'ils ont quelquesois obtenus n'ont point encore acquis un degré de régularité convenable, et la difficulté qu'ils ont éprouvé à les reproduire ne permet pas de les publier encore. Les auteurs espèrent qu'en poursuivant leurs recherches , ils parviendront à satisfaire , sur ce point , leur curiosité et celle des physiologistes. Aubouin.

## Exposition de la Doctrine de M. BROUSSAIS. (IV. me Article.)

Tous les médecins ont reconnu que le grand développement du système lymphatique était une prédisposition formelle aux scrofules, au carreau, aux tubercules du poumon, que cette prépondérance constituait le premier degré de l'afficcion sorcíuleuse; ils ont reconnu aussi que plus un organe ou un système organique a de développement plus son action est énergique, et que la fréquence de ses maladies est en raison de ces deux circonstances. Or, personne ne peut nier que toutes celles qu'entraîne cette énergie d'action ne soient des irritations ou, en d'autres termes, une exaltation maladire de cette 94 EXTRAITS

vitalité existent déjà à un degré élevé; s'il en est ainsi pour tous les organes, pourquoi le système lymphatique ferait-il scul exception. Si on le prétendait, on pourrait aussi hien soutenir que le grand développement du système sanguin est le résultat de sa débilité, et que les excès de table . une hématose active , toutes les causes enfin susceptibles de produire la pléthore sont des influences débilitantes. Cela posé, comment concevoir que, si le grand dévelopnement du système lymphatique et de sa vitalité prédispose aux scrofules, cette affection puisse être le résultat de la débilité des vaisseaux blanes? La prédisposition à leurs maladies consiste donc dans leur grande excitabilité. Examinons maintenant les circonstances dans lesquelles les indurations blanches se forment, et nous verrons qu'elles se rapportent toujours à des actions stimulantes. On les voit presque toujours se développer au milieu de parties enflammées ou derrière des membranes phlogosées à la surface desquelles viennent s'ouvrir les vaisseaux lymphathiques qui vont se rendre dans les ganglions tuméfiés; des-lors on pout conclure que l'irritation s'est propagée à leur tissu. Bien plus, on peut suivre dans celui-ci les progrès successifs de l'irritation. Voici des faits irrécusables , car ils sont puisés dans l'anatomie pathologique. qui vont mettre hors de doute les deux propositions précédentes. Quand on examine le mésentère d'un individu qui a été affecté d'une entérite, et chez qui les ganglions lymphatiques renfermés dans cette duplicature du péritoine sont tuméfiés, on observe un rapport parfait d'affection entre les différens points de la membrane muqueuse phlogosce et les ganglions correspondans. Ceux qui recoivent des vaisseaux lymphatiques qui s'ouvrent sur unc partic de la membrane dont la couleur rouge annonce une phlegmasie récente, présentent aussi tous les caractères de l'inflammation; ils sont tuméfiés, et leur inté-

rieur est rouge : leur tissu n'est pénétré par aucune substance nouvelle. Ceux au contraire qui correspondent à des parties de la membrane muqueuse dont la couleur est noirâtre, trace, comme on le sait, d'une phlegmasie qui a existé long-temps, ne sont plus rouges à leur intérieur ; ils sont plus denses, et leur tissu est pénétré par la matière tuberculeuse ; en un mot, l'irritation n'existe plus dans les vaisseaux rouges, et est bornée aux capillaires blancs. Enfin , les ganglions qui reçoivent leurs vaisseaux des parties de la membrane qui offrent des traces d'une ulcération plus ancienne encore, qui sont ulcérées, désorganisées, sont eux-mêmes ramollis (1). Ajoutons encore que , dans les masses indurées qui ont un grand volume, on voit dans un point la rougeur; dans un autre, l'augmentation de densité et la couleur grisâtre ; dans un troisième , la matière tuberculeuse ramollie. N'est-ce pas là prendre, pour ainsi dire, la nature sur le fait? et, nous le demandons, est-il possible désormais de douter que cette désorganisation ne se soit formée sous l'influence d'une irritation chronique ? et s'il est incontestable que les tubercules du poumon, du tissu cellulaire, etc., et ceux du mésentère, sont identiques, n'avons-nous pas déja établi le véritable caractère des scrofules, de la phthisie, etc. ? Mais nous sommes riches d'une trop grande quantité de faits sur ce point , pour être obligés de recourir à l'analogie. Nous pouvons démontrer directement, comme nous l'avons fait pour les tubercules mésentériques , que ceux du poumon ne se développent que sous l'influence d'une phlegmasie chronique.

Tous les auteurs ont reconnu que la phthisie pulmonaire succédait presque toujours à un catarrhe pulmonaire chronique, et que, dans les cas très rares où

<sup>(1)</sup> Voyez Examen , p. 691.

cette dernière affection ne s'était pas présentée d'une manière manifeste, les malades étaient cependant affectés souvent de rhumes passagers ; qu'ils toussaient depuis long-temps à certaines époques du jour. Lorsqu'on interroze avec soin les malades, on apprend presque toujours que l'origine du mal remonte à un rhume , à un point de côte . à un crachement de sang. Que l'on examine encore la nature des causes qui produisent la phthisie, on voit qu'elles se rapportent toutes à des influences irritantes : telles sont l'exercice forcé et habituel des organes de la phonation, les corpuscules qui s'introduisent avec l'air dans les bronches des plâtriers, des meûniers, etc.; les vaneurs irritantes que respirent les ouvriers des manufactures de produits chimiques, etc. Le froid n'a-t-il pas toujours été signalé comme l'agent producteur du plus grand nombre des phthisies? n'est ce pas dans les régions froides et humides, qu'elle étend le plus ses ravages? n'est-ce pas dans l'hiver que ses progrès sont le plus rapides ? Quand l'auteur des Phlegmasies chroniques accompagnait nos armées en Belgique et en Hollande, il vovait succomber un grand nombre d'individus à cette maladie, et aussitôt que les mêmes troupes séjournèrent en Italie, elle devint extrêmement rare, et elle ne moissonna plus que ceux qui avaient apporté du Nord des catarrhes chroniques, ou qui les avaient contractés pendant le vovage (1). Or, toutes ces causes, et le froid principalement, n'entretiennent-elles pas une irritation chronique dans la membrane muqueuse bronchique? M. Broussais nous apprend encore qu'à l'époque que nous venons de mentionner, en opposant un traitement antiphlogistique actif aux phlegmasies aiguës des organes de la respiration , il ne vit survenir qu'un très-petit nombre de phthi-

<sup>(1)</sup> Examen, p. 685.

sies , même chez ceux qui y paraissaient le plus disposés par leur constitution , et que , dans la plupart des cas malheureux , il a eu à accuser , ou sa timidité à combattre les inflammations dans leur début , ou l'indocilité des malades , ou leur sortie prématurée des hôpitaux (1). Ceux qui ont suivi la pratique du professeur du Val-de Grâce , ont pu se convaincre de la vérité de toutes ces assertions. Remarquons encore , comme nous l'avons fait plus haut , que l'on peut suivre tous les changemens que le tissu du poumon éprouve dans la dégénération tuberculeuse. Ainsi , autour de celle-ci ou d'une caverne qui lui a succèdé, on voit une induration rouge et une multitude de petits tubercules qui commencent à s'y développer ; çà et là on en remarque de plus volumiueux qui sont encore durs, et d'autres qui sont déja ramollis.

La fréquence plus grande de l'hépatisation du poumon dans son lobe inférieur que dans le supérieur , tandis que les tubercules se voient bien plus souvent dans celui-ci que dans le premier, a paru une preuve suffisante pour arguer contre cette étiologie des tubercules du poumon. Remarquons d'abord que l'on a changé la question; ou n'a jamais prétendu que leur développement fût ordinairement produit par l'hépatisation; mais M. Broussais a toujours avancé que c'était la phlegmasie chronique de la membrane muqueuse des bronches qui donnait lieu, le plus souvent , à la formation des tubercules : or , tout le monde sait que dans le catarrhe le lobe supérieur est principalement affecté, par la raison que l'inflammation ne s'étend que bien rarement à toute l'étendue des bronches, qu'elle s'arrête presque toujours à la partie de l'arbre bronchique qui est la moins profonde, et cette partie se trouve dans le lobe supérieur. Donc l'inflamma-

<sup>(1)</sup> Ibid., p. 686.

98 EXTRAITS

ion de ce lobc est très-commune, puisque le catarrhe pulmonaire est très-fréquent. Cette objection poete donc évidemment à faux; mais en raisonnant même dans le principe qu'elle a supposé, elle ne serait pas plus victoricuse; car, on voit souvent dans l'induration rougo chronique du lobe inférieur se développer des tubercules dans cette partie du poumon, et d'un autre côté, il n'est pas vrai que rien ne soit plus rare qu'une hépatisation du lobe supérieur (1).

Nos adversaires opposent encore à cette étiologie du cancer et des tubercules, que dans certains cas, ils se forment sans être précédés d'inflammation apparente; mais, comme l'observe M. Broussais (2), ne voit-on pas le pus se former souvent sans aucun signe de phlogose, comme le prouvent les abcès froids, les pleurésies latentes, les abcès du foie produits par les plaies de tête, et cependant osera-t-on prétendre que la formation du pus n'est pas toujours le résultat de l'inflammation? D'ailleurs, outre que les sub-inflammations peuvent être primitives, on ne pourra pas nier que les irritations chroniques des membranes muqueuses qui leur donnent lieu dans le plus grand nombre des autres cas, persistent souvent pendant long-temps sans manifester leur existence.

L'influence observée des toniques sur la guéricon des maladies du système lymphatique, et celle des débilitans sur leur production, n'a pas peu contribué, sans doute, à faire attribuer ces affections à la débilité. Avant d'expliquer l'apparente contradiction de ces faits avec les principes de la doctrine physiologique, faisons remarquer qu'il existe chez les sujets atteints de sub-inflammations deux constitutions organiques differentes l'une de l'autre-

<sup>. (1)</sup> Examen, p. 719.

<sup>(2)</sup> Premier examen, p. 297.

En effet, on voit quelquefois un grand développement, une grando mobilité du système sanguin s'allier à la constitution lymphatique, Chez ees individus l'irritation sanguine se joint presque toujours aux sub-inflammations ; cet état de phlogose suscité des sympathies trèsactives, et produit rapidement des désorganisations : dans ces eas, on n'a pas vu les débilitans produire la maladie. et nous ne craignons pas d'avancer, que presque jamais on n'a vu celle-ci guérir par les stimulans. D'autres fois . et ce cas est plus fréquent que le précédent, le développement du système lymphatique est en raison inverse de celui du système sanguin : or , la plupart des causes productrices des scrofules sont des influences débilitantes du système sanguin : telles sont le séjour dans des lieux. humides, obseurs, l'inaction, la tristesse, une nourriture insalubre; et comme dans tous les cas où un système organique est affaibli, l'énergie d'un autre augmente proportionnellement, le système lymphatique, s'il est déjà prédominant comme dans la constitution organique appelée tempérament lymphatique, devient plus prépondérant eneore; et sous l'influence de la stimulation exercée dans une de ses régions, l'exaltation de son action est portée, dans ee point, au degré de l'irritation. C'est ainsi que les eauses débilitantes produisent les subinflammations , ou plutôt prédisposent à ces affections ; ear celles-ei ne se développeront jamais que sous une influence stimulante; elles affaiblissent le système sanguin , elles rompent l'équilibre des forces et permettent au système lymphatique d'aequérir plus de développement et d'action ; d'un autre côté, les causes qui corrigent cette disposition organique dans les cas dont il s'agit, sont celles , au contraire , qui stimulent le système sanguin et qui diminuent par conséquent l'exaltation d'action du système lymphatique ; telles sont le séjour dans des lieux

secs et élevés , un exercice actif , en plein air , sous l'influence stimulante des rayons solaires, une nourriture succulente . l'usage des wins généreux . l'abstinence des iouissances solitaires, etc. Ajoutons encore deux observations qui viennent donner plus de poids à cette opinion ; on a remarqué qu'un grand nombre d'affections scrofuleuses guérissaient spontanément à l'époque de la pu berté : or , chacun sait que , dans cette période de la vie le système sanguin acquiert ordinairement une énergie plus grande. On a observé aussi qu'unc sièvre qui durait quelque temps guérissait les scrofules : or, quels sont les phénomènes qui constituent la fièvre? une phlegmasic viscérale donnant lieu à une grande exaltation d'action des organes de la circulation ; il est donc impossible de ne pas reconnaître dans tous ces cas une action révulsive.

Il nous sera aussi facile de prouver que la désorganisation cancéreuse est le résultat de l'irritation qu'il nous l'a été de démontrer que les tubercules se développent sous l'influence de ce phénomène. Personne ne niera certainement l'existence de la vive inflammation dont le cancer ulcéré est le siège; on ne mettra pas non plus en doute que c'est sous son influence qu'un ulcère simple longtemps irrité a pris ce caractère, et l'on reconnaîtra encore que l'irritation a présidé au développement des tumeurs squirrheuses et encéphaloïdes , si l'on examine le mode d'action des causes sous l'influence desquelles il s'opère. Telles sont les contusions, les phlegmasies aigues et chroniques, les engorgemens, les ulcères de toute espèce. la syphilis, les dartres, les scrofules, les rétrocessions de la goutte et du rhumatisme, que les auteurs ont signalées comme causes du cancer : qui nc sait que les affections morales tristes auxquelles ils attribuent souvent le squirrhe de l'estomac , produisent des gastrites chroniques , et que l'abus du coît entretient dans les organes de la génération une irritation chronique qui se manifeste d'abord par un catarrhe vagino-utérin qui amène enfin le cancer du col de l'utérus , etc. Mais jamais on n'a étudié le mode d'action des causes que l'on a assignées aux diverses maladies , et dans celle qui nous occupe on a fait entièrement abstraction de tout ce qui s'est passé dans l'organe jusqu'à l'époque où les tissus squirrheux et encéphaloïde se sont manifestés ; mais en appliquant les principes de la doctrine physiologique à l'étiologie du cancer , on voit manifestement que toutes les influences sous lesquelles il se developpe sont stimulantes et no peuvent, par conséquent, produire dans la partie sur laquelle clles s'exercent d'autres modifications qu'une exagération de l'action organique.

Tant que la sub-inflammation règne seule dans la tumeur, elle est indolore, et ce caractère n'exclut pas l'idée d'irritation, puisque nous savons que la douleur n'existe pas toujours dans les inflammations mêmes, et que les irritations des tissus blancs, que nous avons précedeumment étudiées, en sont exemptes avosi. Enfin, les douleurs lancinantes, la chaleur vive, les pulsations dont la tumeur devient plus tard le siège, et le grand développement des artérioles qui s'y rendent, ne permettent plus alors de méconnaître le caractère inflammatoire de la maladie.

Comment l'action de la même cause sur le même tissu produit-elle chez divers individus des désorganisations de nature différente? On ne possedé aucune donnée pour résoudre cette question, et il faut admettre, pour se rendreraison de ce fait, des dispositions morbifiques, une aptitude particulière à contracter telle affection plutôt que telle autre. Ainsi, l'on voit chez certains individus une philégmasie chronique ne pas produite d'autres

conséquences que l'induration , taudis que chez d'autres , l'excoriation la plus légère suffit pour déterminer un ulcère cancéreux. Un catarrhe pulmonaire négligé guérit quelquefois après plusieurs mois de durée, et chez un autre individu la même affection traitée méthodiquement dès son début entraînera cependant une sub-inflammation du poumon et la formation des tubercules. Gardonsnous de croire, toutefois, que ces prédispositions soient incocreibles, on peut en corriger les effets, car il faut toujours que les causes stimulantes agissent, que la maladie s'établisse, et dans beaucoup de eas sa marche peut être arrêtée. Les prédispositions individuelles n'ont pas paru suffisantes pour expliquer la formation des tissus cancéreux et tuberculeux; on a prétendu que les individus en apportaient le germe, que chacun de ceux qui en doivent être affectés renfermaient dans leurs organes un cancer, une phthisic rudimentaire, dont le développement et les conséquences funestes étaient inévitables. M. Broussais a combattu dans ses deux examens ces idées de fatalisme avec toute son énergie; car, rien n'était plus préjudiciable aux individus affectés de pneumonies chroniques, de sub -inflammations de la mamelle, etc., que cette absurde prévention : s'ils présentaient les caractères extérieurs de cette constitution qui prédispose aux désorganisations du poumon, s'ils étaient nés de parens affectés de cancer, ils étaient voués à une mort certaine : tout moven de traitement paraissait supersu, on abandonnait la maladie à elle-mêmo, et la persistance de l'irritation amenant la désorganisation des tissus, le pronostic ne manquait pas de se trouver justifié: tandis qu'un traitement méthodique opposé à un catarrhe pulmonaire chronique lui eût souvent donné un démenti formel. Le principe de l'incurabilité des affections cancéreuses et tuberculeuses fut donc le résultat de cette fatale théorie, et l'aveuglement fut même porté si loin à cct égard, que lorsqu'on voyait guérir une tumeur qui avait présenté tous les caractères du cancer, et qui avait été qualifiée de ce nom , ou un individu qui avait offert les signes de la phthisic pulmonaire, on prétendait avoir commis une erreur de diagnostic, avoir été induit en crreur par des fausses apparences ; en un mot , on n'avait point eu affairc à un cancer, puisqu'il est incurable, et pourquoi est-il incurable ? parce qu'on ne l'a jamais vu guérir.... On ne s'apercevait pas que la conséquence fournissait le principe d'où l'on tirait ensuite la conséaucuce, Du reste, comme l'observe M. Broussais (1), qui peut assurer que la maladie n'eût pas cédé à d'autres moyens que ceux qu'on a employés ?

Quoi qu'il en soit, personne n'ignore que l'on arrête la phthisie dans son premier période, chez les individus qui paraissent le plus prédisposés à cette maladie; c'està-dire, que l'on détruit une phlegmasic chronique qui eût plus tard entraîné la désorganisation. Bien plus, on sait que des cavernes résultant de la fonte de tubercules se sont cicatrisées, et que les malades ont guéri, ainsi que M. Laennec en rapporte des observations (2). Enfin , on ne peut plus révoquer en doute la possibilité de la guérison du cancer, même du cancer ulcéré, depuis que de nombreux exemples sont venus la démontrer. Il est remarquable que cette opinion sur l'innéité des tubercules a été fondée principalement sur l'existence de ccux-ci dans les poumons de quelques nouveau-nés, comme si l'on ignorait que le fœtus peut éprouver la plupart des maladies dont l'homme est affecté dans le cours de la vic extra-utérino

<sup>(1)</sup> Examen , p. 296. (2) Traité de l'Auscultation médiate.

104

On a admis aussi dans le même sens l'hérédité du cancer et des tubercules ; on a prétendu encore que le germe de la maladie était transmis aux enfans par leurs parens. Mais comment expliquer que ceux qui sont nés d'individus affectés de cancer ou de tubercules n'éprouvent pas ces affections, s'ils sont soustraits à l'influence des causes qui les produisent? Que devient le germe dans ces cas? D'autres naissent de parens sains, et éprouvent ces maladies ; celles-ci sont donc survenues chez eux sans germes? Ouelquesois un cancer de la mamelle survient chez une fémme née d'une mère saine, tandis que celle de cette dernière à éprouvé cette affection. Que faisait le germe dans la génération épargnée ? On dira que les circonstances propres à son développement n'ont pas existé : mais pourquoi l'admettre, alors que rien ne révèle son existence? Cette hypothèse, entièrement gratuite, est donc inadmissible. L'hérédité, dans les maladies, s'étend tout au plus à celle de la prédisposition à les contracter : prédisposition qui pourrait être transmise par voie d'hérédité, comme les traits de la physionomie et les autres dispositions physiques et morales que les enfans reçoivent quelquefois de feurs parens. GOUPIL.

Analyse des Transactions philosophiques de la Société royale de Londres, pour l'année 1822. (II. me partie.)

Quedques observations sur la couenne inflammatoire d'us sang, etc. par Jonx Davy, D.-M. (Lues le 18 avril 1822.) — La formation de la couche couenneuse qui se développe à la surface du sang, provenant de personnes affectées d'inflammation aiguë, dépend, selon Howson, de deux circonstances: la plus grande liquidité du sang,

et la lenteur de sa coagulation (1). Dans l'explication qu'on donne aujourd'hui de ce phénomène, on ne tient compte que de cette dernière cause. D'après M. Davy, l'opinion contraire serait peut-être plus exacte; ear, plus la diathèse inflammatoire est marquée, plus la séparation des particules rouges du sang est rapide, et é souvent élle a lieu en une ou deux minutes. Dans quelques maladies, surtout dans l'érsyiepèle, le sang se cosgule aussi rapidement que dans l'état sain, et cependant présente une couche coucaneuse.

« Dans plusieurs de ces cas, dit l'auteur, lorsque j'ai » observé la coagulation, les particules rouges és sont dé» posées dans l'espace de deux minutes, en laissant au » dessus d'elles une copche albumineuse (coagulable » 
» jumph ), liquide et transparente. Pour que la couenne 
» inflammatoire se formât, il fallait que le sang fût recueilli » rapidement dans des vaisseaux étroits, et laissés en repos 
» immédiatement après. Ne peut-on done pas conclure de 
» la que la formation de la couenne inflammatoire est due 
» non à la coagulation lente du sang, mais à l'augmentation 
» des sa técnité, ou, en d'autres mots, à la diminution de 
» la viscosité de la lymphe coagulable, résultant d'une ac» tion morbide, des vaisseaux produite par une diathèse in » flammatoire.

Nous ne partageons pas ces idées de l'auteur sur la cause de la formation de la couëmne inflammatoire; nous pensons au contraire que ce phénomène dépend d'une augmentation de la quantité d'albumine contenue dans le sétum. En effet, d'après M. Davy lui-même, la gravité spécifique du sang sur lequel la couche écouenneuse sè développe, est en général plus grande que dans l'état sain;

<sup>(1)</sup> An Exp. inquiry into the proporties of blood, etc., by W. Hawson, p. 56 et 59.

ce qui nous semble incompatible avec son opinion. D'ailleurs, l'expérience journalière prouve que plus cette couche est épaisse, moins il se sépare de sérum pendant la coagulation du sang.

La seconde question que l'auteur examine dans ce Mémoire, est relative aux adhérences contre nature qui réunissent si souveat les membranes séreuses. Il combat l'opinion assez généralement reçue que l'on peut juger de leur ancienneté par le degré de force qu'elles ont acquise. Voici les faits qu'il rapporte à l'appui de son opinion :

Les blessures qui guérissent par première intention, sont souvent réunies très-solidement au bout de vingtquatre heures. En excitapt artificiellement une inflammation des plèvres, on voit souvent se former entre ces membranes de fortes adhérentes dans un espace de temps aussi court, comme il l'a observé du reste dans une expérience dont il rapporte les détails.

Les phénomènes qui accompagnent la coagulation de la substance albumineuse qui constitue la couenne inflammatoire du sang, viennent confirmer et expliquer ce que nons venons de dire sur la rapidité de la formation des adhérences.

« L'albumine du sérum ( (ympho coagulable), liquide » au moment où le sang sort de la veine, s'épaissit peu-à-» peu et devient d'abord visqueuse et ensuite solide. Lors-» que cette substance est encore transparente et à l'état » visqueux, sa tionacité se rapproche de celle du mucus, » et on peut la tirer en bandes ou en fils, qui, en peu de » temps, deviennent solides et opaques, et ressemblent alors » parfaitement aux adhérences pleurétiques; enfin quelques » heures sullisent pour que ces fausses membranes ac-» quièrent leur mazinum de ténacité. »

M. J. Davy termine ce mémoire en rapportant quelques expériences qu'il a faites pour s'assurer si, comme quelques auteurs l'avaient avancé, entr'autres Sauvages et M. Portal, le liquide qu'on trouve dans les cavités des membranes séreuses s'y accumule après la mort ou y existe pendant la vie.

En ouvrant, immédiatement après la mort, le péricarde sur des chiens tués par un coup sur l'occiput, il y trouva une poitte quantité de sérosité qu'il enleva avec une éponge. Il réunit par une suture l'ouverture du péricarde, et 24 heures après, en l'examinant de nouveau, il ne reconnut aucune trace de liquide. Il en conclut que ce liquide ne s'y accumule pas après la mort, et pense qu'il en est de même dans toutes les membranes séreuses, et que ce vésultat pout s'appliquer également à l'homme.

Mémoire sur la mécanisme de la colonne vertébrale, par II. Earl., M.-D. (Lu le 25 avril 1822.) — Dans l'étude de l'anatomie ou plutôt de la physiologic comparée, c'est en examinant les organes dans les animaux chez lesquels ils ont acquis leur maximum de développement, et chez lesquels par conséquent leurs usages sont les plus apparens, qu'on peut souvent parvenir à reconnaître les fonctions de ces mêmes parties dans les individus qui les présentent à un mointre degré de perfections.

D'après ce principe, l'auteur examine d'abord la structure de la portion cervicale de la colonne épinière chez les oiseaux. C'est en effet dans cette elasse d'animuax que ce canal osseux est susceptible d'exécuter les mouvemens les plus étendus et les plus variés sans léser le cordon norveux qui en parcourt toute la longueur.

Le canal qui traverse chacunc des vertèbres cervicales n'a pas le même calibre dans toute son étendue; resserré à la partie moyenne de la vertèbre, il s'élargit à ses deux extrémités au point que son diamètre augmente presque du triple.

Au moyen de cette disposition, chaque vertébre peut

former avec la suivante un angle droit en arrière, et latévalement un angle de 45°, sans produire aucune compression sur la moelle épinière. Cependant, ce cordon nerveux, dont le diamètre est à peu de chose près le même dans toute sa longueur, remplit presque exactement la partie moyenne du canal de chaque vertèbre. Dans les régions dorsale et lombaire, qui, chez les oiseaux, ne présentent aucune mobilité, ou ne rencontre plus ces changemens alternatifs de diamètre du canal dont nous venons de parler.

En poursuivant ces recherches sur d'autres animaux . on voit se reproduire une disposition analogue, seulement elle est moins parfaite que dans les oiseaux, et varie d'ailleurs suivant l'étendue des mouvemens que permet l'articulation des vertèbres entre elles. C'est ainsi que chez la taupe, dont les vertèbres cervicales ne sont que des arcs osseux sans apophyse épineuse, et qui par conséquent sont susceptibles d'exécuter des mouvemens très-étendus. le diamètre du canal qui les parcourt est d'une grandeur remarquable. Dans la chauve-souris, la portion dorsale du rachis présente une grande mobilité; aussi dans cette région le canal vertébral est-il plus large qu'aux régions cervicale et lombaire. Le rapport exact que nous avons vu exister chez les oiseaux entre l'étendue des mouvemens des vertèbres et la grandeur et la forme du conduit rachidica se retrouve de même chez l'homme. La mobilité est presque nulle dans la région dorsale: le canal est arrondi et s'adapte assez exactement à la moelle épinière. La partie supérieure de la région cervicale est d'une mobilité bien plus grande; elle présente un caual triangulaire et d'un diamètre très-considérable relativement à la grosseur du cordon nerveux qu'il contient. Une disposition à-peuprès analogue se remarque à la région lombaire.

La disposition des caveloppes de la moelle épinière,

concourt évidemment au-même but. Il est indispensable, pour que cet organe important puisse remplir ses fonctions, que ses membranes puissent glisser librement les unes sur les autres, comme le prouvent évidemment les accidens qui résultent de leur adhérence.

« J'observerai, dit l'auteur, que cette manière d'en-» visager ce sujet peut jeter un grand jour sur les mapladies du rachis, et nous expliquer un fait que j'ai sou-» vent eul'occasion d'observer dans ces affections: c'est » que les symptômes d'irritation et d'inflammation de la » moelle vertébrale se manifestent ordinairement bien plus » tôt et entraînent des suites plus graves , lorsque les verte-» bres dorsales sont affectées que lorsque la maladie a son siège dans les régions cervicale ou lombaire. Dans le » premier cas , la moindre congestion , ou le moindre épan-» chement de liquide, produit souvent les symptômes les » plus sérieux , à cause de l'étroitesse du canal qui se trouve presque entièrement rempli par le cordon nerveux et ses » enveloppes. Dans le second , la plus grande largeur du » canal et la lâcheté des membranes permettent la forma-» tion d'un épanchement assez considérable, sans qu'il en-» traîne immédiatement des symptômes graves ».

Mémoire sur les nerfs qui coordonnent l'action des museles du thorax dans la respiration, la parole et l'expression; faisant suite à un Mémoire sur la stencture et les fonctions des nerfs : (1); par Ch. Bell. (Lu le 2 mai 1822). — Dans son premier Mémoire, M. Bell a examiné les nerfs de la face : cette région lui a servi d'exemple pour prouverqu'il existe deux systèmes de nerfs remplissant des fonctions différentes, et que jusqu'à lui on n'avait pus encore distingués. Les effets que produit sur les muscles et les tégumens la section des nerfs de l'un

<sup>(1)</sup> Voyez le cahier de janvier de ce Journal.

110 EXTRAITS

ou de l'autre de ces systèmes ne sont pas les mêmes. Il a également constaté qu'il existe des repports intimes en tre les poumons et certaines parties éloignés, et que par la division d'un de ces nerfs, ces organes peuvent être en quelque sorte iselés des autres parties de l'appareil respiratoire. Dans ce cas, quoique l'influence du cœur et des poumons ne se fasse plus sœutir, ces parties jouissent encore de la sensibilité et des mouremens volontaires.

Dans le Mémoire que nous avons sous les yeux, l'auteur étend ses recherches aux nerss qui coordonnent l'action des museles du tronc dans la respiration.

Nous avons déja vu que la face, le con et le thorax agissent simultanément dans la respiration laboricuse. Toutes ces parties doivent donc recevoir des nerfs du même système, puisque leurs actions se combinent pour produire le même résultat.

Les ners que l'expérience directe et l'anatomie comparée nous ont fait connaître comme appartenant à ce système, naissent très-près les uns des autres, non pas par un faisceau commun, mais par une série de filets provenant d'une portion distincte de la moelle épinière. Derrière les corps olivaires, et devant les prolongemens qui se portent au cervelet, se trouvent les corps rétiformes dont on peut suivre la trace jusqu'aux sillons d'où nartent les nerfs spinaux. Cette portion de substance médullaire est très-étroite au-dessus du point où le pont de varole la recouvre; elle s'élargit en descendant, et parvenue au niveau du corps olivaire où elle présente le plus de développement, elle se rétréeit un peu, et se continuc le long des parties latérales de la moelle épinière. La portion dure de la 7, me paire, le glosso-pharyngien, le pneumo-gastrique, le spinal, le diaphragmatique et le nerf respiratoire externe, dit l'auteur, naissent successivement de haut en bas de cette bandelette de substance médullaire, sur les côtés de la moelle alongée. Il est probable que les branches des nerfs intercostaux et lombaires qui font agir les muscles intercostaux et abdominaux dans la respiration, naissent également de la continuation de cette bandelette de substance médullaire; et que les nerfs diaphragmatique et respiratoire externe, quoique d'abord réunis aux nerfs cervicaux, tirent leur origine de la même portion de la moelle épinière que l'accessive de Willis.

Lorsque la respiration est très-laboricase, outre les muscles qui agissent ordinairement dans l'état naturel de cette fonction, les muscles sterno-mastoidien, le trapèze et le grand dentelé entrent en contraction, et concourent aiusi à élever les parois de la poitrine. C'est à ces muscles seuls que se distribuent les nerfs que l'auteur nomme

seuls que se distribuent les nerfs que l'auteur nomme respiratoires du thorax.

Il est inutile de décrire ici la disposition anatomique du

nerí phrénique. Personne n'ignore que sa section preduit la paralysie du diaphragme. Aussi s'accorde-t-on généralement à le regarder comme un nerí respiratoire. Le nerí respiratoire externe parait être l'analogue du diaphragmatique, et se distribue pesque entirécennent au grand dentelé. Ce: muscle expendant reçoit également de la moelle épinière des nerfs qui en détermine l'action dans les mouvemens de locomotion.

L'accessoire de Willis que M. Bell annonce comme le sujet principal de ce Mémoire, a reçu de lui le nom de nerf respiratoire supérieur du tronc. On peut suivre ses racines jusqu'au niveau de la 4... paire cervicale, et théme beaucoup plus loin chez l'âne. Elles ne proviennent pas des cordons antérieurs ou postérieurs de la moelle vertébrale; mais bien de la bandelette médullaire dont nous avons déjà parlé, entre les branches postérieures des nerfs cervicaux et le ligament dentelé. On sait qu'il s'anastomose avec le nerf de la 8... paire, le glosso-pharyngien et quelquefois

112 EXTRAITS

avec le lingual, il traverse alors le muscle sterno-mastoïdien, auquel il donne plusieurs filets, et vient enfin se perdre dans le muscle trapèze.

L'anatomie comparée vient encore à l'appui des idées de l'auteur sur l'usage de ces différens nerfs. En effet . ils sont toujours subordonnés à la disposition et au jeu des organes respiratoires. Chez les poissons, le nerf respiratoire naît de la partie postérieure de la moelle alongée ; après sa sortie du crâne, sa grosseur augmente considérablement, et il fournit alors des rameaux aux branchies. aux museles de ces organes et des opercules , à l'estomac , et enfin une branche assez considérable se prolonge jusqu'à la queue le long de la ligne médiane, en jetant des rameaux dans tous les muscles depuis l'épaule jusqu'à la queue. D'après la disposition des muscles ehez ces animaux, les nerfs diaphragmatiques, spinal et thoracique externe, manquent absolument. La structure de l'aile et l'absence du sterno-mastoïdien chez les oiseaux, rendent inutile l'accessoire de Willis , aussi il n'y existe pas ; le défaut de diaphragme entraîne par la même raison l'absence du nerf phrénique ; les mammifères offrent en général les trois nerss respiratoires du tronc ; cependant comme la structure du cou du chameau ressemble à celle des oiseaux. et qu'il n'existe pas de musele analogue par ses fonctions au sterno-mastoïdien, on ne trouve pas dans cet animal de nerf spinal.

Le fait suivant fait voir que lors même que ces nerfs varient dans leur mode de distribution, ils remplissent toujours des fouctions analogues. La présence du bec chez les oiseaux, empéchant la portion dure de la 7. " paire de se ramifier dans les lèvres et les narines, ce nerf se porte en has et vient se distribuer au cou et la la gorge. M Bell a observé que la section de ce nerf sur des coqs empêche ces animaux d'hérisser les plumes du cou, comme ils le font ordinairement lorsqu'ils se battent. Avant de rapporter les expériences qu'il a faites sur les animaux pour déterminer plus exactement les fonctions de ces nerfs, l'auteur examine ce qui se passe chez l'homme.

« En placant la main sur le cou, on peut reconnaître » dans le muscle sterno-mastoïdien deux mouvemens dis-» tincts. Lorsque la tête se meut, l'extrémité inférieure de o ce muscle est fixée : lorsqu'au contraire il agit dans l'inspi-» ration , la tête , et par conséquent son extrémité supérioure » sont à leur tour immobiles. Or , si on essave d'élever le » sternum en contractant cc muscle, on verra que d'autres » museles qui ne peuvent agir en aucune manière sur l'élé... » vation de cet os , entrent également en action. Par exemple . » si nous faisons agir ainsi l'extrémité inférieure du sterno-» mastoïdien, nous produirons toujours un mouvement des » narines, et cette simultanéité d'action prouve évidemment que ce muscle agit alors comme faisant partie de l'appa-» reil respiratoire. D'un autre côté, dans les actions de priser et de flairer, les moindres mouvemens des narines sont » accompagnés de la contraction de la portion sternale des » muscles du col. »

L'observation suivante fait voir très-distinctement les deux ordres d'actions dont certains muscles de cette région sont susceptibles. Un homme était affecté d'une hémiplégie complète : un côté de la face était relâché; le bras était pendant et sans mouvemens, et la jambe était trainante. On essaya à plusieurs reprises et toujours inutiement de lui faire soulever l'épaule du côté malade, il ne pouvisit y parvenir qu'en penchant la colonne vertébrale du côté opposé. Mais en le plaçant bien droit, et en lui faisant faire une forte inspiration, les deux épaules s'élevèrent en même temps que les narines se dilabèrent. On voit donc que les neris respiratoire de la face et respiratier supérieur du tronc remplissaient complètement leurs fonctions; car les muscles sterne-mastoidien et trapèze,

bien qu'ils ne fussent plus soumis à l'influence du système des nerfs réguliers ou de la volonté, agissaient encore dans l'acte de la respiration. Ainsi, comme le stermo-mastofiele reçoit des nerfs des deux systèmes, on peut en conclure que dans les mouvemens purement volontaires de la tête, l'action de ce muscle dépend des nerfs de 1,1 n° classe; tandis que, l'orsqu'il se contracte pour élever la poitrine dans la respiration, ses mouvemens sont déterminés par les nerfs respiratoires.

L'expérience suivante vient encore à l'appui de cette conclusion. L'âne présente une disposition particulière. Deux muscles remplissent les fonctions du sterno-mastoidien : l'un s'insère à la màchoire inférieure, et pourrait citre appelé sterno-maxillaire; l'autre aux critchres, ou sterno-vertébral. Le nerfspinal, avant de se rendre au tra-pèze, fournit des rameaux à ces muscles, qui en reçoivent également des nerfs cervicaux. Si., après avoir mis à nu le nerfspinal, etavoir excité une action violente de tous les muscles de l'appareil respiratoire, et par conséquent de ceux dont nous venons de parler, on on fait la section, à l'instant même ces deux muscles cessent d'agir, et restent relâchés jusqu'à ce que l'animal les fasse mouvoir; mais alors seulement comme muscles soumis à la volonté.

Sur un autre animal de même espèce, la section des nerfs phréniques produisit à chaque inspiration une élévation et une dilatation très-grandes du thorax. Les muscles du cou et de l'épaule n'entrant pas en action, on fut obligé de comprimer les narines, pour exciter leurs mouvemens. En coupant alors le nerf respiratoire supérieur d'un côté, la contraction des muscles fixés au sternum cessa aussitôt de ce côté, tandis qu'elle continua de l'autre d'une rannère régulière et simultanée avec les autres parties desfinés aux mêmes usages.

Plusieurs physiologistes ont constaté que lors de la section de la moelle épinière entre les vertèbres cervicales et dorsales, la respiration se continue par le diaphragme. Dans l'expérience suivante, on fit cette opération sur un âne, après avoir préalablement coupé le nerf phrénique. Tous les mouvemens respiratoires furent aussitôt arrêtés : mais les museles des narines , de la face et des côtés du cou continuèrent de se contracter à des intervalles réguliers. La partie principale de l'appareil respiratoire avait cessé d'agir; mais ces muscles accessoires étaient encore excités, et faisaient des efforts inutiles pour produire l'inspiration. Lorsque l'asphyxie fut complète, tous ces mouvemens cessèrent; mais en pratiquant la respiration artificielle, on détermina de nouveau des contractions successives et régulières dans les muscles du col et de la face, tandis que le thorax restait parfaitement immobile. Après la mort de l'animal, on observa. en stimulant les différens nerfs, que ceux appartenant à l'apparcil respiratoire conservaient la faculté d'exciter les museles auxquels ils se rendent, longtemps après que les autres ont perdu eette faculté.

L'auteur admet comme prouvés les faits suivans : c'est pourquoi il a cru inutile de répéter les expériences sur lesquelles ils reposent.

La section de la branche récurrente du pneumo-gastrique détruit la voix.

Celle de la branche laryngée du même nerf détruit l'accord qui règne entre les muscles de la glotte et ceux de la poitrine.

 La lésion ou la compression du pneumo-gastrique produit une gêne de la respiration.

« Ces faits suffisent, ajoute l'auteur, pour compléter » nos connaissances sur la série d'actions dépendantes » des nerfs respiratoires. »

Le cordon rachidien dans toute son étendue est formé de faiseeaux de substance nerveuse, qui (d'après les fonctions différentes des nerss qui tirent leur origine des uns ou des autres ) , doivent jouir de propriétés différentes. Dans les animaux chez lesquels les mouvemens respiratoires s'exécutent au moyen de côtes et de museles nombreux, on observe entre les faisceaux antérieur et postérieur de la moelle épinière, une bandelette de substance médullaire qu'on peut suivre jusqu'à l'origine des ners accessoires de Willis. C'est de la partie supérieure de ee faiseeau dans la moelle alongée, que naissent les nerís qui, comme on l'a vu dans ce Mémoire, contribuent aux mouvemens respiratoires. On pourrait peutêtre aller plus loin, et dire que les nerfs intercostaux et lombaires, en tant qu'ils agissent comme respirateires, doivent cette faculté aux comexions qui existent entre leurs raeines et le faisceau nerveux dont nous venons de parler, et qu'on peut voir distinctement dans toute la longueur de la moelle épinière.

On voit maintenant que le système de nerfs réguliers qui naissent de la moelle vertébrale, est essentiel à la respiration, et que, sans leur concours, les nerfs qui font le sujet de ce Mémoire ne pourraient saffire aux mouvemens nécessaires à l'exerciee de cette fonetion. D'un autre côté, quoique ces premiers puissent seuls déterminer l'é-lévation et l'abaissement du thorax, ils n'agissent pas sur les mouvemens de la glotte, du pharpax, des lèvres et des narines, qui accompagnent la respiration laborieuse, et que nécessitent les actions de flairer, tousser, étermuer et parler; car, dans ees divers oas, la coopération de tout le système des nerfs respiratoires devient indispensable.

En appliquant à la pathologie les résultats que nous venons d'exposer, l'auteur fait remarquer que l'étendue du système des ners respiratoires doit faire pressentir son importance dans les phénomènes de la vie. L'enfant qui natt sans cerveau peut respirer lorsque l'origine de ces ners est intaete; les blessures profondes du cerveau, quoiqué entrainant des suites funestes, ne sont pas nécessairement ou instantanément mortelles; les blessures de la moelle épinière au-dessous de l'origine de ces ners permettent encore une existence la figuissante; mais une contusion de la partie de la moelle alongée d'où ils naissent suffit pour faire périr l'individu à l'instant méme.

Les phénomènes qu'en observe aux approches de la mort viennent confirmer es que l'auteur a avancé d'après les expériences directes sur la fiaculté qu'ent les nerfs respiratoires de conserver plus longtemps que les autres le pouvoir d'agir sur les muscles auxquels ils se rendent. En effet, on observe, dans certaines maladies du cerveau et aux approches de la mort, que les muscles sorvant à la respiration continuent encore à se contracter régulièrement, tandis que le resté du corps est mort en apparence. Ce fait seul suffirait pour faire voir que ces nerfs ont une origine et une source d'action diffèrentes des nerfs de la volonté.

Ces deux systèmes de nerfs, dont les fonctions et les rapports sont si différens, ne sont pas affectés de la même manière dans les maladies. Ainsi dans le tétanos, les perfs de la volonté sont sous l'influence de la maladie, et par conséquent tous les muscles auxquels ils se rendent éprouvent des spasmes convulsifs: dans l'hydrophobie, au-contraire, les convulsions de la gorge, les paroxysmes de suffication, et l'expression d'angoisse extrême de tout le corps, en même temps que les mouvemens volontaires restent libres, judiquent clairement que le système des nerfs respiratoires est seul affecté.

Les rapports qui existent entre les nerfs respiratoires

expliquent facilement certains phénomènes dont jusqu'ici les physiologistes ne s'étaient rendus compte que d'une manière très-incomplète, si ce n'est tout à fait fausse. C'est ainsi que dans l'action d'éternuer, ils ne pouvaient concevoir comment l'irritation de la membrane pituliaire pouvait déterminer les contractions convulsives du diaphragme. Ils étaient obligés d'admettre une communication entre ces deux parties au moyen des anastomoses nerveuses. Nous voyons, au contraire, que, dans ce cas, l'irritation de l'extrémité d'un des nerfs respiratoires détermine l'action de tous ceux qui appartiennent au même système; il on est de même lorsqu'un corps étranger irritant la glotte, il en résulte des efforts de toux dans lesquels tous les muscles de l'appareil respiratoire entrent simultanément en action.

Les actions de sourire et de pleurer sont encore sous la seule influence de ce système de nerfs. Nous avons vu dans le Mémoire précédent, que la face ne peut participer à ces mouvemens lorsque les nerfs respiratoires qui s'y rendent ont été coupés ou détruits par l'inflammation ou la suppuration; en se rappelant que les nerss respiratoires proviennent tous d'une source commune, et qu'ils participent tous aux mêmes fonctions, etc., « nous » pouvons établir, dit l'auteur, sans erainte de tirer une » conclusion hasardée , que ce que nous avons prouvé pour » un de ees nerfs est vrai pour eeux de la même elasse, » et que ee sont eux seuls qui agissent dans le rire ». M. Bell explique encore de la même manière le rire sardonique produit par les blessures du diaphragme, etc. Il fait ensuite l'application de ces principes aux mouvemens d'expression générale qui accompagnent certaines émotions vives, telles que la douleur, la terreur, etc.; Enfin, les considérations suivantes terminent son Mémoire.

« D'après les recherches expérimentales et les obser-

vations que nous avons faites sur le système de nerés et les muscles qui agissent dans la respiration, depuis les animaux des classes inférieures jusqu'à l'homme, chez lequel ils présentent le plus de complication, nous sonmes arrivés à reconnaître distinctement leurs rapports et eleurs fonctions. Au lieu d'un seul nerf respiratiore, le pneumo-gastrique, nous en avons trouvé un très-grand nombre d'autres formant un système particulier dont il set le centre. Ce système établit les rapports entre les oreganes de la circulation et de la respiration, que jus-squ'iei on avait fait dépendre de l'influence supposée du grand sympathique.

« En prouvant que ce système de nerfs est pour ainsi » dire sur-ajouté aux nerfs du mouvement et de la sensibi-» lité, qui sont communs à tous les animaux, nous, avons » Lit cesser la confusion qui régnait dans cette partie de » l'anatomie.

Observations sur les changemens qu'éprouve l'auf de poule pendant lineubation; par Sir E. Home. (Lues le 16 mai 1821). — Le docteur Prévost de Genève, qui s'est beaugup occupé de ce sujet, conjointement arec M. Dumas, a bien voulu se charger de rendre compte de ce mémoire. (Foyez t. 2, pag. 451, juillet 1835.)

Expériences sur les changemens qui arrivent dans les principes fixes de l'auf pendant l'incubation: par W. Pevout. M. D. (Luss le 20 juin 1829.) — M. Prout recherche d'abord quelle est la gravité spécifique des œuis de la poule récemment pondus: elle varie depuis 1,080 à 1,090. Il examine ensuite la diminution successive du poids de l'œuif exposé à l'air : cette perte qui est à-peu près de 0,75 grains en 24 heures, paraît se maintenir ainsi d'une manière uniforme pendant un assez long espace de temps.

Pour déterminer les proportions relatives de coquille et des membranes, du jaune, de l'albumine, il a pris comparativement le poist de ces différentes parties dans un très-grand nombre d'œuß; ces proportions varient; mais en prenant le terme moyen, on trouve que sur 1000 parties l'œuf frois, renferne:

| Albumine 66 | 6,9  |
|-------------|------|
|             |      |
| Jaune 28    | 38,9 |

1000

L'auteur examine ensuite, le plus souvent au moyen de la combustion, les matières salines contenues dans les différentes parties de l'œufrais. Il répèts ces analyses à différentes époques de l'incubation, en même temps qu'il détermine avec soin les changemens survenus dans les propriétés et dans le poids de ces principes de l'œuf. Il artire ainsi aux conclusions suivantes:

- « 1.º Le poids relatif des principes constituans vario » beaucoup d'un œuf à l'antre.
- « 2.º Pendant l'incubation, l'œuf perd à-peu-près un » sixième de son poids, quantité environ huit fois plus » grande que dans les circonstances ordinaires.
- 5.° Dans les premiers temps de l'incubation, il se hâit entre le jaune et une portion de l'albumine, un séchange de certains principes; une petite portion de la matière grasse du jaune se trouve alors méléeà cette albumine, qui se convertit en une substance assez analogue au lait caillé. Une portion de l'eau et des matières salincs de l'albumine se mélent au jaune qui parait ainsi avoir augmenté de volume.
- « 4.º A mesure que l'incubation s'avance, ces matières » aqueuses et salines abandonnent de nouveau le jaune » qui reprend ainsi son volume primitif. Pendant sa der-

nière semainc, il diminue encore de poids, et perd la plus grande partie de son phosphore. Cette substance sounvertie an acide phosphorique et unie à de la chaux, se retrouve alors dans le squelette du jeune animal; la chaux » n'existe point primitivement dans l'ouf récent; elle s'y emanifeste par les progrès de l'incubation; il faut donc » qu'elle provienne de quelques sources inconnues ».

Le docteur Prout termine ce Mémoire par quelques considérations sur les usages du jaune de l'ouf, et sur la formation apparente de la matière calcaire. « Le résultat de ses recherches, dit-il, coincide parfaitement avec l'ospinion que le jaune est analogue au lait des animaux vivipares; il est seulement plus concentré, et sert principalement à nourrir le jeune animal pendant la durée de s'Incubation.

« Quant à la matière calcaire qu'on trouve dans les os » du poulet lorsqu'il sort de la coquille, je crois pouvoir » affirmer, d'après les recherches les plus attentives et » les plus minutieuses, que cette substance ne préexiste » pas dans l'œuf frais . du moins sous aucun état connu ; » les seules sources d'où elle puisse provenir sont donc »la coquille ou la transmutation d'autres principes. Il » est impossible de déterminer par les moyens chimiques, » si elle provient effectivement de la coquille, car, ainsi » que nous l'avons déja vu, le poids de cette enveloppe » varie tant dans les différens œufs, qu'un terme moyen » ne peut nous donner de renseignemens certains sur la » quantité de chaux que renferme primitivement la co-» quille. Il y a cependant des raisons très fortes de croire » que la chaux ne provient pas de cette source; 1.º la » membrane de la coquille ne devient jamais vasculaire, » et paraît analogue à l'épiderme : d'où il résulte que la » chaux de la coquille située hors de cette membrane, » est généralement regardée par les physiologistes comme

» extra-vasculaire. Il est done très-difficile de concevoir comment la chaux peut passer de la eoquille au poulet. surtout pendant la dernière semaine de l'incubation, »lorsqu'une grande partie des membranes sont déjà sé-» parées de cette enveloppe extérieure, 2,º A la fin de l'incubation, l'albumine et le jaune contiennent tous deux pune quantité assez considérable de matière terreuse : le » jaune même paraît en renfermer une proportion plus agrande qu'au commencement de l'incubation); pour-» quoi eette chaux ne serait-elle pas employée de préfé-» rence à celle de la coquille? On pourrait objecter qu'à » la fin de l'ineubation , la coquille devient cassante, et » paraît avoir éprouvé quelques autres changemens dont on ne peut se rendre compte. Mais la fragilité plus grande » de la eoquille a été attribuée à la séparation de la mem-» brane qui la tapisse intérieurement, et au déssèchement produit par l'action prolongée de la chaleur nécessaire » au développement de l'animal. Ainsi, jusqu'à ce qu'on » ait démontré que la eoquille éprouve d'autres change-» mens, je pense que cette objection est peu importante ; » je suis cependant loin de vouloir avancer que la chaux » ne provient pas de la coquille; ear dans ce eas je serais s forcé d'attribuer son existence à la transmutation de » quelqu'autre substance. L'état actuel de la seience ne » me permet pas d'affirmer que cela soit ainsi, quoique je » sois porté à croire que dans de certaines limites, des phénomènes semblables peuvent être attribués à l'action de »la vie».

Observations sur le placenta; par Sir Everard Home. (Lues le 27 Juin 1822.) — L'auteur, après quolquos econsidérations sur les variétés de formes que présente le placenta dans les divers animaux, et qu'il est inutile de rapporter ici, cherche à établir que la durée de la gestation utérine dépend de la structure du placenta, ou de chorion. Lorsque ces parties sont très-vasculaires, la gestation sera courte, et vice versă. C'est aussi par le développement plus ou moins parfait du placenta, qu'il croit pouvoir expliquer les différences qu'on observe dans la durée de la gestation chez des individus de la même espèce, dont M. Teissier a donné plusieurs exemples dans le Bulletin des Sciences de la Société Philomatique, pour l'année 1797. D'après cot auteur, la période de gestation varie chez la vache, de 241 à 508 jours; chez la jument, de 511 à 594, etc. Les soins qu'on donne à l'animal dans l'état de domesticité influent peut-être sur le développement du placenta, et par conséquent sur la durée de la gestation. On observe, en effet, que le terme moyen de cette durée est de 284 jours pour la vache autorge.

Sir E. Home termine ce Mémoire en proposant une nouvelle classification des animaux, d'après les dispositions du placenta d'où il tire ses caractères.

H. MILNE EDWARDS.

## Extrait de la relation du voyage de M. Leschenault dans les Indes Orientales.

M. Leschenault de la Tour, naturaliste du Roi, a fait imprimer dans le tome IX des Mémoires du Muséum d'Histoire naturelle, une relation abrégée d'un voyage aux Indes-Orientales, dans laquelle il donne un résumé sucofinct de ses observations dans plusieurs parties peu connues de la péninsule de l'Inde et de l'ile de Ceylan. Nous en extrairons celles qui ont le plus de rapports avec l'art de guérir. Dans un voyage que M. Leschenault fit de Pondichéry à Salem, il remarqua que jasqu'à Atour le pays est fort peu peuplé, et il attribue la dépopulation de ces contrées à plusieurs causes dont la plus remarquable est la manière barbare

dont on traite les femmes en couche et les nouveau-nés. Lorqu'une femme est accouchée, on la laises pendant trois jours sans nourriture et sans boisson; on ne lui donne que de l'assa faxtida, quelques liqueurs fortes et du bétel noir, variété du bétel ordinaire (Piper betel ). En vain demande-t-elle un peu d'eau pour appaiser la soif qui la dévore, on la lui refuse impitoyablement. On a'lalaite pas les nouveau-nés pendant les quatre à cinq premiers jours; on ne leur donne qu'un peu de miel. Plusieurs femmes et plusieurs enfans succombent à ce traitement.

A Salem, la température est très chaude pendant le jour, et très-fratche pendant la nuit. Les étrangers sont souvent attaqués d'une fièvre que l'on nomme fièvre de Salem; elle n'est pas forte et n'a que deux ou trois accès, et elle offre ceci de remarquable, que les accès revienment chaque mois, et que l'on ne se débarrasse que très-difficilement de ce retour périodique, même en quittant le pays.

tant le pays. Revenu à Pondichéry, M. Leschenault fit une excursion à Coimbetore, ville située au bas des montagnes des Gates. Il visita les montagnes de Nellygerry : les habitans de ces montagnes paraissent fort doux : ils sont divisés en trois tribus: les Boggers, les Cotters et les Totters. Les derniers sont pasteurs et les autres cultivent la terre. Les Totters sont une race fort belle pour les formes et pour les traits; ils offrent dans leurs usages une coutume trèsextraordinaire et qu'on observe aussi dans l'intérieur de l'île de Ceylan, c'est la pluralité légale des maris; ordinairement les frères n'ont entre eux qu'une seule éponse qui accorde ses faveurs selon son gré. Outre ses maris. une femme peut encore avoir un amant dont les énoux ne peuvent contester les droits. M. Leschenault fit aussi un voyago au Bengale, et en rapporta plusieurs plantes, entr'autres le Swietenia fébrifuga , arbre dont l'écorce peut

reunplacer celle du quinquina. Eufin, notre zélé voyagour visita l'Ile de Geylan et fut très-inquété dans ses excursions dans les montagnes de l'intérieur par des sangues terrestres, qui se montrent abondamment lorsqu'il a plu; elles sont fort petites, s'insinuent entre les mailles des bas les plus épais, et se glissent sous les vêtemens, sans que l'on s'aperçoire d'abord de leur marche ni de leur morsure; mais on en est averti parle sang qui coule abondamment. Peu de temps après, on éprouve des démangacisions intolérables dont on cherche à se soulager en se grattant, ce qui augmente le mal. Les petites phies qui surviennent, dégénèrent bientôt chez quelques individus en des ulcères qui causent souvent la mort ou bien nécessitent l'amputation du membre malade.

# EXTRAITS DE JOURNAUX.

Altienation mentale avec suicide, ayant pour cause une situation anomale du colon tranverse; par le docteur HINER, à Waldenbourg en Silésie. — Cette observation, qui se rattache à cinq autres observations de ce genre, que l'auteur a décrites dans le cahier de Juin 1831 du journal d'Hufeland, et qui toutes ont été recueillies par lui dans l'espace de trois mois, tend à confirmer l'opinion de M. Esquirol, qui pense que très-souvent l'aliénation mentale dépend d'une situation anomale de l'are du colon, et nommément d'une position verticale de ce même intestin. Quoi qu'il en soit de cette opinion, nous nous bornerons à faire connaître, en peu de muchs, le cas rapporté par l'auteur : Une femme âgée de 45 ans , et d'une constitution parfaitement saine d'ailleurs , fut plongée dans une mélancolie-profonde par la nort d'un époux

126 EXTRAITS

qu'elle chérissait tendrement. Cette mélancolie, dont les signes concomitans consistaient dans un gonflement extrême de l'abdomen , ainsi que dans une oppression intense des fonctions respiratoires , fit place bientôt à un état déclaré de manie , qui se soutint pendant deux ans . jusqu'à ce que la malade eût réussi à se délivrer du fardeau de la vie par un suicide. A l'examen du cadayre. on observa extérieurement, outre les signes ordinaires d'un corps pendu vivant, un gonflement excessif de l'abdomen, dont le volume égalait celui d'une femme grosse au neuvième mois. De plus, les méninges étaient fortement injectées, et leurs vaisseaux dilatés outre mesure. Les sinus de la dure-mère se trouvaient gorgés de sang, et la substance cérébrale, de même que la substance cérébelleuse, colorée en rouge. Les ventricules latéraux du cerveau contenaient une petite quantité de sérosité, et les plexus choroïdes étaient très-gonflés; en un mot, tout indiquait un état de congestion et de pléthore dans les divers organes renfermés dans le crâne. Les viscères thorachiques n'offraient rien de remarquable, si ce n'est quelques adhérences du poumon droit avec la plèvre, ainsi que le refoulement considérable du diaphragme en haut par le volume excessif du foie. Tous, les intestins étaient plus ou moins distendus par des gaz, et offraient des traces inflammatoires bien marquées. L'estomac, de même que la vessie et l'utérus, paraissait parfaitement sain, tandis que le foie et la rate présentaient un volume énorme; mais ce qui frappa sur-tout, ce fut un déplacemont total du colon transverse qui, par sa situation anomale, formait avec la portion ascendante de cet intestin, une espèce de triangle, lequel s'étendait depuis le foie iusqu'à l'ombilic. (Extrait du Journal d'Hufeland , par E. MARTINI.)

, Sur la transmission de principes contagieux des ani-

maux à l'homme, par le professeur Rener, à Breslau. - Une des grandes questions de la pathologie, est celle de savoir si la rage et la vaccine sont les seules maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme, ou si cette transmission peut avoir lieu également dans certaines autres maladies des bestiaux, et, dans ce dernier cas. quelles sont ces maladies ? Pour résoudre cette question. M. Remer rapporte une suite d'observations qui prouvent .. de la manière la plus évidente, que certaines autres maladies, telles que le coryza virulent des chevaux, la plique des bêtes à poil, l'inflammation gangréneuse de la rate des vaches, etc., peuvent, par un contact immédiat, se transmettre de l'animal à l'homme, et y développer des maladies entièrement semblables à celles qui leur ont donné naissance. (Extrait du même Journal, par le même. )

De l'utilité d'employer l'eau distillée d'amandes amères en place de l'acide hydrocyanique; par M. Huyelkan.—
Dans ce mémoire, M. «Huseland cherche à signaler les avantages que l'emploi de l'eau distillée d'amandes amères a sur celoi de l'acide hydrocyanique, qui, par son action héroïque, est toujours un remède extrêmement dangereux. Les argumens dont il se sert pour en combattre l'usage sont sondés sur une longue série d'observations, et il n'héste point à conseiller de bannir entièrement ce remède de la pratique médicale, ot d'y substituer l'eau distillée d'amandes amères, adont l'action lui paratt infiniment préférable à celle de l'acide hydrocyanique.

. Voici le mode de préparation de cette cau : Prenez amandes amères (deux livres), alcohol (deux onces), cau (six livres). Les amandes, étant grossèrement pulvérisées, sont mises dans une cornue avec les liquides cidessus indiqués. Après avoir soumis le tout à une distillation, on en fait passer deux livres dans un récipient.

Cette cau, dont vingt-quatre gouttes contiennent à peuprès une goutte d'acide hydrocyanique, est conservéedans un lieu frais, et comme ses principes se volatilisent très-facilement, on doit éviter soigneusement d'en faire une plus grande quantité à-la-lois. (Extrait du même Journal, par le même.)

Sur une espèce d'OEstre de l'Amérique méridionale qui habite le corps humain ; par Tu. Say. (Extrait du Journal de Philadelphie , tome 2 , p. 353. ) - L'auteur pense, avec Linnée, qu'il existe réellement une espèce d'OEstre dont la larve habite le corps de l'homme : opinion qui avait été rejetée par Fabricius et les entomologistes modernes. Il a recu du docteur Brik une larve appartenant, sans aucun doute, au genre OEstre, et que ee médecin avait retiré lui-même de sa jambe, dans un voyage qu'il sit dans l'Amérique Méridionale. Voici la description qu'il en donne : elle est renflée , la moitié postérieure de sa longueur étant plus grosse et un peu comprimée ; les anneaux de cette partie postérieure sont armés de séries transversales de petits tubercules noirs, cornés, élargis à leur base, et se terminant à leur sommet en un petit crochet filiforme dirigé en avant. Ces séries sont au nombre de six sur le dos et les côtes, rapprochés par paires. et au nombre de trois sous le ventre ; près de l'extrémité postérieure du corps , il y a des petits tubercules nombreux semblables aux précédens, mais ne formant pas de séries régulières ; la moitié antégieure du corps est entièrement glabre, cylindrique, ou plutôt en cône alongé. d'un diamètre beaucoup plus petit que la partie postérieure, et tronqué. Au sommet, les replis de la partie postérieure du corps sont courts, et la fissure qui les sépare est étroite. L'auteur compare cette larve à celle du bœuf, du cheval, du mouton, et à l'hémorrhoïdale, mais il trouve des différences parfaitement tranchées. Quant

à l'insecte parfait, comme il n'est pas connu on ne peut déterminer s'il appartient au genre OEstre proprement dit, et M. Say suppose qu'il pourrait bien se rapprocher davantage du genre Cuucbra, de Clarck.

Quant aux accidens que cette larve a causés, M. Brik en rend compte de la manière suivante : « Après une marche très-pénible et étant très-fatigué, j'allai me baigner dans le Chama, petit torrent qui se jette dans le lac de Maracaibo. Peu de temps après être sorti de l'eau, je recus une pigûre d'un insecte à la jambe gauche, sur la partie antérieure et supérieure du tibia; je souffris plusieurs jours une démangeaison assez vive, mais sans aucune douleur, et je continuai mon voyage pendant quelques jours, sans en éprouver beaucoup d'incommodité, excepté que pendant plusieurs périodes de deux, ou trois minutes, je ressentais tout-à-coup une douleur vive, qui, s'étant répétée, finit par devenir continuelle. A mon arrivée et durant mon séiour à Il Rosario de Cucuta . je marchais avec difficulté; il y avait sur le tibia une tuméfaction considérable qui avait l'apparence d'un phlegmon ordinaire, et au centre de laquelle il y avait une petite tache noire; les applications ordinaires furent employées sans succès, et la tumeur s'enflamma davantage. Je restai ainsi pendant plusieurs jours ; ressentant par momens des douleurs extrêmement vives qui, pendant quelques minutes , furent presque intolérables. En retournant à Maracaibo, j'eus à descendre le Cottatumba dans un bateau couvert , sans aucun abri , et étant mouillé jusqu'à la peau, par la pluie froide qui tombait chaque nuit; je souffris beaucoup, et fus presque continuellement tourmenté par cette douleur, qui devint alors plus douloureuse qu'à l'ordinaire. Pendant ce passage, qui dura douze jours, je crus convenable de pratiquer une scarification, et j'eus recours aux applications de topiques ordinaires, mais sans succès; parfois je m'imaginais que je sentais quelque mouvement, et je soupçonnais qu'il y avait quelque chose de vivant sous la peau.

» A mon retour à Maracailo, j'étais à peine capable de marcher, et je fus enfin confiné chez moi; je restai pendant deux semaines dans cette situation, la tumeur ayant commencé à suppurer, et sans éprouver aucune diminution dans les accès de douleur.

, Lorsqu'elle était presqu'entièrement ouverte, il me vint dans l'idée d'essayer un cataplasme de tabac qui fut employé pendant plusieurs nuits après avoir scarifié la tumeur. Durant le jour, je la saupoudrai fréquemment avec de la cendre de cierare. Pour faire le cataplasme, j'employai du rhum au lieu d'eau. Quatre jours après ce remède, j'éprouvai un soulagement considérable, et le cinquième je retirai avec une pince le ver que je vous avoire et qui était mort.

a Au hout de quelques jours, · le mal commença à marcher vers la guérison , et le 10." jour j'étais parfaitement guéri, quoique de temps en temps j'éprouvasse quelque douleur dans le lieu où la larve avait été prise. Cette larve avait voyagé sur le périoste du tibis, dans l'espace de deux pouces, et j'attribue les douleurs vives que j'éprouvai par momens, à l'irritation de quelques filets nerveux distribués dans la partie que le ver traversaits.

» Quant à ce ver, il y a plusieurs opinions à son égard parmi les Espagnois et les Gréoles; quelques-uns le nomment Ouche; et disent qu'il n'est autre chose qu'un ver qui de la terre rampe sur le corps. pénètre dans la peau, et s'y développe; d'autres soutiennent qu'il est produit par la piqure d'un insecte ailé qu'ils nomment Zancudo (1);

<sup>(1)</sup> Le nom de zancudo est employé par les Espagnols de l'Amérique méridionale, pour désigner différentes espèces de Culex.

d'autres appellent cet insecte Husano. Quant à moi, je suis porté à penser que ces vers sont produits par la piqûre d'un insecte ailé qui dépose ses œufs dans la peau.

### VARIETĖS.

Note biographique et bibliographique sur Albers, médecin à Brême; par G. Breschet, docteur en médecine, etc.

JEAN-AMARIAM ADBRIA; në à Brême, le 20 mars 1972, fit ses viudes su collège de Saint-Charles, à Brumevick, it aux Tuitrevisite de Gottingne et d'Ifen, de 1959 jusqu'en 1925, amée dass lapuelle il reçut à feu le ciplième de docteur en mécieux et en chirupte. Il vista ensatte les Académies de Vienne, d'Edinbourg, de Londres, et revisit en 1979 à Reime, o'il Commença à pratique en qualité de médecin et d'accoucheur. Il fut membre de beaucoup de sociétés savauts de l'Eurocque et de l'Amérique et de l'accoucheur. Il fut membre de beaucoup de sociétés savauts de l'Eurocque et de l'Amérique et d'Amérique et d'Amérique et de l'Amérique et de l'Amérique et d'Amérique et

Une pratique très-étendue, qu'il faisait avec la conscience la plus serspulsuse et la vêtle e plus archet, attaqua trey viclemment ses forces, et loi fit contracter une maladie qui ne dura que luit jours. Les médeins donnérent à cette affection le nom de fisère nerveuue. C'est le 2 mars 13st. 7 à six heures du matin, qu'ou des médeines les plus savans et les plus expérimentés d'Europe fut enleré à ses nombreux anis et à Phumanité.

Il préyit dès le cinquième jour de sa maladie, quelle en serait l'issan ç il le commença comme un estarrhe ordinire; pientoit le male predit l'usage de ses faculés mentales, et dès-lors il ne reconsunt plus ses amis que par întervalles; il sommelliait presque tosiquers. Sant fut douce comme celle d'un sage, et il passa avec calme de cette-vie dans le seit de l'étemité.

L'histoire de la maladié du docteur Albers ne sera peut-être pas sans interet pour nos lecteurs, la voici :

Histoire de la dernière maladie du docteur J. A. Albers, de Bréme. — A près 24 années d'une pratique étendue et pénible, jointe à une étude très-appliquée de notre science, dans le peu d'heures libres que la pratique lui laissait, l'hiver de 1820 à 1831 ful pour le

docteur Albers très-pénible et très-fatigant, car sans compter ses propres occupations médicales déja trop nombreuses pour ses forces physiques, il fut chargé de la plus grande partie de la clientelle du docteur Olbers , astronome aussi savant que médecin habile et érudit , uni s'en démit au commencement de 1821, et surchargea ainsi son confrère et son ami , qui désirait bien moins étendre que restreindre le cercle de ses affaires. Un des médecins les plus employés à Brême tomba malade, et pria le docteur Albers de se charger de son traitement, ainsi que de celui de plusieurs de ses malades. Tout cela eusemble donna une telle étendue aux occupations d'Albers, que tout son temps, jusqu'à onze henres du soir, était employé, et que plus d'une nuit était encore sacrifiée , ce qui ne doit pas surprendre , lorsqu'on se rappelle le zèle infatigable du savant dont nous déplorons la perte. La constitution la plus forte aurait fiui par succomber sous ce poids énorme de travaux ; et si l'on considère qu'Albers employait à des recherches scientifiques le peu d'instans que l'exercice de la pratique lui laissait pour son repos, on conceyra facilement qu'un homme d'une complexion délicate ne devait pas pouvoir résister. Il se plaiquait sur-tout d'une grande faiblesse dans les organes digestifs , ce qui l'empêchait de prendre heaucoup d'alimens et des hoissons fortifiantes, car il ue les supportait pas depuis quelques années, et il maigrissait à vue d'œil. Il était très-sensible au froid, et souvent il était affecté de catarrhes rhumatismaux qui ne duraient que peu de iours. Il ressentait aussi par fois une douleur nerveuse aux iambes. plus souvent à la jambe gauche, mais elle semblait s'être dissipée depuis quiuze mois, par l'établissement de deux exutoires aux genoux. Enfin . le docteur Albers était tourmenté d'une varicocèle très-incommode, et d'une névralgie des filets nerveux du cordou testiculaire, qui lui causaient beaucoup d'incommodités et parfois des douleurs déchirantes. Je lui ai donné des soins à Paris dans un de ces accès de névralgie.

L'épuisante activité du docteur Albers; en opposition avec son peu de forces, nous mohtrees une disproprotion fusuets, equi , si cille n'a pas provoqué sa maladie en trés-graude partie, a, du moins, concourr puissamment, à sa malheureure isson. Uni-même sensit, pendant l'hiver de 1820, la diminution de ses forces, mais il checcha à calmer et l'inquistiunde de ses amés, en conservant toujous un esprit accruir une douce galté qui indiqueat une ame pure et lh philosophie de Phomme de bien.

Tel fut l'état des choses, lorsque le docteur Albers, après avoir éprouvé un rhume pendant quelques jours, fut atteiut d'une flèvre dans la soirce du 16 mars 1821; cette pyrexie parut être catarrhale et rhumatismale, mais d'aucune importance, et telle qu'il l'avait souvent

éprouvée. Déjà le lendemain, il reprit ses occupations, quoiqu'avec difficulté. La fièvre devint plus intense vers le soir, et força le docteur Albers à se coucher plutôt que de coutume, mais elle ne parut pas être de plus d'importance. Dans la nuit du 18, la douleur ucryeuse reparut à la jambe, et s'étendit jusqu'à l'abdomen et au rectum. Cette douleur ne présentait rien d'alarmant , à sa violence près , puisqu'il l'avait déjà ressentie auparavant. Un vomitif que le malade prit encore ce jour-là, ajusi qu'un grain d'opium, ne calmèrent eu rien ces douleurs qui augmentérent même la nuit suivante, et continuèrent avec autant de force pendant la journée du 19. Elles devinrent sur-tout trèsvives à l'abdomen et au rectum. Le docteur Albers prit pour cela des lavemens d'huile de jusquiame : on appliqua huit sanesues au rectum et des compresses chaudes sur l'abdomen. Intérieurement, de temps en temps, on administra quelques grains d'extrait de jusquiame, Cela produisit le résultat attendu ; les douleurs cessèreut dans la soirée du 20, et le malade prit alors un laxatif (des pilules de rhubarbe). Au lieu des douleurs, il eut des euvies de dormir, et alternativement un léger délire ; phénomènes que le docteur Albers, qui croyait n'avoir pas la fièvre, attribna à l'usage plusieurs fois répété de quelques gouttes de teinture d'opium. La rhubarbe agissait d'une manière trèsviolente, et les évacuations aboudantes et répétées épuisaient rapidement le malade. Le délire continua toute la unit suivante, avec une fièvre violente, que le docteur Albers dit lui-même être une fièvre nerveuse , inspirèrent des craintes fondées à ceux qui entouraient le malade; mais on chercha à expliquer ces phénomèues par la grande vivacité et l'extrême excitabilité du sujet , parce que l'idée affreuse de sa perte ne permit pas à ses amis de croire qu'il y eût réellemeut du danger. Ce qui causa le plus d'inquiétude, c'est que la langue devint lourde, embarrassée, et que le malade ne fit plus que balbutier. Les douleurs aux jambes et au rectum s'étaient entièrement dissinées. Le docteur Albers s'ordonna lui-même un lavement visqueux léuitif, nour faire cesser la diarrhée, et une teinture de sel ammoniae, que lui laissèrent d'abord continuer MM. les docteurs Olbers et Schmidt , lesquels se chargèrent dès-lors exclusivement du traitement. Le nouls tomba si bas dans l'après-midi, qu'il fallut substituer à la mixture de sel ammoniac que potion d'eau de fenouil, de teinture de castoréum, d'esprit de corne de cerf et d'ambre jaune. Des vésicatoires furent appliqués aux mollets. Le pouls se releva un peu vers le soir, et l'état du malade parut plus supportable. Mais ce mieux ne dura pas longtemps, car bientôt les étourdissemens, le délice, la paralysie de la langue survintent et augmentérent pendant la nuit, de manière que le 22 l'état du malade fut des plus inquiétant. Il avait presqu'entièrement perdu l'usage de ses sens, la déglutition était devenue très-difficile, et le malade ne balbutiait plus que quelques sons inarticulés. La carphologie , les soubresauts des tendons devinrent cufin les terribles symptômes d'un collapsus total. Le sang se portant vers la tête, on y appliqua six sangsues et des compresses froides souvent renouvelées : un einplâtre de montarde fut mis sous la plante des pieds. L'urine s'accumulant dans la vessie , on frotta l'abdomen avec de l'huile de camphre volatile, et on administra des lavemens pour relacher le corps. On obtint l'effet qu'on attendait ; mais bientôt le danger s'accrut d'houre en heure, et la maladie marchait à pas de géant vers sa plus grande élévation et vers son but destructeur. Quel aspect plus digne d'effroi et de pitié, que de voir celui qui avait tant de fois disputé et enlevé son tributà la mort, devenir lui-même, sans secours efficace, sa proje certaine! Ainsi se passa la nuit suivante. La perspective n'était pas plus consolante le 23 mars. On avait à craindre un affaissement général des forces. Pour prévenir cela, autant que possible, on ordonna toutes les trois heures, trois grains de muse, et alternativement après-midi , la mixture d'une infusion de fleurs d'arnica avec de l'élixir de Haller. Le soir, chaque dose de muse fut augmentée d'un grain : on mit de nouveau des sinapismes à la plante des pieds, et un vésicatoire à la nuque. Mais que purent tous ces irritaus contre la rage de la maladie! Sa marche précipitée et entraînante accéléra sa fin mortelle. Quelques heures après minuit eut lieu le collapsus si redouté depuis long-temps. La respiration bruyante annonçait la paralysie des poumons et le dernier pas vers la mort, que rien ne put retarder d'un instant. Le râle devint moins fort, la respiration plus courte et plus lente , jusqu'au dernier soupir que le malade rendit tranquillement à six heures du matin, après une lutte de peu de momens. Il fut ainsi ravi beaucoup trop tôt au monde, et fut le sujet des regrets de milliers de personnes auxquelles il avait voue son amitié et ses secours. La science elle-même aura long-temps à gémir sur cette perte.

Sans chercher à faire la critique du traitément qu'on a suivi dans cette circonstance, nous croyons pouvoir dire que la maladie du docteur Albers aurait été combattue d'une toute autre mauière par les médechis francais.

La difficulté des digestions, les illections catarrhules fréquentes, "Indiquient-elles par l'existence d'une tritation ancieme, et peuttère celle d'une phiegmasie chronique de la membrane muiqueux des voies digestives? Les acticles a suigmentant toutes les fois qu'Albers premit quelques substances toniques ou des bissions fortifiantes, ne sont-ils pas une nouvelle preuve en faveure de notre opinion, et dans la série de symptomes rapportés dans cette observation, ne votina stouis les caractères propress à une gastro-entérite? L'uncéphale a dé pris secondairement, et sus solutes expraetaiquement, une un'alamane tion a fais em siège, soit sur la substance propre de l'organe, soit aux ess curclespres mentraceuses, et un épanchement à de ut et la conséquence. Maintenant, qu'on compare le traitement incendiaire que d'éc employé, avec éculi que la raisen et l'expérience indéquatem, et l'on verra quel avantage la médècnie française de nos jours prend sur cette medecine symptomatique et poliphermaque des peuples du Nord. Le moment approche oi les Allemands, plus sovoiet éclaires par l'ouverture des corps, reconsaltrout la vérité des idées médicales des médécies français, et il enopleteon honocomp just les méthodes antiphilogiatiques. Déjà le célèbre Marous de Bamberg et M. Kerysig, de Dresda, out, dans leura Traités de thérepretique, professé des opinions analogues à celles qui prennent cu France de jour en jour plus de force.

Il aurait été à désirer, pour les progrès de la science, que l'examen du corps de notre savant confrère de Brême eût été fait; car alors on aurait jugé du vrai caractère de la maladie.

Depuis le retour du docteur. Alber à Brûne, après le voyage, qu'il avait fait en France et suttout à Paris en 1800, a il donnait daus leur Journaux allemands, et particulièrement daus la Guette de Sakhourg, et des articles où il faisait consulte la médecine frauqueis et les médecine frau de la contra auxqueis la secteux doit les progrès qu'elle fait daus notre patric. Albers n'était pas sentement en rémuit, il était encore un homme de goût, qui mettait l'expérience et l'observation au-dessus de la science des bibliothèques, sérience et l'observation au-dessus de la science des bibliothèques.

Il avait un esprit crutique, et si le mérite recevait ses éloges, il savait aussi reconnaître et indiquer les défauts et l'imperfection des ouvrages.

Note des Ouvrages publiés par le Docteur Albers. - 1.º Diss. inaugularis med. de Aocide, Jence, 1795, in-4.º - 2.º Projets de W. Blizzard , pour l'amélioration des hôpitaux. Trad, de l'angl. 1799. -3.º Guérison d'une Chorée. Jour. de Med. et chic. prat. 1795. - 4.º Sur l'emploi interne de l'acide pitrique dans les ulcères, etc. Ibid. -5.º Sur l'emploi médicinal de l'ammoniaque soufré dans le diabétès. Il. — 6.º Nouvelles médicales d'Aneleterre. L. − 7.º Essai sur l'emploi de l'alcali et de l'opium, dans les maladies spasmodiques. - 8.º History of a case of angina polyposa or croup. Edin. 1801. - 9.0 Remarks an a Case of inversio uteri terminatung fatally. Edinb., 1802. - 10.º Observations on a ease of Zona, on the cawpox and on Angina pectoris. Edinb., 1803. - 11.º Remarkables cases of convulsions with some observations on the hamorrhea petechialis. Edinb. - 12.º Avis aux mères sur les secours les plus prompts, etc., ou sur le Croup. 1805. - 13.0 Description 'avec fig: , du cœur du monod narwal. - 14,0 Remarques avec fig. , de l'oxil de la baleine et

du narwal. - 15.º Quest. sead. qui a remporté le prix. Eu quoi consiste , proprement dit, le mal qui est connu sous le nom de la claudication volontaire des enfans? etc. Vienne. 1807. 4.º - 16.º Recherches sur le croup, par Hum; traduct. de l'anglais, avec une préface et des observ., par J. A. Albers. 1809. - 17.º Remarques sur la structure de l'œil de différens animaux. Munich. 1800. - 18.º Lecons d'anatomie de Cuvier , t. 2, an 8 ; annoncé avec des additions , dans la bibliothèque de Hindy. ... 19.º Une cataracte à capsule divisée. Ib. - 20 ° Consensus des deux yeux entr'eux. Ib. - 21.º Description de quelques parties de l'œil du poisson, dit, Sprenkelfisch, - 22.0 De tracheitide infantum vulgò croup, sive commentatio, cui præmium à quondam Imp. Napoleone, etc., etc., 1815. 4.9 - 23.9 Traité du croup, par Royer-Collard, trad. du franc., avec préface et notes, par Albers. - 24.º A case of hydrophobia , Edinb. 1815. - 25.º C. Badham , Essai suc le bronchitis , trad. de l'anglais , avec préface et notes. 1815. - 26.9 Commentatio de tracheitide infantum vulgo eroup vocata, cui præmium à quondam Imp. Napôlcone propositum ex dimidiá parte delatum est. 1816 .- 27.º Traité de Louis Juriue sur le cronp, trad. du france, avec préface et notes, par Albers. --28.º Observations on a change of colour in the skin, produced by the internal use of the nitrate of. Silver, London, 1816. - 29 0 Un eas d'angine membraneuse par Charles Trafvenfeldt, traduit du suédois , par Albers. - 30.0 Remarques sur une observation de M. le professeur Emmert, sur la coxalgie. Gaz. de Salzhourg. - 31,0 Remarques sur le gonflement des extrémités inférieures des accouchées, trad, de l'applais, avec notes, par Albers. - 32.9 Phicemasia dolens purpuperarum ab Wefsberg; avec uu supplément, par Albers. - 33.º Observat, sur un haricot tombé dans la trachée artère d'un enfant. Magasin de Rüst, 1817. - 34.º J. C. Albers commentarius de diagnosi asthmatis millari, etc., præfatus cst J. A. Albers, 1817. - 35.0 The history of a Woman who bore a fatus; for seven years ; was delivered of it per anum; a and completely recovered. Lond. 1817. - 36.º Traité pratique sur les maladies de l'abdomen, par Pamperton trad, de l'angl., avec notes et pref., par Albers, 1817, and 37.º Sur la mort de la princesse Charlotte d'Angleterre, Gaz, de Salzbourg, 1818. - 38. Icones ad illustrandam anatomen comparatam. 1817, 1818, 1821. Trois caltiers. - 39.º Albers publicit dans la gazette de Salzhourg de nombreux articles sur la médecine francaise, et il a été le premier à faire connaître en Allemagne la doctrine de M. Broussais, et l'ouvrage de M. Laennec. Il a traduit, en entier, des chapitres de ce traité. L'ou aime à voir un des médecins les plus profonds de l'Allemague , louer les ouvrages de nos compatriotes et leur donner les éloges que la justice seule peut dicter . et pour lesquels des causes étrangères à la science ne peuvent pas exister.

#### Réclamation de M. Flourens.

Depuis que j'ai en l'honneur de soumettre ce Mémoire au jugement. de l'Académie, il a été dit, dans quelques Joannaux, que mes travans véxisent qu'oue répétition de ceux de M. Rolando, publicé en 1809, à Sasari, en Sardaigne. Pour faire apprécie cette assertion, je me propose de publier la traduction littérale de l'ouvrage de M. Rolando, à la suite de mise.

. Je, me serais même borné à ce genre de réfutation, si, au moment de communiquer de nouveaux Mémoires à l'Académie, je n'eusse eru de mon devoir de bien établir d'abord que mes premiers travaux ne sont pas aussi dépourvus de nouveauté qu'on l'a prétendu.

On s'est tellement occupé, depuis la dernière motité du dixi-mitième siède surtout, d'expériences sur les ceptres nerveux, quitième siède surtout, d'expériences sur les ceptres nerveux, puin'est pas (tonnant que la plupart des phénomènes, ou du moins la plupart des principsux phénomènes dérivant de ces centres, cetà-dire, la stupeur, la convulsion, la paralysie, l'irresse, etc., soieut depnis long-temps connus,

Le lecteir peut se 'souvenir que, dans le préambule de mon Mémoire, 'pli dis un étitorio, aussi complète qu'il a dépendu de moi, des travaux publiés par mes prédécesseurs. Le n'ai point pirtle, dans ce préambule, de l'ouverage de M. Robando, parce qu'il n'était toutd-fuit inconnu. Dans tous les cas, au reste, j'auvais en d'autaur moius de motifs pour ne le pas citer, que cet ouverage, da mon airs, n'ajours absolument aucune précision aux résultats déjà comma par les travaux de haller, et le Curry, de Zian, et l'autaux de l'a

Haller, Jorry, Zian, Fontana, vingt autres, devaient nécessirement produire, dans leux espicificaes, tous les phónomènes que ilsa produits dans les mieunes, puisque les parties sur lesquelles ils expériencatient «'écinien autres que les parties sur lesquelles j'ai optie moi-mêne. Mais , 1.º lis valprecevnient ces phénomènes qu'en gros, et tous les résultats de détail leur échappaient , 2º les résultats mêmesqu'ils observaient, ils me savaient à quales organes les rapporter, parce qu'ils n'étateut jamais sins de l'organe qu'ils avaient blessé; 3.º n'isolant point les roganes, ils n'isolaient point les phénomènes; auxi u'étaient-lis jamais les maltres de provoquer les uns à l'exclasion'des autres. Eu un mo, ils avaient observé la plupart des organes; mais lis ne savaient d' quel organe en particuller o appurentani tel on tel phénomènes; ils suviant expérimenté ser la plupart des organes; mais lis ne savaient miué; et cette localisatiou des phénomènes, par la localisatiou des organes, était précisément le but qu'il fallait atteindre.

Or, ce qui avait empéché les observateurs que je viene de citer, de rénssir dans cette recherche, ce n'était shrement pas le manque de génie; il suffit de rappeler leurs noms ; ce n'était pas le manque d'expéricieces, on les compte par milliers dans leurs l'irres; ceu'était le manque de variété dans les animaux, il y en a de toutes les espèces depuis les manufitres jusqu'ux polypes. Ce qui manquait cette c'était une méthode expérimentale qut, isolaut convenshlement les organes, en isolat risporreusement les propriétés.

Voyons si une méthode plus rigoureuse a conduit M. Rolando à des expériences mieux délimitées, et par suite à des résultats plus certains. M. Rolando se horne à ouvrir le crâne par un trépan (p. 96); il in-

troduit cassite un styles (p. 97, ) on une petite spatule (102) par cette overtrupe; et c'est avec es styles on ectte spatule (102) par cette overtrupe; et c'est avec es styles on ectte spatule introduits aimi, par qu'il découpe (p. 97) g emporte (p. 102), on perce (p. 93), comme à titons, pusique e'est par un trou qu'il opère, les parties céréfantes el lesquelles il veut expérimenter. En second lieu, M. Rolando u'a jamais le soin de retraucher en catter l'organe sur lequel il expérimente (p. 96, 97 et suivantes.)

Ainsi, 1.º M. Rolando n'est tamais star de n'intéresser qu'une nestite

donnée; 2º il ne détache jamais complètement une partie donnée des parties voisines; il procède enfin tout aussi impafiaitement que Haller, Lorry, Zinn, et les attres: «ser résultus devaient donc nécessiment étre tout aussi vagues que les leurs, ou plus exactoment, n'être qu'une répétition des leurs.

Je vais suivre d'abord M. Rolando dans ses expériences sur les lobes cérébraux; je le suivrai ensuite dans ses expériences sur le cervelet.

Dans les lobre cérébraux, M. Rolands trouve l'assoupissement (n. 96) et l'ivresse (p. 102) ; et cette ivresse ; il la retrouve encor (p. 100), tantôt dans les coucles optiques. Pour plas de commodité, c'est la traduction de M. Magendie que je cite. (Journal de Phys. exp. et par. 2°, N. 9, 1823.)

P. 100 de cette tradeucion, M. Rolando dit: « J'ai observé quíaprès avoir déchiré tantéls test bubercules bijumeaux, tantès une portion des couches optiques, il se manifestait des phénomènes jui o démontraient que les muecles de l'animal ne se mouvaient plus en sens direct, mais avec une espèce d'irrégularité tout-à-fait semblable » au mouvement d'un homme irre. »

P. 102, M. Rolaudo dit: « Après avoir trépané les deux os parié-» taux d'une poule avec une espèce de petite spatule, j'emportai de » chacque des hémisphères du cerreau, une grande quantité de la soi-» stance cendrée qui entre dans leur composition. L'animal paraissait. » souffir un peu dès le principe; mais après une vinguisié de minutes de sil commençait à marcher, à boire, et à marge quelques miettes de a pain : il était néamnoins un pen étourdi et comme dans un état et d'évrezer ; et quaud il roulait preudre une miette de pain, il se a tromput facilement, et ne pouvait parreiir à la zaisir qu'après

» avoir donné deux ou trois coups de bec. »

P. 100 et 103, dans une autre expérience sur les hémisphires d'un coq, M. Rolando dit: « A mesure que j'attaquais plus profondément » ces parties, l'animal devenuit stupioie et restait plus calme. Als fin , » il s'assoupit, sé coucha par terre pendant quelque temps : une heure » après, il se releva restant aus ess pieds i mombile comme une » sature; et il n'y avait ni bruit, ni alimens, ni cau , ni piqures, qui » pussent lui faire fair le plus petti movement. »

Voilà donc trois expériences : dans l'une . l'ivresse dérive des couches optiques et des tubercules bijumeaux; elle dérive des hémisphères cérébraux dans l'autre. Dans l'une, la mutilation des hémisphères cérébraux produit Passoupissement et l'immobilité; dans l'autre, elle produit l'ivresse, c'est-à-dire, la disharmonic, la fougue des mouvemens. Dans l'une, l'animal est stupide et calme durant la mutilation , et il paraît souffrir dans l'autre : dans l'une enfin, ni le bruit, ni les alimens, ni l'eau n'émeuvent l'avimal : dans l'autre, l'animal boit et mange. Ainsi, tantôt, selon M. Rolando, les lobes cérébraux produisent Passoupissement, et tautôt ils produisent l'ivresse : quelquefois l'animal est stupide et calme : quelquefois il souffre, et puis il boit et mange : enfin, c'est tantôt des couches optiques, tantôt des tubercules bijumeaux, tantôt des lobes cérébraux que le phénomène de l'ivresse dérive. M. Rolando confond donc tous les phénomènes comme il confond aussi tous les organes d'où ces phénomènes dérivent, et cela parce que sa méthode n'isole rien. Ayec une méthode isolatrice, il cut vu que l'assoupissement venait des lobes cérébraux ; l'excitation, des tuberenles quadrijumeaux ; l'ivresse, du cervelet.

Mais, ce qu'il importe sut-tout de faire remarquer isi, c'est que M. Robando ne parle sulle just repressément de la pert des ficultés intellectuelles et sensitires par l'abbation des lobes cérébraux. Il s'est même si pen douté de cette perte, qu'il dit (p. 102), d'une poule à lobes cérébraux mutiles, qu'elle boit et mange, et (p. 104), d'au créneau, selon lai, dans le même état, que, c à la vue d'un chien on 3º d'une poule d'euu, ses plus mortes ennemis, il nes mettait plus e ne colère, 2º Quant à l'esplication de ce-deruier fait, M. Robando mo permettra de ne passa d'aonner, avec lai, de l'impassibilité qu'u montée le corbeau à la vue de ses plus mértels ennemis, puisque, d'après, mes espériences, il n'y vyoja les all n'y vyoja les calles d'après.

M. Rolando n'a donc établi nulle part ce fait capital, que dans les lobes cérébraux résident exclusivement toutes les facultés intellectuelles et sensitives.

Il papies, c'est que, avec sa méhade, il était impossible qu'il l'Adhill. En effet, comine il sere monté, par mes souvellespérience, une portion même tràs-limitée des lobes cérdipent de la Percerice de leurs functions ter, M. Rodnolo vielles panats surganes en entire; il se borne à les mutiles, austét un peur plus, tamét un peu moiss, qualquégais même il n'en mutile qu'un ; jamais il na les mutile que par un trou. On voit tout ce que doit apporter de vaugé daus les résolutes une maisser d'orière usais incompièle.

No second sait principal relatif saw below designation of properties of concentration in a Produsimate direct des monwements. Ce fait us a produsimate direct des monwements de fait us a par smoin schappé a M. Bolando que le précident, puisqu'il attribur à par smoin schappé a M. Bolando que le précident, puisqu'il attribur à ces organes l'évezes; et il est inutule d'opiunier qu'il a leur arbur l'ivresse, on le désorder des mouvemens, que purce que, avec sa méthode, il "est jamais à dre de me pai saféresser une partie pour use untre, le cervelet pour les lobes cérébreux, la moelle alongée pour le cervelet, etc.

Ainsi, de ces deux faits, l'un, que toutes les facultés intellectuelles et sensitives résident dans les lobes cérébraux; l'autre, que toutes l'es facultés locomortices sont étrangères à ces lobes, et, par conséquent, essentiellement distinctes des facultés intellectuelles et sensitives; M Rolundo une a un accur.

A plus forte raison, n'a-t-il absolument vu aucun phéuomène de détail.

J'ai démostré, 1.2 que la conservation d'un seul lobe cérébral suffit oporula conservation de toutes les facultés intelleteuelles et sensitives. M. Robando p'en dit pas un mot: 2.º que la perte d'un seul lobe u'entraise que la perte de la vision d'Evel proposé; M. Robando n'en dit pas un mot: 3.º qu'il y a deux moyens de faire perdre la vision, sans sortir de la masse cérébrale; l'un 'Jablation des tubercules quadri-jumeaux, c'ext la perte du zens de la vius; l'autre, l'abbation des lobes cérébrate; l'ext, la perte de la seration de la vue ou de la vision : de cette singulière distinction, on n'en trouve pas vestige dans M. Ro-lando.

Je passe aux expériences sur le cervelet ; etce qu'il y, a d'assec aux expériences sur les expéctes de l'étide que le cervelet su un organe de la locomotion ; que le cervelet est, en effet, un pareil organe, et que, faut de démètre commet uil l'est, M. Rolando attribue au cervelet je rôle des molles éfinière et alongée, comme il attribusit tout-d-l'heune aux lobes cérébrays le rôle din cervelet.

4 Je pratiquai , dit M. Rolando (p. 107), sur quelques cochons et

» sur un moutou, à l'aide du trépan, une ouverture sur un des côtés » du cervelet, dont j'emportai, à plusieurs reprises, tout ce que je » pus; mais la lésion s'étendait à peine au-delà du côté trépané, que » l'animal était frappé d'hémiplégie, et périssait bientôt au milien » de snames convulsifs. »

Qui ne voit, pour peu qu'il se rappelle cie mes expériences, que topt ce que M. Rolando dit du cervelet, appareine technisvement aux ce ce que M. Rolando dit du cervelet, appareine technisvement va va moslles éphitère et alongée, et conséquemment qu'il n'a rien vu dans le cervelet de ce qu'ill est en effet, c'est-d-dire, le régulateur et non le producteur, le belancier et non l'origine des mouvemens. Or, ce qu'il l'appareil qu'il est effet, avec qu'il ma sontié le plus démêtre, dans les phinomènes du cervelet, c'est précisément ce principe coordonnateur, étant qu'il en principe producteur des movemens, et dont j'éso croires, avec M. le Baron Cuvier, que rien ne donnait encore l'idée eu phiviologie.

En résumé, il n'y a rien, dans M. Robando, de la perte directe de la vision et de l'audition), par la perte des bobse cribrans; y rien de la perte du sons de la vue par la perte des tubercules quadrijuments; rien conséquement du reviolement de la perte de la vue par. la perte de ces deux organics; rien touchaut la conservation d'un seal lobe cribral; rien touchaut le principer régulateur des mouvemens de locemotion et de préleusion dont le siège est le cervelet; rien touchaut l'indépendance formelle des faultés locomotices et des sensitives, ni l'indépendance complète des mouvemens de locomotion et de ceux de conservation; rien, cufin ; touchaut la limite précèse qui sépare les partés nerveauses succeptibles d'exciter la contraction musculaire, de celles qui n'en sont pas susceptibles.

Je puis donc me croire assez henreux pour n'avoir été devancé par personne dans la découverte des faits que je vais rappeler ici en peu de mots.

1.º Il y a, dans les centres nerveux, des organes distincts pour le sentiment et pour le mouvement; et conséquemment la propriété de sentir y est essentiellement distincte de la propriété de mouvoir.

2.º La moelle épinière, la moelle alongée, les tubercules quadrijumeaux sont seuls susceptibles d'exciter immédiatement la contraction musculaire; les lobes cérébraux et le cervelet n'en sont pas suscéptibles. 3.º Daus les lobes cérébranx résident exclusivement les sensations, les instincts, les volitions; toutes les facultés intellectuelles et sensitives.

4.º Dans le cervelet réside exclusivement le principe coordonnateur

5.9 De náme que la perte des lobes cérébraux n'altère en rien si la régularité ni l'ordonnance des mouvemens, de même la perte du cervelet n'altère aucunement ui la régularité ni l'énergie des sensations: le centre des sensations cet donc essentiellement distinct du centre des mouvemens, et les facultés essitives des facultés locomotification mouvemens, et les facultés essitives des facultés locomotifies.

6.º Dans un mouvement voulu, il faut distinguer le rôle du nerf, celui de la moelle épinière, celui du cervelet, et celui des lobes cérébraux.

Le nerfezzile immédiatement la contraction musculaire; la moelle épnière lie les diverses contractions en mouvemens d'ensemble; le cervelet coordonne ces mouvemens en mouvemens déterminés, marche, vol, station, etc.; les lobes cérébraux persoinent et veulent. La voltion, la coordination, la production d'un mouvement de

locómotion sont donc trois choses essentiellement distinctes: la première réside dans les lobes cérébraux; la seconde, dans le ceryelet; la troisième, dans la moelle épinière et ses nerés. 7º La perte d'un seul lobe cérébra l'entraîne que la perte de la vision de l'ell poncés: toutes les autres feuclés insullanguales et sencion de l'ell poncés: toutes les autres feuclés insullanguales et sen-

sion de l'œil opposé: toutes les autres facultés intellectuelles et sensitives subsistent:

8:° La perte d'un seul tubercule quadrijumeau ne fait perdre éga-

b. La perte d'un seut unercuie quantijumeau ne iait perdre egalement la vue que de l'œil opposé.

o.º La perte des deux lobes cérébraux rend l'animal aveugle : mais

g.º La perte des deux lobes cerebraux rend l'animal aveugle; mais ul l'iris, ni la rétine, ni le nerf optique ne sont nullement altérés par cette perte.

Au contraire, la perte des tubercules quadrijumeaux, quand elle est complète, paralyse, sur-le-champ, l'iris, la rétine et le nerf optique.

10.º L'origine du sens de la vue est donc distincte, dans la masse cérébrale, du siège de la sensation de la vue. L'origine du sens réside dans les tubercules quadrijumeaux; le principe de la sensation, dans les lobes cérébraux.

Chaçun des autres sens, l'odorat, le goût, l'ouie, a pareillement, dans la masse cérébrale, une origine distincte du centre, ou réceptacle unique, des sensations.

Il y a done, dans la masse cérébrale, des organes distincts pour les sens, pour les sensations, pour les mouvemens.

11.º Lorsqu'on calève le cervelet en entier à un animal; tous les mouvemens réglés de locomotion et de préhension sont aussitôt per-

dus: mais tous les mouvemeus réglés de conservation subsistent. Les mouvemens de locomotion sont donc essentiellement distincts des mouvemens de conservation. (On verra, dans un proclain Mémoire, de quel organe ceux-ci dérivent.)

12.º Chaque partie essentiellement distincte des centres nerveux a donc un rôle déterminé, des fonctions propres, des propriétés distinctes et spécifiques.

Ce rôle, ces fouctions, ces propriétés maintenant commes, tout le monde voit la facilité qu'aura désermais la pathologie à conclure l'altération des parties de l'altération des propriétés, et réciproquiement la l'ásion des propriétés de la Jésion des parties : double détermination qui constitue le but et le complément de toute pathologie,

13º Je n'ajoute plus qu'one réflexion. Pour obtenir les résultas que Dou vient de voir, il m'a falla isoles, evac le plus gona dos ni, la sid-vera organes cérébraux les uns des autres; découvrir en entire ces organes, afin de suivre à deguider l'instrument par l'etil, nel és nalevre que par couches régulières et ménagées, afin de suéex Rapports de M. Caviér.) Toutes ces précautions étaient indéspensables pour les obtenir avant de les connaîtres ajourel'uni méne givo ne connaît, le défant d'une seule sufficial pour empécher de les reproduire. On peut donc aventrie i dif. Rolando, qu'en orjectars, comme îla 100 jours opéré, c'est-à-dire, sans isoler, sans découvrir, sans voir, sans savoir in jusqu'où il va nio ûl s'archet, la les les reproduires sérment jimais, in jusqu'où il va nio ûl s'archet, la les les reproduires sérment jimais, la lisqu'où il va nio ûl s'archet, la les les reproduires sérment jimais, la lisqu'où il va nio ûl s'archet, la le les reproduires sérments jimais, la lisqu'où il va nio ûl s'archet, la le les reproduires sérments jimais, la lisqu'où il va nio ûl s'archet, la le les reproduires sérments jimais.

14.º M. Rolando n'a olon cjamais observé que des phénomènas complexes il n'en a jamais déduti que des coaséquences syages ou contradictoires; il s'est constamment bomé à répéter les expériences de Haller, de Lorry, de Zina. Tous mes ciforts, au contraire, ont tendu au perfectionement de la méthode expérimentale, dans le but d'arriver, enfin, à des résultats précis. Les Physiologistes déciderent si j'ai réussi.

#### A Messieurs les Rédacteurs des Archives.

Ayant inséré dans votre Journal un article de M. Troussel, sur mon Traité des Maladies des enfans, j'espère que vous voudrez bien ne pas refuser l'insertion de la réclamation suivante:

M. Troussel me reproche, en commençant, d'avoir composé un discours préliminaire très-bien écrit, et dans lequel tous les points de doctrine que j'ai abordés sont traités d'une manière incomplète et supérficielle. Cette partie de mon livre lui semble écrite pour les geus du monde, plutôt que pour les médecius.

Comment se fait-il que dans un temps où tous les livres sont accompagnés de préfaces ou de discours préliminaires , un auteur ait si neu refléchi à la manière dont ces accessoires se composent ? Les généralités étant les seuls matériaux qui puissent y entrer , n'excluentelles pas les détails minutieux indispensables pour constituer une œuvre complète ? L'auteur des premiers secours devait également avoir appris, par expérience, la véritable signification du mot superficiel ; s'arrêter à la superficie des choses , c'est n'y voir que ce que l'œil le moins percant peut y déconvrir. Faire un livre superficiel, c'est ne le composer que de licux communs rebattus; or, la partie principale de mon discours préliminaire est la révélation d'une doctrine jusqu'alors inconnue, Est-ce là, je le demande, ce que l'ou neut appeler un liencommun? Le style est maintenant la scule chose qui reste pour motiver la tendance mondaine reprochée à mon livre. Je ne chercherai pas à l'en justifier, et tout en reconnaissant que les ouvrages de M. Troussel ne pourraient jamais être accusés d'une pareille tendance, i'espère trouver grace aux yeux des autres savans de notre âge, qui osent être hommes du monde en même temps que médecius.

M. Troussel regrette que je u'aie poius joint quelques figures à la dencription dessignations plysisquemoniques det saits de la face. Il me semble que c'eût éé un moyen infailible de mériter le reproche auquel je vieus de répondre ? c'est sur-tout dans les livres destinés au public son savant, que l'on répand les images aver profisions. Fédicions-ious cependant de la révélation importante que ce regra t devait amener. M. Toussel nous apprendi qu'il sait recomplitre sur la figure des enfans la gestro-enterité, blien plus sèrement qu'on ne le peut faire en méditant la sénédozie privagement qu'on act par delot un dessin qui représente les altérations causées aux truits de la face par le trauchées, jié folique, etc. : les impressions en out été is fortes, qu'il les conserven toute sa vie : c'est ce que je lai souhaite de tont mon cour.

Le mépris que M. Troussel affiche pour les classifications est un acuté modestre le la part d'un homme qui a compes un oudre pursolegique. Mais que dirai-je de l'idée qu'il exprime trabativement à un traité de maldite particulières à un bage? Quelle accessité est-tile faire des classes, des ordres, des genres et des capées, pour y ratacter toites les affections regardées comme appartenant au spite qu'on exploite ? Il faut prendre l'un après l'autre tous les viscères du corpts, et décrire leurs inflammations; car, comme channt sait, toutes les maldies possibles ne sont que des phègmasies des vincères. Cette méthode et de ét ceclelme sans doute pour rature ple doge des Annales de la médecine physiologique. Mais les lectures qui sentre la beque civilhe d'un Traite de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre d'un des cestement le but verible d'un Traite de Andaleir des Enfons, au

vaient trouvé le livre incomplet, et auvaient mieux almé consulter un traité de pathologie générale. Dans mon taité précial, dans celui surtout qui a pour objet les maladies auxquelles se sont mellés si souvent le chardataisme et les idées populaires, réfuter les creux est une téche aussi importante que faire comaître la vérité; par quel moyen Pauteur ristacher-at-il Plun à Pautre ce deux objets, et les fent-t-il arriver ensemble sous les yeux des fectures de toutes les classes? Il me semble que le plus simple est de désigner la maladie par son nom populaire, quitte ensuité à expliquer d'une manière positive quele organes elle affécte, et de quelle manière ce organes sont affectés. C'est donc une pure querelle de most que de m'accuser d'avoir oublié daus mon cache nosologique, la preunone, i. a) Peluro-penemonie, etts; ces maladies v'ont pas été passées sous silence; soulement elles portent des sous sillérores.

Je vondrais trouver une riponse plus polie qu'une dénégation ababne: c'est portant de celle-la que je suis réduit a me servir, quand M. Troussel me reproche d'avoir complétement négligé cette partie de la métacine si importante et cultivé avec unt d'aérder depuis quelques aunées , l'enatomie pathologique; on M. Troussel u'a pas la mon livre, ou il a dà voir que l'ai poussel l'histoire de la madade i punqu'an détail des traces q'eile laisse dans les organes après la mort de l'individu. S'il vent une désignation apéciale de quelques chapites ; je lui citerai ceux du croup, des angienes, de la coqueluche, du ramollissement géclatiniforme, etc., etc. Je suis bien qu'il en est plosieures autres dans lesqués il n'est poirt question d'autossée; amis M. Troussel voudrait-il par lasserd que je fisse l'austomie pathologique des maladies qui en teural jumsis le malade?

Il à cté un peu plus fondé quanti il m'a reproché d'avoir négligé les signes foursis par la percussion dans les maladies de poirtine. J'est coblié une close plus importante encore, et qui éta shrement motivé la première négligence. J'aurais d'û dire que les médecins qui ont une si grande préditetion pour la percussion du thorns, « l'ils ne réussisent pas toujours à s'éclairer par la sur les maladies des viscères qu'il contient, véussissent persegue nievitablement à on faire nontre quelqu'une. A force de recevoir des coups de poing ou d'être esposés à l'air froid pendant l'opération, les maladies gapent une inflammation bien et d'imment constituée. Cette observation pratique fera peut-être sourier M. Trousel, qui déclare que je se suis unillement prottien, et qui trouve tous les chapitres de mon livre faibles sous le rapport du diagnostie et du traitement des maladies.

Dois-je répondre sérieusement à l'accusation d'avoir passé sous silence une affection très-grave et particulière à l'enfance, le furoncle atonique ? Comment M. Troussel yeut-il que j'aie consigné dans un livre qui était sous-presse an mois de décembre 1822, une découverte posible en unois de mars de l'année suiyante 2 le quand même ple natrais en connaissance avant que mon ouvrage ful birré à l'impriment, viet-il pas nécessire qui mue découverte soit recomme de huq aloi avant d'être enregiutrée dans les fastes de la settence ? Soit dit usas rien préjuger contre le famoinée stonique et contre le respectable quatièten qui en a donne la première description ; s'il plaisait à M. Trous et de nous donner demain une Monographie de la goutte des cafans , ou un traité sur l'éloquence des nouveau-née, sessir-je obligé, sous peine d'être accusé de urégligence, de consigner ces importantes découvertes dans la prechaine édition de non livre ?

La péromicon de M. Trossuel est digae du reste de son discours ; il conclut, d'appet sous les considéras que nous avos eaminés, qu'en ouvrage complet sur les misalites des enfans manque encore à la science. Il y a dans cette déclaration une partie sous-entendue à la-quelle je crois que M. Troussel attache beuncoup plus d'importance qu'à celle qui est exprincé. Une homne cistre ; il nous fait entrevir, en la signalant, que c'est à lui qu'il était réserré de la remplir. Qu'il travuille dona exte ardeur porne sivire une vocation à bautement pronncée. Je crois avoir démontré qu'il avoit tous les taless nécessaires pour composer un pareil ouvrage, et le public et M. Troussel laimme me croiront saus peine, quand ju déclarent que je sersi tout le premier à me répoir de sa publication.

# Académie royale des Sciences.

Lundi 11 soult. — MM. Boec, Duméril et Saviguy font un rapport sur un mémoir présenté à l'Académie par M. Gallyo, et syant pour objet la métamorphose de certaines conferves en animaux inférieurs,... Plusicares naturalistes, et dans esc derniers temps M. Bory de Saint-Vincent, ont constaté qu'un grand nombre de conferves se désorganisent pendant l'été, et que les globules verditres qui se voient dans leur intérieur devienment des animaleules infasoires qui nagent quelque temps dans l'eau, son consucceptibles d'être irrités par l'attonchement, etc., etc., etc., et finissent para se réunit pour former de nouvelles conferves. Ces êtres sinquières, allernativement animaux et végétans, d'étruséent d'une monière bien remarquable et non équivoque la limite bien faible ciablie entre les deur règnes.

M. Gaillon, naturaliste distingué, présente dans son mémoire des observations qui se rattachent parfaitement aux faits déja connus. L'espèce de couferve sur laquelle il a porté ses recherches, est marine, et appartient au genre Coromion, de De Candolle; Dellwyn l'a décrite

et figurée sous le nom de conferva comoides , dans son bel ouvrage sur les conferves d'Angleterre; elle couvre les vases des bords de la mer . à Dieppe. Il résulte du mémoire de M. Gaillon , que ce uaturaliste avant observé pendant une aunée entière, à des énogues trèsrapprochées, des filamens de la conferve comoïde, en a vu sortir naturellement les corpuscules verdâtres, tantôt ovoides, tantôt parallélogramiques , qui en forment l'axe, s'avancer rapidement ou lentement . changer de direction, eufin agir comme des Enchelis, des Cyclidies, et autres auimaux infusoires de Müller. Prenant des filamens entiers de la conferve comoïde, il a forcé ces infusoires à se désagréger avant le temps, et il a observé les mêmes phenomènes. M. Gaillon s'appuie de l'autorité de M. Bory de Saint-Vincent, et du suffrage de M. Mertens. célèbre botaniste allemand, qui lui mandait, le 25 février de l'année courante : « Ce que vous me dites de vos observations sur les hydrophytes ne m'a pas surpris ; il y a déjà bien long-temps que j'ai concu la même idée sur l'animalité de ces êtres. L'année dernière je fis voir à plusieurs savans la conferva mutabilis, dans son état de plante, le 3 août, se résoudre en molécules douées de locomobilité le 5, se réunir le 6 en forme de simple articulation, et être reconstituée le 11 dans sa forme primitive. » De quel grand intérêt de semblables résultats ne sont-ils pas pour la physiologie des êtres et l'étude philosophique de la nature ?

Science du luncii 18 août. — M. Desfoutaines fait, au non d'une commission, un rupport sur un mêmoire de M. Arlien de Jenssien fils, initialé: Considérations sur la fumille des Emphorbineces. Les caractères des emphorbineces, entrevas par Lione, imparfaitement exposés par Adanson, on et été ordin faits dans le Genera plantums, on i Tou trouve la description de tous les geures apprentanat à cette familie. Depuis la publication de ce dernier overage, clie n'a encore sabil que de très-légères modifications; mais dans ces derniers temps, les recherches des voyageurs apart considérablement augmenté et même plus que doublé le nombre des geures et des espèces, elle avait besoin d'un nouvel examen.

nouver examen.

Le nom de Tricome, donné par Liuné aux cuphorbisées, et adopté par quelques auteurs, no doit pas fer admis, pulsape la plopart viour pas le fruit à trois coques, et que plusieurs même out un fruit sus coques, M. Adine de Jussieu cambine, avez sois, les propriétés exécutantes et délétères des cuphorbiacées, qui, réparties assez généralement dans leurs divers organes, sont particulièrement concentrées dans l'embryon, et celn est si vrai, que quand on l'a séparé des graibes du pignou-d'Inde, de la nois de Bancoul, de l'Omphalea, de Hieven, etc., etc., on peut en manger le présiperme, et l'os sis que l'huile de rich est un purgatif doux, lorsqu'avant de l'extraire on a cu soin d'éter l'embryon, sans ectte précaution elle devicant drastrique.

Les graines des cuphorbiacées sont toutes builleuses, et l'huile est si abondante dans le d'ayandra et dans le stillingia rebijera, qu'on l'extrait pour la brièler dans les lampes et pour d'autres usages. Le sue de plusieure sepèces contient les d'éteness de la gomme clastique. A la Cuiane, o la rettire de l'évere, et on en retrouve des traces dans le ricin y. Dippomane, le septium aucuparium, etc., dont le suc visqueux et gluant set d'a prendre les obseaux.

Plusieurs euphorbiacées, commo le tournesol, l'argythamnia, notre mereuriale vivace, continement un principe colorant; enfin le croton Lalaumiferum, aromaticum, cascarilla, dans lesquels le principe âcre et eaustique, moins abondant, est uni à un principe aromatique, sont employés comme vulnéraires, et on en fait même usage intérieurement.

L'auteur parcourt ensuite les diverses parties de la plante, en considérant chacuue d'elles d'une mauière générale. Cet examen, dans lequel on remarque un très grand uombre d'observations entièrement neuves, constitue la première partie du mémoire.

Dans la seconde partie, M. Adrien de Jussieu examine la valeur relative des caractères généraux qu'il vient d'exposer, et il en déduit les règles qu'il a suivies pour former les sections et les geures, et pour les disposer dans l'ordre de leurs affinités.

Les fleurs uniscuedles, la disposition des loges autour d'un acc cuttral, le nombre d'une ou deux graines dans chapte loge, un périsperme chareu, les cotyfédons planes, la radicule supérieure, son les ceractères généraux et distinctif des emphorisces. L'auteur les divise en deux groupes, dont l'un comprend egles qui out deux graines dans charue loce de Pourie : l'auteu, celles mi u'en ont nu'une.

Le premier de ces groupes se subdivise en deux sections. La première renferme les emphorbiacées à deux graines dans l'ovaire, et doubt les fleurs malles ont un rudiment de pistil; les étamines sont attachées autour de sa basac. Dans la seconde, se trouvent celles qui n'ont point de rudiment de pistil, et dont les étamines sont insérées au centre de la fleur.

Lo second groupe d'exphorbiacées à loges monospermes , beaucoup plus nombreux que le premier , et dont les ficurs mâles n'out point de rudiment de pissil , ne peut être divisé d'après le même principe, et l'auteur a êté obligé d'employer d'autres caractères pour le partager en sertions.

Les genres qui, comme l'euphorbia, le dalechampia, etc., etc., ont les fleurs eutourées d'un involuere, forment la première section du second groupe.

Une seconde section réunit les genres dont les fleurs dépourvues d'involucres, et accompagnées de feuilles florales, sont rapprochées en petits faiseeaux formant un épi sur un axe commun. Le sapium appartient à cotte division.

Uus troisiemes e compose dos geures qui out les fleurs (galement réunies en thisceux disposés en épis sur un même axé, mais dout les fouilles florales sont très-petites et dépourves de glandes, tels que la merille et l'alchorace; actiu, les geures adella ricinus, julropha, etc., etc., dout les fleurs en épi, en grappes ou en paniculas n'officet aucun des modes d'infloreceuxe des trois sections précidentes, sout compris dans la quatrième section.

Les caractères variables, tols que la présence ou l'absence de la cocolle, le nombre des divisions du calice, celui des étamiues, lenrs filets soudés ou distincts, les authères à loges unies ou séparées, la forma de l'ovaire ou du fruit, la consistance, le nombre de ses loces, ctc. ... ue peuvont servir une pour les distinctions des genres.

En dernière analyse, le travail de M. Adrien de Jussièn renferen un grand nombre d'observations nouvelles et intéressantes sur les cuphorbiacées, famille compasée aujourd'hui de plus de mille capéees; et qui bien que naturelle et très-distincte, offre des variations nombreuses dans la forme. la structure et la dissostión des ormanes.

Un second Mémoire faisant suite à celui dont nous remos de domnerlanalyse, contient la description dequater-vinge-cine gemes d'évolubiacées dout quince sont uouveaux; plusieurs de ceux que l'on conmissait précédemment enté d'eveitifés, et M. Adrien de Jussieu nois à ses descriptions des dessits qui représentent fidèlement les caractères distinctifs de cheun de ces gennes et qui en facilitent l'intélligement.

M. Dulong sait au nom d'une commission, un rapport sur un Mémoire de MM. Pelletier et Dunas, ayant pour titre: Recherches sur la composition élémentaire et sur quelques propriétés caractéristiques des bases salifiables organiques.

Il y a plus de quinze ans que l'on sait déterminer avec exactitude les proportions des composés organiques. Depnis long-temps on avait acquis la certitude que ces substances renfermaient sculement trois ou quatre principes, et que la composition chimique d'une matière vérétale ou animale ne différait de celle d'une autre de la même classe ; que par les proportions des mêmes élémens. La difficulté consistait donc à trouver nne méthode analytique uniforme qui ne pût pas être mise en défaut par les grandes variations que présentent les propriétés physiques de ces substances, MM. Berthollet, Thenard et Gay-Lussac out découvert des procédés très-ingénieux d'analyse. Le Mémoire dont il s'agit, a pour objet principal, d'exposer les résultats obtenus par l'application de la méthode analytique, perfectionnée par M. Gay-Lussac, à la plupart des bases salifiables organiques, nouvelle classe de corps , dont le rapide accroissement est dû plus spécialement anx travaux de MM. Pelletier et Caventou. MM. Dumas et Pelletier rapportent les résultats qu'ils ont obtenus en opérant sur neuf substances. d'origine végétale ; savoir : la Quinine, la Chinchonine, la Brucine, la Strychuine, la Vératrine, l'Emétine, la Morphine, la Narcotine et la Caféine. Les sept premières sont généralement regardées comme des alcalis. La caféine nouvellement découverte dans le café par M. Robiquet, qui doit publier incessamment ses expériences à ce sujet, paraît aussi appartenir à cette classe. Quant à la narcotine anciennement extraite de l'opium par MM. Derosne et précédemment connue sous le nom de sel essentiel d'opium, quoiqu'elle se rapproche beaucoup des corps précédens par la composition , elle n'est pas capable de neutraliser les acides. Les auteurs se livrent à des recherches qui intéressent les théories les plus générales de la science, et dans l'analyse de chacune des substances dont il vient d'être question, ils ajoutent des détails importans à l'histoire de plusieurs d'entre elles ; ainsi ils indiquent un moyen de séparer la strychnine de la brucine avec laquelle elle est mélangée dans la uoix vomique. Cette coexistence n'ayant pas été connuc des l'origine, il eu était résulté quelques erreurs que les auteurs rectifient. Les propriétés alcalines de l'émetine avaient échappé à MM. Magendie et Pelletier auteurs de la découverte de cette substance Dans le Mémoire dont M. Dulong rend compte, on trouve un nouveau procédé de préparation qui permet de l'obtenir débarrassée de quelques matières étraugères qui en masquaient les propriétés, et dans sou état de pureté, elle manifeste une alcalinité sensible. Eu traitant des sels de quinine, MM. Dumas et Pelletier exposent les résultats des tentatives qu'ils ont faites, dans la vue de découvrir la cause de la phosphorescence précédemment observée dans un sulfate de cette base, lorqu'il a été porté à une température de 100° environ ; ils croient pouvoir attribuer la lumière que répand alors cette substance à un dégagement d'électricité. Ils sont en effet paryenus à charger un condonsateur en mettant en contact, avec ce corps, un conducteur métallique terminé en pointe, au moment où la lumière était très-vive. Ils se proposent de suivre cette indication dans les exemples très-multipliés de ce genre de phénomènes, et d'arriver, s'il est possible, à une loi générale.

M. Gay-Lusse fait au nom d'une commission un rapport sur un Mémoire de M. Cherveul, intituté : Extenit d'un troual sur les cueues des différences que l'on observe dans les savons , sous le rapport de leur odegré de duret dont en molleuse, et sous le rapport de leur odeur. M. Choveul, auquel la chimic est redevable de la découverte des acides aétarique, magraquique et dilique, ainsit que de la stéarine et l'élaire, découverte qui a jeté un si grand jour sur la saponification et sur les consp gras en ginéral, fait comaître dans le présent Mémoire l'existence de cinq autres acidés, savoir s'l'ectéle pho-crisque qu'il a décrit sous la mond d'acide dephalique et qui est le

principe odorant du savon des huiles de dauphin; l'acide hircique princine odorant du savon de graisse de mouton. L'acide butirique principe odorant auguel le savon de beurre de yache, et le beurre luimême doivent particulièrement l'odeur qui les caractérise ; les acides caprique et caprolque qui accompagnent l'acide butirique dans le beurre et sou savon. Ces acides, réellement différens les uns des autres, ont cependant des caractères peu tranchés, et il a fallu une étude délicate de leurs propriétés pour parveuir à les distinguer et à les séparer les uns des autres. Tous ces acides sont incolores et plus ou moins odorans : ils ont une sayeur brûlante et uu arrière-goût sucré comme celui des éthers nitrique et hydrochlorique : Ils sont plus légers que l'eau à 25%, la deusité de l'acide butirique est de 0.0675, celle de l'acide phocénique de 0.0320. et celle de l'acide caproïque de 0.023; à 189 la dousité de l'acide caproïque est o, quo : à quau-dessus de zéro, les acides plucénique, butirique et caproïque sont liquides, tandis qu'à la température de 15.2 l'acide caproïque est solide et sous la forme de petites aiguilles : à l'état d'hydrate ces quatre acides entrent en ébullition plus tard que l'eau : mais ils peuvent être distillés sans altération : l'acide butirique se dissout en toute proportion dans l'eau; les trois autres sont beaucoup moins solubles. Ils sont tous solubles dans l'alcohol en toute proportion.

Leur capacité de saturation et leur composition sont très-différentes : lenrs sels out aussi des propriétés remarquables. Le butirate de chaux est beaucoup moins soluble à chaud qu'à froid, et une dissolution de ce sel saturé à une température ordinaire, se prend en masse vers la température de l'ean bouillante. Les sels formés par ces acides exhalent. à l'état humide, l'odeur propre à leur acide; mais à l'état sec, ils sont inodores , même à 1000. L'acide hircique n'existe que dans une proportion très-faible daus le savon de suif; c'est ce qui a empêché M. Chevreul de le soumettre à un aussi grand nombre d'expériences que les acides précèdens; cependant il a constaté qu'il s'en distingne par plusieurs propriétés. Il a l'odeur du bouc , et c'est lui qui donne au bouillon de viande de mouton l'arôme qui 1e distingue du bouillon de bouf. Les acides butirique, phocénique et hircique sont principalement produits par la saponification et l'altération per l'air de la butiriue, de la phocéniue et de l'hircine, principes immédiats que M. Chevreul a recounus dans le beurre. l'huile de dauphin et la graisse de

M. Vauquelin fait an nom d'une commission, un rapport sur un mémoire de M. Lassigue, ayant pour titre : Observations sur l'existence de l'oxyde cystique dans un calicul vésicul du édien, et Essai analytique sur la composition démentaire de cette substance, ganre de calcul dont il est question est très-trare; la couleur jaune, la demi-trasparace et l'édat brillaut, ie font facilienant reconsission. M. Lassige n'a cependant pas cru devoir s'en rapporter à ces caractères extérieurs ; il evan la visarer de sa nature par les expériences chimiques. Ce travail est intéressant en ce qu'il confirme la découvert d'une substance que personne en France n'avait encore vue, et en ce qu'il prouve que l'homme n'est pas less cluc less leaque clette concrétion se forme. Pour compléter son tuvail; l'auteur a cru devoir exchercher la proportiou des élémes dont l'oryde cyttique est formé, et il l'a trouvé, sinsi, qu'il suit, en poids : curbone, 36. 2; arote, 36; oxygène, 17; hydrogène, 2.

M. Chaptal fait un rapport sur un mémoire de M. Payen, ayant pour titre : Nouvelle substance trouvée dans les bulles de Dalhias. C'est dans l'intention de déterminer la quantité et la qualité du principe alimentaire contenu dans les bulles de Dalhias, et dans le but de faire conuaître les diverses substauces qui leur donnent des caractères particuliers, que M. Payen a soumis ces bulles à l'analyse. Il a retiré successivement : un sucre incristallisable , un arôme analogue à celui de la vanille, une haile volatile et une huile fixe, de l'albumine, de la silice . plusicurs sels à base deschaux, et une substance jusqu'alors inconnuc qu'il appelle Dalhine. Cette substance , qui a principalement fixé l'atteution de M. Payen, et à laquelle il a fait subir plusieurs éprenves , a quelque analogie avec d'autres produits qui nous sont connus, tels que l'amidon, la gélatine, etc., etc., mais elle en diffère par des caractères qui lui paraissent propres. La propriété de former une masse grenue lorsqu'on a rapproché jusqu'à pellicule l'eau qui la tient cu dissolution, sa pesauteur spécifique comparée à celle de ses analogues . la mauière dont elle se comporte avec l'eau, ses qualités physiques, lui assignent jusqu'ici une place particulière parmi les nouvelles substances qu'on découvre chaque jour depuis que les moyens d'analyse se sont perfectionnés.

L'Académic entend la lecture d'un mémoire de MM. Prévost et Dumas, sur les phénomènes qui accompagnent la contraction de la fibre musculaire. ( Foyce l'aualyse de ce mémoire, page 88.)

M. de Humboldt communique verbalement les résultats des experiences récentes qu'il a faites sur les actions galvaniques, et sur les effets de la section longitudinale de la ligature des nerfs. (Nons en ferons l'objet spécial d'une note pour notre prochain Naméro.)

# Académie royale de Médecine.

Section de Médecine. — Séance du 26 août. — M. Chomel présente le cœur d'un homme mort à l'hôpital de la Charité. Les parois du ventricule droit offrajent une hypertrophie telle, que sa cavité viciistal presque plus. L'orifice de l'arrère pulmonire, considérablement rétréci, ne pouvait pas admettre l'extrémité du petit doigt. Dans le reste de son étendue, l'artère pulmonire avait son diamètre ordinaire. Les autres cavilés du cour avaient conservé leur proportion naturelle. On consult 'psu'q' précept peu d'exemple d'une hypertrophite isolèe, et aussi considérable, des parois du venirciule droit du court. Le midade avait présenté les symptômes ordinaires de l'andvyzane. Tout porte à croire que, ches cut individu, encors jeune, l' Pattime étroitesse de l'avvertue de communication du ventricule droit et de l'artère pulmonaire était une disposition congéniale qui frontis la dévolopment de l'hypertrophic du ventricule droit.

Sónnec du a gestembre. — M. Sédillo III su nom de M. Laroche un mémoire sur les bons effits de Phillie de trichenhine dans la névralgie séaltique. L'auteur du mémoire a administré cette substance à la doss d'us gres dans une once de sirpe. Chea plusieurs, maladass la guérion a été prompte et complète; chea d'auteus, il y a eu récidive. Tous out éprouvé du soulagement. Ches quedque-sus une saure abondante a précédé la disportition de la névralgie. On a observé quel-questie une les seurs de l'appartique de la mémoir de la

M. Houoré présente une tumeur développée dans l'épaisseur des parois du tronc de la veine porte, un peu avant l'entrée de cette veine dans le foie. Cette tumeur, du volume d'une grosse noix, et faisant saillie à l'intérieur de la veine, paraît être développée immédiatement au-dessous de la tunique interne du vaisseau; elle offre tous les caractères du tissu adipeux. L'individu chez lequel elle fut trouvée était atteint d'ictère et d'un cancer de l'estomac. Le péritoine n'était le siège d'aucune collection séreuse, bien que la veine porte se tronyât en partie oblitérée par la tumeur. Les médecius qui cultivent l'anatomie pathologique savent qu'il est très-rare de trouver du tissu graisseux développé dans le tissu cellulaire qui unit entre elles les diverses tuniques des parois vasculaires, soit artérielles, soit veineuses. On n'en rencontre non plus que très-rarement dans le tissu cellulaire sous-muqueux, et sous ce rapport le cas rapporté par M. Honoré peut être rapproché d'un autre cas de tumeur graisseuse trouvée dans l'épaisseur des parois intestinales, par M. Andral fils. ( Recherches sur l'anatomie pathologique du canal digestif.)

Section de Chirurgie. — Sémace du 1 septembre 1833. — M. Paul. Dunbis présame à Prochiente un enfait retire aquardhin de l'utieus par l'opération césarieune. Le diamètre autéro-postérieur du bassin al variat que deux pouces et un quart d'étaulus. La tête de Penfant présente une tumeur résultante du chevauchement des pariésaux Puns sur l'autre. Le crisu revient déjà sensiblement à sa forme naturelle , quoique l'opération ait ség braigles (il y a à peine une heure.

M. Beaumetz, élève interne de l'hôpital des Enfans, présente à

Phandimie un fémure sur loquel on voit des solutions de continuité, an nivenu des éployses de deux extérnités. Cette maldie viet autre chose qu'un décollement des épiphyses qui arrive assez sonvent chez les jeanes sujetà à la suite de violences extérieures. M. Jules Cloquet apporte avoir observé, il y a quelques aunées, une cas de décollement de toutes les épiphyses des os longs chez un festus à terme, que lui vouit remis M. le professer Dubois. MM. Must et Jules Cloquet sont nommés commissaires pour rendre compte de l'observation de M. Beanntes I Pacadémie.

M. Larrey offre à l'Académie un moiznon pris sur le cadavre d'un homme qui avait subi l'amputation du bras. Les nerfs médian et cutané interne lui paraissent s'incliner l'un sur l'autre, et former une anse nerveuse anastomotique. La dissection de la pièce anatomique fait penser à plusieurs membres que la réunion des deux bouts de uerfs' a lieu au moven d'une intersection celluleuse très-dense et comme aponévrotique; toutefois l'inclinaison des deux nerfs et leur tendance à se réunir est évideute. Plusieurs membres peusent, d'après leurs recherebes d'anatomie pathologique, que dans ce cas la réunion a lieu au moyen d'un tissu fibro-celluleux accidentel, semblable à celui qui se forme dans les cicatrices des autres tissus. M. Larrey persiste dans l'opinion qu'il y a anastomose ou réunion immédiate entre les extrémités correspondantes des deux nerfs. Un discussion s'engage sur la question de savoir si, après la section d'un nerf, les fouctions nerveuses penyent se rétablir le long du cordon coupé. Le plus grand nombre des membres de l'Académic pense que toutes les fois qu'un nerf est coupé et anime exclusivement un on plusieurs muscles, la paralysie qui en résulte est incurable. La même chose n'a pas lieu lorsque les parties auxquelles se reud le nerf divisé , en recoiveut plusieurs autres ; alors le sentiment et le mouvement un moment suspendus se rétablisssent par degrés. C'est ce qui arrive à la main après la section du nerf médian.

M. Paul Dubois fait un rapport verbal sur la brochure de M. Civialo, sur les rétentions d'orine. Les couclusions, pen favorables à l'auteur, sont adoptées. Cepeudaut on doit remercier M. Civiale de son envoi.

Scance du 25 septembre 1823. — M. Maingault donne lecture d'une observation sur une hémorrhagie grave venue à la suite de la résection des amygdales. MM. Larrey, Dubois et Roux font des réflexions sur ce cas de chirurgie.

M. Levy communique à l'Académie une note sur la construcțion d'une doublic canule de son invention , destrinée à protèger les parties molles courte l'action du cautére actuel dans la cautérisation d'organes, profosidement situés. Le même M. Lercy communique une note aver l'emploi du chlore à l'État gazeux, dans la préparation et la conservation des matièrers animales , et des nièces d'avantime se u narticulier une des matières animales que soit est des des matières d'auterinée su particulier.

## BIBLIOGRAPHIE.

## Dictionnaire de Médecine, en 18 volumes.

Lonsque les auteurs de ce grand Ouvrage aunoucèreut leur entreprise au public, ils ne manquèrent pas de faire observer qu'ils s'étaient partagés le travail, de manière que chacun se trouvait chargé des sujets qui lui étaient le plus familiers : c'était déjà une garantie du mérite de l'ouvrage. Liés par un eugagement aussi solemnel , la plupart y sont restés fidèles ; mais la négligence de quelques-uns d'entr'eux a mis les autres dans la nécessité de doubler leur tâche, et de recourir aux talens d'un nouveau confrère, pour ne pas trop retarder la publication des volumes. On avait vu avec plaisir M. Jadelot se charger de la médecine des enfans ; on était curieux de connaître la doctrine d'un médecin qui passe pour avoir fait une étude snéciale des maladies de cet age. Vain espoir! Heureusement, M. Guerseut a bien youlu joindre à sa tâche celle de son collègue, et il faut avouer qu'il s'eu acquitte de manière à ne laisser aucun regret aux lecteurs. M. Biett à qui les maladies de la peau étaient si bien confiées , a fait l'article couperose ; mais quand le momeut de parler des dartres est arrivé, il a toujours promis sou manuscrit et ne l'a jamais livré. Ouels sont les motifs d'une parcille conduite? Je l'ignore et je ne cherche pas à les pénétrer ; mais elle paraîtra d'autant plus inexcusable, que rien n'obligeait ces médecins à contracter des engagemens qu'ils n'avaient pas le pouvoir ou la volonté de tenir.

Parmi les articles les plus importans , contesus dans le septiêne volume, on remarque les suivans ; digestion, doducur, digitale, distinctique, dysenterie, déciment, encéphale, empoironnement. — Digetion. — La digestion passe por une des fonctions les misera comose, et cependant si l'on demande comment se fuit la convenion des alimens en chyle, c'est-delle, en une substance homogène propre à revêtir tous les caractères de l'animalité, aucuu physiologiste n'est en état de répondre à cette question, qui renferme précisement le problème le phis important de la digestion. Act et giard, comme à blue d'autres, les modernes n'out d'autre uvantage sur les anciens, que de micux comalitre luri guiscance. La physiologie ne se paye lus de mois in de vaines' explications ; rovenne des hypothèses trompesses de la mecanique et de la chimie, et les prise [parti, pour rompte toute dillance funeste, d'autribheir à l'influence de la vic tout ce' qui se détroès aux lois des sciences physioges. C'est en ce sang pub. Ruiller détroès aux lois des sciences physioges. C'est en ce sang pub. Ruiller

a dit que la digestion était une dissolution vitale, dénomination impropre, en ce qu'elle tendrait à faire croire que les alimens ue font que se dissondre dans l'estomae , sans changer de nature. M. Rullier recherche ensuite les élémens de cette prétendue dissolution, et il en compte jusqu'à quatre, qui sont : le mélange des fluides aux alimens, la température , la sensibilité et la contractilité de l'estomac. Ces élémens ne sont, comme on voit, que les conditions sans lesquelles la digestion ne saurait se faire ; mais outre qu'ils ne suffisent point à sou accomplissement, ils sont communs à toutes les fonctions, et par conséquent n'eu caractérisent aucune. Douleur. - M. Georget, attribuant la douleur aux uers exclusivement, dit que, s'il est des tissus sans nerfs qui soient sensibles , il faut qu'il existe en eux des movene inconnus pour transmettre aux nerfs voisins les irritations qui excitent la douleur dont ils sont le siège. Mais , dans cette supposition, la douleur devrait être ressentie dans les nerfs voisins et non dans les tissus privés de nerfs. Après avoir parlé du siège de la donleur. M. Georget en recherche ensuite les causes, parmi lesquelles ilrauge les lésions des organes. Il n'a pas réfléchi que la douleur ne pouvant exister sans une lésion , cette seule cause les renferme toutes. Cette partie de l'article n'est pas traitée avec la profondeur de vues qu'on avait droit d'attendre de l'auteur de la Physiologie du. système nerveux. Il a pris en partie sa revanche en traçant les effets de la douleur sur le corps et les modifications qu'elle subit sui-, vant les tissus et la uature des maladies; mais eu général, il a cousidéré la douleur en physiologiste plutôt qu'en praticien ; il a passé. trop légèrement sur les signes qu'elle fournit au diagnostic et sur le rôle qu'elle jone dans le traitement des maladies. A la vérité, la plupart des considérations que nons réclamons ici , se présenteront nécessairement, en traitant des maladies où la douleur est de quelque importance. - MM. Guerseut et Richard se sont partagés la thérapeutique; mais ils n'ont consulté, en faisant ce partage, ni leurs intérêts ni ceux des lecteurs. C'était à M. Guersent, médecin d'un hôpital, et répandu daus la pratique civile, à nons faire conuaître les propriétés des médicamens eu particulier. Les articles de thérapeutique générale étaient les seuls qui convenaient à l'âge et aux talens de M. Richard. Il n'est pas nécessaire d'avoir une grande expérieuce pour parler des propriétés générales d'une classe entière de médicamens ; mais commeut parler d'une substance dont on n'a jamais observé les effets sur l'économie : il est clair qu'on ne peut que répéter ce qu'on on a dit, sans àvoir même le droit de juger ceux qu'on copie. Diurétique. - M. Guersent distinguaut, avec raison, la propriété diurctique de toute autre propriété, attribue la première à une vertu spécifique indépendante de toute action excitante ou débilitante. C'est en effet ainsi qu'il faut considérer les médicamens ; sous le double rapport des organes sur lesquels ils agissent, et des effets curatifs qu'ils possèdent. Ce n'est pas à dire que dans l'application on ne doive avoir égard à toutes les propriétés dont ils sont doués, pour se diriger dans leur choix; mais rien n'est plus funeste, à notre avis, aux progrès de la matière médicale, que la pretention de faire dériver les effets thérapeutiques des effets physiologigiques qu'ils produisent sur le corps. La cousidération de la vertu curative est même quelquefois si puissante qu'elle l'emporte sur toutes les autres , et qu'on se décide à preserire une substance excitante dans un cas qui n'est pas exempt d'irritation , pour utiliser les vertus curatives réclamées par la nature de la maladie. C'est ainsi qu'on donne la scille dans des hydropisies inflammatoires au risque d'augmenter l'irritation. Dysenterie. - M. Chomel a tracé fidèlement la description des deux degrés de dysenterje qu'il admet ; mais il n'a pas assez insisté, selon nous, sur la variété des indications qu'elle peut présenter. On trouverait aujourd'hui des médecius sans expérience, qui classant la dysenterie parmi les inflammations , croiraient se contredire s'ils lui reconnaissaient d'autres moyens curatifs que des autiphlogistiques ; mais M. Chomel n'appartient pas à cette école ; partisan de la médecine hippocratique, il adopte les résultats de l'expérience quels qu'ils soient , et quelque idée qu'il ait de la nature des maledies : aiusi , l'opinion qu'il s'est formée de la nature inflammatoire de la dysenterie, ne l'empêche pas de prescrire l'opium lorsqu'elle est légère, et toutes les fois que la douleur est considérable. Pour quoi n'at-il pas fixé ayec la même précision les indications de tous les moyeus. dont l'expérience a démontré l'utilité dans la maladie dont il s'agit ? Odier a fait sur lui-même l'épreuve de l'efficacité de l'ipécacuanha : Zimmermann a vu les purgatifs couronnés de succès; Sydenham et Latour out vauté les narcotiques : d'autres ont préconisé le quinquina. Si, après un sévère examen, on est forcé de convenir que tous ces moyens ont été tour à tour salutaires , c'est à distinguer nettement les cas où chacun d'eux est indiqué que consistent la vraie science et l'art du praticien. Étémens. - De tous les médecins de Paris qui ont écrit sur la méthode des Élèmens pathologiques , M. Coutanceau est le scul qui puisse se flatter d'en avoir saisi le véritable esprit. Il est fâcheux qu'il n'ait pas donné plus de développement à son article; mais du moins il ne contient aucune idée qui soit désayouée par les disciples de Barthez. Empoisonnement. - Qui aurait osé traiter de l'empoisonnement dans un ouvrage dont M. Orfila est un des collaborateurs ? Les ouvrages de cet auteur ne sont pas brillans de style ; mais ils sont plejus de faits , et le lecteur ne les quitte jamais sans savoir quelque: chose de plus qu'en les prenant. Qui n'a pas été frappé de la sagacité avec laquelle il saisit le point important des questions les plus difficiles et de la sévérité qu'il met à les résoudre? Mérite bien précieux en médecione et surtout en toxicologie, M. Orfila an su e préserver du dédaut si commun d'enagére. l'importance de notre science favorite en l'appliquant à tout, Il a sigualé avec le même soin et avec la même impartialité les poisons anxquels la chimie consait des antidotes et ceux qui n'en ent pas, la péride de n'le pout expérer d'émenplyer ces myens avec succès, et celle no l'on doit y renoucer pour y substituer les antiphilogistions.

Je regrette de ne pouvoir parler de tous les articles importans de ce volume, et surtout de l'article encéphale; mais on m'a prescrit des bornes que je ne saurais dépasser. J. B. Bousquet.

Examen comparatif de la petite-vérole et de la vaccine ; par B. Sallion.

La variole moissomait annuellement un dixième de la population; celle hisait aux viciture s'chappées à la mort de longues maladies et de hideuses cicatrices, la vaccine pantit, et le fléan dévastateur est artici dans sa marchel Offlete par un heureux hasard, fartilisée par le ginée, cette decouverte, née en France, à biendit parcour les deux tésulates dont l'art de getier puisse se glorifler, semblacine dévoir lei assurer une couliance indomalable. In n'en est point ainsi; à mesure que la vaccine multiples est biuchits, on lui adresse de non-velles objections, et par un étrange avenglement, le peuple qui reçoit saus scanne les funetes préparations des charlatesses, rébatio à re-pousser une pratique en favour de laquelle se réunissent plus d'épreuves que pour aucenn agent thérepeurique.

Affligée de cette défiseur, et prévoyant toutes ses conséquences, la Société académique du département de la Loris-Ridireure, vait insi au concous diverses questions rélutives à la vaccine, dans l'intention d'éclarier les points obscurs, de c'étuter les pringiès, et d'assurer à cette pratique salutaire toute la confinuce dont elle est digne. M. Sallion a respil les conditions imposées de maniére à métrir le sast frages de la Société, dont les lecteurs sans doute adopteront le jugement.

Tout a été dit sur la vaccine; aussi l'opuscule qui nous occupe ne contaient-liré no bauef, mis l'auture y fait preuve d'un hon ceptir, d'un lugement sain, d'une instruction zolide et variée: il présente un préammé succinet, mais complet, de tout ce qui a été fait pour et coutre la découverte de Jennee jasqu'à nos jours, et s'attacle, suivant l'intention du programme, à résoudre, par la companison des faits, la question saivante : L'orsque la puette-vérole avait son libre cours, exerçait-clle une influence heureuse sur les autres mahadies; celles-ci étaiten-elles mois sombreuses et mois funestex? Est-il dans la nature de l'homme d'avoir indispensablement la petite-vérole, en ponte-di le gemen imé, sou d'evolopment devine-til un dépuratif de l'écononile animale? La vaccination peut-elle développer quelques principes morbifiques; les endans peuvent-lis transmettre à d'outres enfans, par la vaccine, le germe de maladic donn ils sercinet atteints, sons ce apport est-il tréellement avantageux et nécessuire de s'assojettir à des précentions extraordinaires? » On reconanti facilement, dans ces questions, les reproches dirigés contre la vaccine par les gens du monde.

L'auteur, dans son Mémoire a su se mettre à leur portie en écartant les discussions scientifiques, cu multipliant des finis que tont le monde peut constater, et en présentant des conclusions ficiles à sinisir, des résultants d'une évidence en quedque sorte mathématique. L'ouvrage de M. Sallion est d'une utilité incontestable en ce moment, ob l'on voit unitre saus cesse, et sans qu'on puisse en découvrir la source, de nouveaux obstacles à la propagation de la vaccin; il serait d'édiser qu'il fait répandu dans toutes les classes de la société; qu'il deviat populaire, afin d'éclairer le public sur les véritables intérêts de se conservation.

Planches anatomiques à l'usage des jeunes gens qui se destinent à l'étude de la chirurgie, de la médecine, de la peinture cut le asculfure, dessinées par II. Derurara, avec des notes et explications suivant la nomenclature méthodique de l'anatomie, et des tables synonymiques; par M. Glavssint 1.2 'délt. 'in-4.' c'hez Ponckoucke.

On ne doit pas oublier que des dessins ou des grayures représentant les diverses parties du corps humain, quelque perfection qu'on leur suppose, ne sont utiles qu'à ceux qui out vu et étudié la nature ellemême. Ces copies, toujours infidèles, ne peuvent que rappeler à la mémoire ce que les yenx avaient jadis observé : remarque applicable non-seulement anx médecins, mais eucore aux jeunes gens qui s'adonnent à la peinture ou à la sculpture. Cette vérité, qui n'est peut-être pas assez sentie par ces derniers, serait susceptible de développemens, si la nature de ce Journal nons permettait de nous y livrer. C'est donc uniquement dans la condition indiquée ci-dessus, que les planches de M. Dutertre pourront être consultées avec avantage. Elles sont soignées, et représentent les obiets avec autant d'exactitude qu'il était possible de le faire dans une dimension aussi peu considérable. Mais l'ouvrage, qui offre aux peintres et aux sculpteurs tous les détails nécessaires, devient insuffisant pour les medecins. Cenx-ci n'y trouveront représentés que ce qui constitue la squelettologie et la myolopic, c'est-à-dire, les os et les muscles. Les vaisseaux et les uerfs,

dont l'étade est si importante pour eux, et que l'on peut faciliter à l'ande de figurés plus peut-être que celle de toute autre partie de l'anatonie, ne sont pas compris parmi les objets que le crayon de M. Dutertre a reproduits, Quantau texte qui accompagne les planches, fourni par M. Chaussier, il présente la clarté et la précision qui caractérisent cet illustre professeur. (L.)

Ctinique méticate, ou Choix d'observations recucillies à la Clinique de M. Lemmun, médecin de l'hôpital de la Charité, et publiées sous ses yeux par G. Aspana fils ; D.-M. Première partie. — Fièvres. — Un vol. in-8.\* A Paris, eluc Gabon, rue de l'Ecole de Médecine.

Il est tant d'élémeus inconnus dans le problème de la vie, que le trouble ai le cassion de ses phéronèmes se soustraites sovent à toute explication rigoureuse. C'est ce qui fait que long-temps encore on verra pent-être la question des fières débattre contenticacionement, simon avec des argumens égaux des deux côtés, du moins d'une mairière asses spécieuse de la part de coux qui paraissent devoir un jour succomber sous les attuques pressantes de leurs adversaires. Les progrès ultérieurs de l'anatomie et de la physiologie pathologiques, l'observation exacté des phésonèmes mobifés et de leur ordre de auccession, l'étude appreofonide des conditions dans lesquelles ils se développent, termisorent, il faut l'espérer, et imprortant procés. Des obsérvations nouvelles , recueillies d'uprès les comaissances successivement equiques sont dons récéssaires pour parvarier à ce but. C'est dans cette direction qu'a écri M. Andral, et sous ce rapport on peut déjà loure et auteur, quel que soit l'évalute desses florts.

M. Audrel, pose ainsi les questions principales qu'il cherchera à céchierre par ses losserutions: Existène-til des affections générales ? Les fièrres dites ossentielles divient-elles être considérées comme des maladies générales on locales ? Recommissiont-elles toutes pour cause une phigmasie gastro-intextinale ? Cette dereitre phigmasie ellemene, quelque cui tou négré d'importance dans la production des ympthmes, ne se présent-celle pas souvent dans les fièrres avec un conactère spécial ? Le phigmasie du cunal digent în e peut-elle pas être rampie, dans un asses grand nombre de cas, parmi les inflammantions essenticlhement gangrécousse de leur nature, celles que l'angine gangrécouse, la pustule malique, l'autheux; les charbons pesti-tentiels ?

Par quels caractères anatomiques pout-on distinguer l'état sain de la muqueuse gastro-intestinale, l'état inflammatoire de cetz niembrane, son lajection prement mécanique, et onfin les rougeurs qui résultent d'une simple transsudation ou imbibition sanguine opérée après la mort?

16r

La langue est-elle toujours l'indice fidèle de l'état de l'estomac ?

La diarrhée supposet-elle nécessirement l'existence d'un état de phleginaise du gros intestir ? Les ulcérations intestinales sont-elles constamment accompagnées de douleurs ? Le météorisme de l'abdomen, dans les fièvres graves, doit-il être uniquement attribué à l'inflammation des voics digestires ?

La mort, ehez un grand nombre d'individus atteints de fièvres graves, n'est-elle pas due à des phlegmasies pulmonaires, d'autant plus perfides dans ce eas, qu'elles sont presque toujours plus ou moins complètement latoutes?

L'inflammation du parenchyme pulmonaire n'affecte-t-elle pas, chez plusieurs de ces malades, un caractère spécial sous le rapport de l'espèce d'altération que les poumons subissent (ramóllissement pullacé da poumon )?

Les symptòmes nerveux les plus variés pervent-lisis màntirer dans les diveres, indépendament de tout lesion appréchibit du cerveau ? Le délire et autres symptômes nerveux sont-lis toujours liés à une princiou symptòmes nerveux sont-lis toujours liés à une princiou symptòmique ou idiopathique de l'encéphaile? Pos fant-il pas aussi admettre un délire par faiblesse ? Le même mode de traitement convient-il à exe deux espèces de délire?

L'adynamie est-elle le résultat constant de la concentration des forces sur un organe important à la vie? souvent aussi n'est-elle pas primitive, essentielle?

N'observe-t-on pas, dans plusieurs cas de fièvres graves, une excitation factice aussi bien qu'une fausse prostration?

Faut-il admettre que la gangrène des vésicatoires, loin d'être l'indice de la débilité générale, est due au contraire à l'intensité de l'inflammation gastro-intestinale?

Les solides sont-ils exclusivement altérés dans les fièvres ? les lumeurs ne sont-elles pas également viciées d'une manière primitive ou secondaire dans beaucoup de ces maladies; et plusieurs symptòmes ne peuvent-ils pas être regardés comme dépendans de l'altération des liquides ?

La distinction des hémorrhagies en actives et en passives doit-elle être rejetée? n'observe-t-on pas, dans plusieurs cas de fièvres putrides, des flux de sang véritablement atoniques?

La doctrine des crises est-elle basée sur des faits bien constatés ? doit-elle être admise, modifiée ou entièrement hannie dans l'état actuel de la science ?

Les fièvres sont-elles assujettiés, dans leur marche, à diverses périodes ? Lont-elles une durée déterminée ?

Les fièvres intermittentes peuvent-elles être considérées comme des phlegmasies intérmittentes?

3.

Petti-on adoptor dans les fières une méthode exclusive de truitement ? les simples boissons mucilagineuses, les émissions sanguines, les vomitifs, et même les purgatifs, les toniques, les stimulans internes et asternes, ne doivent-ils pas être employés on proscrits touràtour, selon des indications précises ?

Les saignées, pratiquées à une époque où existe déjà un ensemble bien caractérisé de symptômes adynamiques, n'ont-elles pas eu, dans plusieurs cas, les plus fâcheux résultats?

Lorsqu'à cette époque l'ou observe des sigues hieu évidens de congestion vers le cerveau, faut-il craindre d'avoir recours anx saignées dérivatives du cou?

L'état d'irritation des voies digestives contr'indique-t-il constamment l'emploi des toniques, etc. ?

Cette série de questions comprend, comme l'on voit, ce qu'il y a de plus important en pathologie générale et en pathologie spéciale. Nous ne pouvous guère, dans cette courte analyse, examiner si toutes ces questions ont été bien posées , si les discussions auxquelles se livre M. Andral pour faciliter ou amener leur solution sont toujours conformes à une logique sévère. En indiquant les points de doctrine qu'il s'est proposé d'éclairer par des faits, nous avons fait suffisamment pressentir l'importance de son travail. M. Andral n'a pas levé toutes les difficultés de pratique et de théorie qu'il a énoncées. Plusieurs d'entr'elles ne sont même pas susceptibles d'être résolues dans l'état actuel de la science. Il a du moins attiré l'attention sur ce qu'ont de douteux beancoup de propositions admises par une certaine Ecole. Néanmoins le talent de M. Andral nous paraît beaucoup plus prononcé pour l'observation des faits que pour leur enchaînement théorique. Son livre nous semble un peu faible sous le rapport de la doctrine; ou y voit trop souveut un mélange d'anciennes et de nouvelles théories . dù à d'anciennes et de nouvelles influences : et plus d'une fois , nous le pensons, l'on aura droit de tirer, des faits que l'auteur présente à l'appui de ses opinions, des conséquences tout-à-fait opposées. C'est ce que l'on peut sur-tout remarquer à l'égard des règles de thérapeutique qu'il déduit de ses observations cliniques. M. Andral a eu raison de condamner l'extension donnée au système de thérapeutique de M. Bronssais par quelques-uns de ses avengles partisaus. Mais s'il voulait combattre, par ses propres résultats, la doctrine de ce célèbre professeur, il fallait suivre les règles de traitement qu'il a tracées dans ses ouvrages : autrement l'on ne réfute que soi-même ; l'on ne condamue que la thérapeutique que l'on a employée, Mais, M. Andral a fait preuve d'un genre de mérite qui lui sera difficilement contesté .. L'esprit distingué d'observation , l'exactitude , la bonne-foi avec lesquelles sont recueillies les histoires particulières de maladies , le talent avec lequel sont décrites les altérations des organes après la mort, l'érudition éclairée qui est répandue daus le cours des discussions, sufficier pour assigne à l'overage de M. Andril, une plex trè-bonorable parmi les productions de notre époque. Nous avons d'autation mois hésité à signaler ce qu'il présentait, à notre avis, de détation qu'il était plus digne d'éloges sous le plus grand nombre de rapports. (R. D.)

Dictionnaire des Sciences naturelles, dans lequel on traite méthodiquement des différens êtres de la nature, considérés soit en eux-mêmes, soit relativement à leur utilité dans la médecine, les arts, le commerce et l'agriculture; tom. 25, 26, 27 et 28. A Paris, chez Levrault.

Cette helle et utile entreprise se poursuit avec un zèle et une rapidité dignes des plus grands éloges. Depuis moins d'une année quatro volumes et près de cent planches ont été publiés. Il v a long-temps que cet ouvrage est jugé, et que son mérite a été apprécié. Il réunit une masse de faits et d'observatious , que l'on chercherait vainement dans aucun autre ouvrage du même genre. Ce ne sont pas de stériles définitions de mots on des caractères arides d'animaux, de plantes ou de miuéraux, qui forment ce Dictionuaire ; les anteurs ont su joindre à cettopartie technique de la scieuce les détails les plus intéressans sur l'anatomie , les mœurs , les habitudes des auimaux , et sur la culture et les usages variés de cette multitude de plantes qui oruent la surface de la terre. Des articles généraux sur chacune des branches des scieuces naturelles , servent de lieu et de rapprochement entre les divers articles épars dans les différens volumes de l'ouvrage, et font ainsi disparaître les inconvéniens attachés à tous les Dictionnaires, sans diminuer en rien leurs avantages. Dire que ces articles généraux sont dus aux Jussieu, Cuvier, Lacépède, de Humboldt, Brongniart, Brochant, Chevreul, Duméril, Geoffroy, Blainville, etc., c'est proclamer leur supériorité. Ajoutons que plusieurs de ces articles sont des traités spéciaux, et peuvent être souvent considérés comme des ouvrages entièrement neufs.

Le Dictionnaire des Sciences naturelles est non-seuloment indisponsible à tou ceux qui, par délassement ou par état, se l'irvent à l'étude des sciences naturelles, mais il doit également faire la base de la bibliothèpe du médecin , al upharmacien, de l'agriculteur; en nu mot, de tous les hommes à qui la coussissance exacte des étres de la nature est utile, parce qu'ils y trouveront réunis des détaits qui sont épare dans une foule d'autres outrages.

Nous ne saurions terminer cette annonce sans dire quelques mots de l'allas qui accompagne ce Dictionnaire. Il se compose déja de vingt cinq cahiers, composés chacun de vingt planches in-8.º, dont les dessins ont été exécutés par M. Turpin; avec cette exactitude,

cette élégance et ce fiui qui cavactérisent cet habile i conographe. Ceute cellectist de planciés est, aus constetuit, la plau belle qui ait été probliée ch histoire naturelle. Elle se composent d'un nombre asse consitérelhale d'indivisac hoisis avec discernemen pior nofiri des excemples de toutes les chases et de toutes les divisioss principales qui out été ciublies das le trois règues de la nature. On a depuis long-temps trop généralement apprésie l'atilité des plancies vianue de l'histoire naturelle, sour que noude veryons dévoir i mislate sur les avantages de cette partie importante du Dictionaire des Sciences naturelles. A. RUCHARD.

Osservazioni cliniche sopra l'estrazione del cristaltino, etc.; c'est-à-dire, Observations cliniques sur l'extraction du cristattin; par Natae Caranoso. Messine, 1825; chez Joseph Pappalardo; et à Paris, chez Baillière. libraire, rue de l'Ecole de Médecine.

Le hot de l'auteir de cet ouvrage est de démontrer les avantages de Upération de la cainance par exercition sur celle par dépression. L'auteir parist fort entends en pareille matière; mais après avoir lo ses longues diseatations, oi peut eccore l'avenveyer d'hepéresce qui piròtive mient que tous les raisonnemes possibles, que la méliode par dépression rémit tous les avantages de l'autre méthode, anis exposelés individus opèrés aux mêmes accident. He sera torjours vari de dire que, lorsque l'opérativib pir vibassement n'aum par rémis, no peut técroir eccourir à celle par échiection. Au teste, cet ouvrage est renipit d'observation strès-ages, et nous plants par les par réglét de la bibliothèque d'un oculisie curireux de hien connaître son viv. Corren.

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE.

FIGURE 1.re

A. Liene blanche.

- 2. 2. Enveloppe jaune (fascia superficialis), vue par sa face inférieure.
  3. 3. Anneau inguinal.
- 4. Artère et veine hypogastriques. 5. 5. Ligament de Fallope.
- 5. 5. Ligament de Fallope.
   6. 6. Ligament pubio-fémoral.
- 7. 7. Production fibreuse qui va former la capsule du pénis ou des mamelles. Figure 2.me
- 1. Tendon sous-pubien vn par sa face supérieure.

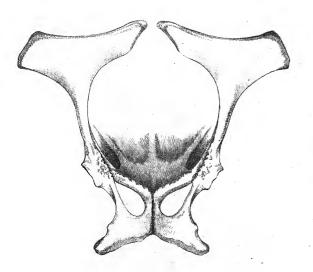





Imp. Lith de Lacroix, R. de Four, nº 55.

# MÉMOIRES

ET

### OBSERVATIONS.

Mémoire sur la structure élémentaire des principaux tissus organiques des animaux; par H. Milne Ed-. WARDS . M. D.-P. (Lu à l'Academie des Sciences . le 7 juillet 1825.)

LA description de la forme et des rapports des diverses parties du corps de l'homme est parvenue de nos jours à un degré de précision et d'exactitude qui ne laisse presque rien à désirer. La direction nouvelle qui , depuis quelques années, a été donnée à l'étude de l'anatomie descriptive des autres animaux, et les découvertes marquantes qui déja en ont été le résultat, permettent d'espérer que cette branche de l'anatomie arrivera bientôt au plus haut degré de perfection dont une science naturelle est susceptible. Mais la partie graphique de l'anatomie n'est pas la seule qui soit de nature à fournir des résultats importans. Bichat, le premier, en suivant l'idée heureuse qu'on doit à M. Pinel, étudia les propriétés des divers tissus de l'économie animale, les compara entre eux, et analysa en quelque sorte la structure de nos organes. C'est ainsi qu'il créa la branche nouvelle de cette science, à laquelle il donna le nom d'anatomie générale, et que ses travaux subséquens perfectionnèrent d'une manière si rapide. ã.

Il est un point cependant qu'il a laissé dans l'état d'enfance où il était resté depuis les travaux de Leuwenhocek, Muys, Fontain , etc.; c'est l'étude de la composition intime et primitive, en un mot, de la structure élémentaire des tissus.

Ouclaues personnes, et Bichat lui-même était de ce nombre, ont pensé que l'usage du microscope, dans des recherches de cette nature, ne pouvait fournir des résultats satisfaisans. Cependant chacun connaît les avantages qu'on a retirés de cet instrument dans d'autres branches de l'histoire naturelle , en l'appliquant à l'étude d'objets non moins minutieux. De nos jours , quelques faits remarquables constatés par sir Everard Home, et le travail important de MM. Prévost et Dumas, ont ramené l'attention des physiologistes sur ce genre d'observations, et ont fait voir clairement qu'il était susceptible d'une trèsgrande exactitude. J'ai donc pensé qu'il ne serait pas sans intérêt d'examiner au microscope la structure élémentaire des principaux tissus organiques dans les diverses classes d'animaux, et de remplir ainsi quelques-unes des lacunes nombreuses qui existent dans cette partie de l'anatomie. C'est à M. Dumas que je dois l'idée première de ce travail. Je saisis avec empressement cette occasion de lui exprimer ma reconnaissance, pour l'obligeance extrême avec laquelle il a mis à ma disposition les instrumens d'optique nécessaires à ces recherches, et pour les conseils utiles qu'il à bien voulu me donner. Au moven de son excellent microscope d'Adams, il m'a été possible de porter plus d'exactitude dans mes observations, et de les poursuivre beaucoup plus loin que je n'aurais pu le faire avec un instrument moins parfait.

De toutes les parties qui entrent dans la composition de l'économie animale, la plus généralement répandué est le tissu cellulaire : c'est aussi celle dont la structure est la plus simple. Il forme un élément essentiel de la plupart de nos organes; distribué à leur intérieur, il en réunit les diverses parties; placé à leur surface, il remplit les lacunes que, saus cela, ils laissénient entre eux. Dans ces deux cas, quotiqu'il fasse partie d'appareils dont les fonctions et la nature sont entièrement différentes, son usage principal est toujours le même, celui de servir de moyen d'union entre les autres tissus. La facilité extrême avec laquelle il se développe accidentellement dans l'économie, prouve aussi que, parmi les divers solides organisés qui constituent le corps des animaux, ce tissu occupe un des rangs les moins élevés. C'est done par l'examen du tissit cellulaire que j'ai eru devoir commencér l'étude de la structure élémentaire du tissu organique.

Fontana est le seul qui , à ma connaissance , ait cherché à déterminer , par des observations microscopiques , la forme et la disposition des parties élémenties du tissi cellulaire. D'après cet auteur (1) , des cylindres tortueux , beaucoup plus petits que les moindres vaisseaux ronges , qui ne laissent passer qu'un globule à la-fois, Forment la substance cellulaire , quelque part qu'on l'examine. Il lui a été impossible de diviser cos cylindres en d'autres cylindres de moindred diamètre , et quelle que fût , di-li, la force de la lentille que j'ai employée , ils paraissent simples et non entourés d'autres vaisseaux moididres . Aussi les a-t-il appelés des primeipes simples et primitifs. Mais n'ayant pu pousser l'observation plus loin , il lui a été impossible de déterminer si cès fils tortueux étaient des cylindres solides ou des canaux.

Les faits constatés par cet habile observateur ne peuvent être révoqués en doute; ce qu'il décrit existe tou-

<sup>(1)</sup> Traité sur le venin de la vipère. Florence, 1781; in-4.º, tone 2, p. 234.

jours. S'il n'a pas été plus loin dans ses recherches, il ne faut l'attribuer qu'au défaut d'instrumens aussi parfaits que ceux dont on s'est servi depuis, et non à un manque d'exactitude. En effet, à l'aide d'un microscope dont la puissance n'était pas très-grande, j'ai vu distinctement dans une lamc de tissu cellulaire sous-eutané du thorax d'un homme, des fils tortueux suivant des directions très-différentes, et affectant une disposition semblable à celle que l'ontana a décrite et figurée dans plusieurs de ses planches.

Mais il n'en fut pas de même lorsque j'employai des lentilles dont la puissance était beaucoup plus grande. J'ai trouvé alors que ce tissu, dans son état naturel, et n'ayant subi aucune préparation susceptible d'en altérer les propriétés, est entièrement formé de globules réunis en sérics irrégulières, qui ne présentent rien de constant. soit sous le rapport de leur position, soit sous celui de leur longueur apparente. Ces séries forment des lignes tantôt plus ou moins tortueuses, tantôt droites ou légère. ment courbées, dont la direction et la situation relative varient presque pour chacune d'elles. Les globules ainsi disposés par rangées ne forment pas un plan continu, mais paraissent placés par eouches successives; de manière que les interstices qui existent entre les rangées de globules placés sur un même plan , laissent apercevoir les séries formant la couche suivante, et les lacunes de celle-ci sont, à leur tour, en rapport avec l'espèce de réseau globulaire d'une couche inférieure. Le nombre des globules qui forment ees séries paraît varier entre trois ou quatre à dix au plus. Mais comme une même rangée de globules paraît souvent ne pas être placée sur le même plan dans toute sa longueur, on concoit facilement qu'en se portant dans une couche plus inférieure, elle est bientôt recouverte par d'autres séries semblables, ou bien qu'elle ne se trouve plus au foyer du microscope. L'arrangement de ces différentes couches de globules nous rend raison de la perméabilité du tissu cellulaire, et nous explique comment ses lames, sans être perforées, se laissent rapidement traverser par les liquides avec lesquels elles sont en contact, comme le prouvent les expériences intéressantes que M. Fodérà vient de publier sur l'absorption par imbibition.

Ayant déterminé ainsi quelle est la disposition des globules élémentaires du tissu cellulaire, il importait d'examiner si ces corpuscules sont tous semblables entre cux, et de mesurer exactement leur diamètre. Pour arriver à ce but j'essayai d'abord de mesurer les globules en plaçant une lame de tissu cellulaire sur un micromètre; mais, quelque soin que je prisse, il me fut impossible d'en avoir une lame assez mince pour que le globule que je voulais examiner, et les divisions du micromètre, ties sent tous deux au foyer du microscope. J'eus donc recours à une autre méthode, qui consiste à regarder avec un œil Pobjet dont on veut déterminer la grandeur, et à lui comparer avec l'autre œil les divisions d'un micromètre transparent placé à côté du microscope, et fixé au niveau de son foyer.

Je mc suis assuré, de cette manière, que tous les globulcs d'une lamc de tissu cellulaire sont semblables entre eux, et que leur diamètre réel est de 300 de millimètre.

Les résultats que je venais d'obtenir chez l'homme me portatent naturellement à rechercher si, dans les autres animaux, les globules qui composent le tissu cellulaire sont identiques et affectent une disposition analogue. La simplicité des lois de la nature rendait probable que par-tout elle employait les mêmes moyeus pour produire les mêmes résultats. Cependant l'observation seule pouMÉMOIRES

vait décider ce point d'une manière absolue : c'est pourquoi j'ai étendu aux quatre classes d'animaux vertébrés , les recherches dont je vais présenter succinctement les résultats.

Chez le chien, une lame de tissu cellulaire sous-cutané de la pattem offrit des globules de ;; de millimètre, réunis pour ainsi dire en chapelets, qui se portaient en différentes directions, et formaient une espèce de trames irrégulières, dont les caractères de structure étaient absolument les mêmes que chez l'homme ; enfin, leur identité était complète. J'ai obtenu les mêmes résultats en examinant le tissu cellulaire qui entoure l'arkère aorte du bœuf, etc. On peut donc, je pense, sans craindre d'émettre une opinion hasardée, conclure, par analogie, que cette disposition est common à tous les mammifères.

Le coq m'a servi d'exemple pour les animaux de sa classe. J'ai enlevé une lame mince du tissu cellulaire sous-quiané de la cuisse chez cet animal, et après l'avoir couverte d'une légère nappe d'eau, pour en prévenir la dessication, précaution totajours nécessaire dans ce gener d'ex-périence, j'ai constaté, par l'observation microscopique, que les globules innombrables dont cette substance est formée sont semblables, par leur diamètre et la disposition qu'ils affectent, à ceux que j'avais préalablement observés chez les manmifiers.

Parmi les reptiles, j'ai choisi la grenouille pour étudior la structure élémentaire, du tissu cellulaire. Le diamètre des globules qui le composent est le même que chez les mammières et les oiseaux, c'est-à-dire, de ;;à- de millimètre. Le direction et la position relatire des diverses rangées de ces globules présentent la même irrégularité qui caractérise ce tissu dans les différens animaux chez lesquels je l'avais déjà examiné.

Dans la plupart des poissons, les muscles adhèrent si

intimement à la peau, et leur structure est tellement serrée, qu'il serait difficile de se procurer dans ces parties un feuillet de tissu cellulaire propre aux recherches dont nous nous occupons. C'est donc entre le péritoine et les muscles abdominaux de la earpe, que j'ai pris une portion de ce tissu pour le soumettre à l'examen microscopique. Comme dans les animaux d'un ordre supérieur, j'y ai trouvé des séries de globules de tire de millimètre, qu'in avaient entre elles aucun rapport déterminé, et paroissaient comme placées au hasard.

On voit, d'après les faits que je viens de rapporter, que; chez des animaux ontièrement différens, soit sous le rapport de la disposition de leur organes, soit sous leui de leurs caractères physiologiques, si je puis m'exprimer ainsi, la structure élémentaire du tissu cellulaire est toujours identique. Des globules de 72, de millimètre constituent ce tissu chez l'homme comme chez le poisson: a insi tout nous porte à croire qu'un fait si général ne présente pojut d'exception, et que ce que j'ai constaté pour les animaux des différentes classes que je viens d'enumérer, doit se reproduire partout, et enfin qu'on peut établir comme loi générale que, dans tous les animaux, des globules du même diamètre se réunissent toujours d'une manière semblable pour constituer le tissu cellulaire.

Les cylindres tortueux que Fontana avait découverts dans le tissu cellulaire forment également, selonlui, les membranes séreuses et muqueuses (1). Pour m'assurer si cette, grande analogie dans les formes secondaires existatit également entre les corpuscules élémentaires, j'ai comparé la structure intime de ces membranes et celle de la substance cellulaire. Par cet examen, je n'ai pas tardé à découvrir que ces membranes sont formées de globules.

<sup>(1)</sup> Op. cit.

de la même grandeur et affectant, à peu de chose près, la même disposition que ceux qui constituent le tissu cellulaire.

La structure des membranes séreuses, du péritoine par exemple, et celle d'une lame de tissu cellulaire sont tellement semblables qu'il servit difficiel d'assigner des caractères propres à les distinguer. Ce résultat n'a rien qui doire nous étonner. Des faits nombreux rapportés par Bichat prouvent qu'il existe une très-grande analogie, sinon une identité parfaite, entre ces deux tissus.

Le chorion maqueux, dans as structure intime, ne paratt diffèrer que bien peu de ces deux tissus. Dans la conjonctive, la membranc muqueuse intestinale, etc., le diamètre des globules est de ziz de millimètre. Les rangées qu'ils forment sont plus rapprochées; enfin, leur arrangement présente peut - être un peu moins d'irrégularité que dans les tissus dont nous venons de parler. Il est donc évident que les tissus cellulaire, séreux et muqueux sont formés de globules du même diamètre réunis en séries, dont l'aspect est toujours le même; car le caractère essentiel de la disposition qu'ils affectiont, est de n'avoir entre eux aucun rapport constant.

La recherche de la fibre élémentaire des museles a depuis long-temps fixé l'attention. Plusieurs sants s'en sont occupés d'une manière spéciale; mais le résultat de leurs observations, perdu au milieu d'un amas de raisonnemens vagues ou de dissertations futiles , n'a d'abord inspiré aucune confiance. C'est depuis quelques années seulement que nous avons acquis, sur ce point, des connaissances positives et fondées sur des faits qui ne peuvent être révoqués en doute.

Dans le milieu du dix-septième siècle, Robert, Hooke et Leuwenhoeck (1), les prémiers, ont examiné au micros-

<sup>(1)</sup> Philosoph. Trans., N.º 239. A. Epist. Physiol., etc. Voyez Haller, Elementa Physiologia, t. 4. p. 410.

cope la structure des muscles, et ont observé que les dernières fibres qu'on peut y apercevoir à l'œil nu étaient encore composées d'un très-grand nombre de filamens d'une ténuité extrême, et qui étaient réunis entre eux par du tissu cellulaire.

Muys (1), qui traita ex professo ce sujet, dit que les plus petits faisceaux charnus ou fibrilles musculaires sont formés, en dernière analyse, de fils extrêmement fins ct transparens, qui sont presque contigus et suivent une direction longitudinale; leur forme, selon le même auteur, est tantôt cylindrique, tantôt noueuse; enfin leur diamètre est à celui d'un globule rouge de sang de l'homme ou de la brchis, à-peu-près comme un est à trois. Il a trouvé que , chez tous les animaux adultes , ces fibres élémentaires ont la même grosseur; mais il pensait qu'elles étaient plus ténucs chez les jeunes animaux.

Swammerdam (2) a observé que ces dernières fibres musculaires sont formées de petits globules.

Prochaska (3) s'est également occupé de ce sujet, mais n'a ajouté aucun fait nouveau à ceux déjà connus.

D'après Fontana (4), les fils charnus primitifs sont des cylindres solides, égaux entre eux, et marqués à distances égales de petits signes, comme autant de diaphragmes ou de rides , ce qui produit une apparence globulcuse ; mais il ajoute que l'observation n'allant pas plus loin , il n'ose rich décider touchant leur véritable nature.

Mascagni (5) considérait ces cylindres comme formés de vaisseaux absorbans remplis d'unc substance gélati-

<sup>(1)</sup> Muys, Investigatio fabricae quae in partibus musculos componentibus extat. In-4.º Lugduni Batavorum, 1741.

<sup>(2)</sup> Biblia natura; et Collection académique, t. 5.

<sup>(3)</sup> De carne muscularis tractatus. In 8.º Viennæ, 1778. (4) Opere citato.

<sup>(5)</sup> Prodroma della grande anatomia. In-fol. Firenze, 1819.

neuse, susceptible de se mouvoir pendant la vie. Je ne m'arrêterai pas à discuter ici la valeur d'une opinion semblable; mais je me hâterai d'arriver aux observations exactes et intéressantes que nous devons à Sir Everard Home et à MM. Prévost et Dumas.

La structure globulaire de la fibre élémentaire des muscles, indiquée par Swammerdam, a été mise hors de doute par les recherches récentes de Sir Everard Home (1). Ce physiologiste a également constaté que les sphères centrales des globules du sang, lorsqu'elles se réunisent en séries, ne different en rien de la fibre musculaire. MM. Prévost et Dumas (2) ont obtenu le même résultat, quel qu'ait été l'animal examiné, et partout ils ont trouvé des fibres identiques, soit par leur forme et leur disposition, soit par le diamètre de globules dont elles sont composées.

Mais les observations de Sir Everard Home ont été faites sur des muscles qui avaient subi diverses préparations, telles que la coction; il était donc possible que la coagulation des liquides albumineux, en déterminant le développement de globules nouveaux, eût influé sur le résultat qu'il a obtenn.

MM. Prévost et Dumas m'ont appris que, dans leur recherches sur ce sujet, ils essavaient toujours, en déchirant avec une pointe acérée un faiseau musculaire bouilli, de détacher une fibre isolée, afin d'en étudier plus facilement la structure intime. En agissant ainsi, cependant, on ne pouvait voir que la disposition des élémens de la fibre, et nullement les rapports qui, dans l'état naturel, existent entre ces rangées de globules

 <sup>(1)</sup> Croonion lecture; Philosophical Transactions, 1818, 1.4 part.
 (2) Examen du sang, et de son action dans les diverses actions de la vie, Annales de Chimie et de Physique, t. 22.

dans un faisceau charnu. Ces physiologistes ont donc pensé qu'il serait utile de reprendre ce sujet, en ayant soin d'employce les muscles dans leur état naturel, pour ne laisser aucune possibilité de doute sur la structure des fibres élémentaires.

Pour remplir ces conditions, i'ai enlevé, sur le bicens fémoral d'un homme, un faisceau charnu assez mince pour pouvoir l'observer au microscope. Je l'ai trouvé composé de globules de 1 de millimètre, qui , réunis en séries, formaient des lignes à-peu-près droites dont la longueur variait, mais était souvent assez considérable. Dans quelques-unes de ces rangées, on pouvait compter plus de vingt globules réunis en chapelet, et placés sur le même plan. Chacune de ces séries constituait ainsi une fibre musculaire primitive, dont l'existence était indépendante de celles qui l'en touraient ; car on pouvait l'isoler sans changer pour cela le rapport de ces globules. Ces fibres élémentaires suivaient toutes la même direction longitudinale, et, réunies en nombre assez considérable, formaient des faisceaux, qui entourés par de la substance cellulaire très-rare, constituaient par leur assemblage les fils qu'on distingue à l'œil nu dans le tissu charnu.

On voit donc que les globules de la fibre musculaire chez l'homme sont semblables par leur diamètre à ceux qui constituent le tissu cellulaire ; mais leur arrangement est bien différent; car, au lieu d'étér réunis en séries irrégulièrement disposées, ils décrivent toujours des ligues à èpeu près parallèles entre clles, L'àge de l'animal n'a pas, comme l'avait pensé Muys (1), une influence sur la grosseur des fibres primitives des muscles : car, comme je m'en suis assuré par l'observation directe , elles sont semblables en tout à celles que je viens de décrire chez l'homme adulte.

<sup>(1)</sup> Opere citato.

176

Il serait inutile de donner ici une description spéciale de la structure élémentaire du tissu musculaire chez tous les animaux dans lesquels je l'ai examinée. Des exemples nombreux , pris au hasard , non-seulement parmi les vertébrés, mais aussi dans des classes moins élevées dans l'échelle des êtres, m'ont invariablement présenté ces mêmes caractères dans la structure élémentaire de ce tissu. Le diamètre des globules , ainsi que MM. Prévost et Dumas l'avaient déjà constaté, est toujours le même (1). Je les ai mesurés avec soin chez des mammifères , des oiseaux, des reptiles, des poissons, des crustacés et des insectes; par tout ils ont is de millimètre. Le rapport qu'ont entre elles les séries qu'ils forment, est le même que dans la fibre musculaire de l'homme. Ces globules sont done, chez tous ces animaux, non-seulement semblables entre eux , mais encore leur diamètre est le même que celui des globules que nous avons déjà vu constituer les tissus cellulaire, séreux et mugueux : la disposition qu'ils affectent, ainsi que la position relative des rangées qu'ils forment, varient; mais les caractères physiques du globule élémentaire sont toujours les mêmes. Nous reviendrons plus tard sur ce fait ; car c'est seulement après avoir examiné la plupart des tissus organiques qu'on pourrajuger de son importance. Je passerai donc de suite à un autre point de ces recherches à l'examen de la structure élémentaire du tissu fibreux.

Les tendons , vus au microscope , paraissent formés d'un très-grand nombre de petits faisceaux longitudinaux qui, d'après Fontana (1), sont à leur tour composés de fils extrêmement fins , semblables entre eux , et qui marchent parallèlement en décrivant des ondes régulières.

<sup>(1)</sup> Loc. cit.

<sup>(2)</sup> Op. cit., t. 2, p. 222.

En examinant une portion du tendon du biceps fémoral de l'homme avec une lentille grossissant trois cents fois en diamètre. ¿ l'ai constatéque les cylindres décrits par l'auteur que je viens de citer sont formés de globules dont le diamètre est de ;; de millimètres. Ces globules sont done en cela semblables à tous eux que nous avons trouvés jusqu'iei : seulement la disposition qu'ils affectent dans leur arrangement n'est pas la même. Les rangées qu'ils forment sont quelquefois plus longues que dans la fibre musenlaire ; mais , au lieu de se porter en ligne droite, elles présentent des ondulations plus ou moins régulières. La seule diffèrence apparente que j'aie pu découvrir entre les propriétés physiques des fibres élémentaires des tendons et celles des muscles consiste dans cette dernière disposition.

L'aponévrose fascia-tata m'a présenté la même structure ; seulement les fibres paraissent plus longues et plus distinctes ; j'ai également soumis à l'examen-microseopique le ligament cervical du cheval : sa structure intime ne diffère point de celle des tendons, et le diamètre des globules qui le constituent est le même que chez l'homme. Chez le canard , la grenouille, etc., j'ai également constaté l'identité qui existe dans la disposition et les caractères des élémens organiques de la substance fibreuse; les séries que forment ces corpuscules ont par-tout le même aspect; enfin , j'ai cru voir que la structure élémentaire de ce tissu est touivurs la même.

Sans m'arrêter plus long-temps sur ce point, dans la crainte d'abuser des momens de l'Académie, je passerai de suite à l'examen des diverses parties qui constituent la peau. Fontana (1) ne me paraît avoir observé l'épiderme que d'une manière très-superficielle. J'ai constaté que ce

<sup>(1)</sup> Op. cit., t. 2, p. 255.

ses supérieures.

tissu est formé de globules de , ; de millimètre dont l'arrangoment irrégulier ne m.a para diffèrer en rien de celui du tissa cellulaire, comme on peut faiclement s'en sonvalacre, en comparant entre eux des portions de ces deux substances placées au foyer d'un microscope et à côté l'une de l'autre sur une imme lame de verre.

La structure élémentaire du derme diffère essentiellement de celle dont nous venons de parler. Les fibres entrecroisées qui forment cette substance aréolaire sont composés de globules de ; de millimètre , réunis en séries , à peu-près parallèles entre elles , assez longues et légèrement obudlèse ; disposition très - analogue , sinon parfaitement semblable à celle que nous avons constatée dans le tissen fibreux. Quant au chorion de la pean des autres animaux , je me borrenti à dire que céult de la grenouille, de la carpe, etc.; ainsi que je m'en suis assuré par l'observation directe, présente les mêmes earactères que dez l'homme et les aŭtres animantar des clasractères que dez l'homme et les aŭtres animantar des clas-

En étendant eès recherches aux membranes propres des artères et des veines. J'ai trouvé que leur structure est toute globulaire, comme celle des autres tisses préa-lablement examinés. Personne n'ignore que la membrane externe n'est autre chose que du tissu cellulaire; c'est pourquoi je crois inutile de m'y arrêter ici. Mais l'examen de la membrane moyenne des artères offre beaucoup plus d'intérêt. En effet, quelques physiologistes, conduits plutôt par des idées théoriques que par l'observation. l'ont considérée comme museulaire; i d'autres, au contraire, l'ont regardée aver plus de raison comme étant de nature fibreuse. J'ai soumis la l'extinen microscopique une portion de cette membrane provinant de l'artère aorte d'un homme, et j'ai trouvé que les globules de , ", et de millimètre qui la constituent sont disposés par rangées

plus ou moins longues qui se portent toutes dans la direction transversale à celle de l'artère, et forment enfin des lignes légèrement ondulées, comme celle qu'on observe dans le tissu fibreux. Dans le bouf et dans les autres animaux chez lesquels je l'ai examinée, l'arrangement et la grandeur de ces globules m'ont toujours paru les inémes.

La structure de la membrane moyenne des veines no m'a semblé différer en rien de celle que je viens de décrire ; seulement dars les artères , cette membrane a une épaisseur assez considérable , tandis que dans les veines elle est extrémement mince et n'existe que dans les gros trones.

Fontana (a) ne s'accorde pas avec cet auteur : « La substance médullaire du cerveau ; dit-il , n'est pas un simple amas de vaisseaux artériels et veineux ; elle n'est pas non plus formée de simples globules ou corpuscules sphéroides. » Il pense , au contraire , que c'est une sub-

<sup>(1)</sup> Opere min.; pars 1, p. 342.

<sup>(2)</sup> Op. cit.

stance particulière composée de cylindres ou de canaux transparens, irréguliers, et qui sont entremélés de quelques globules ou corps sphéroïdes, « Les nerß, ajoute le même auteur, sont formés d'un grand nombre de cylindres transparens, homogènes, uniformes, et très-simples. Ces cylindres paraissent formés d'une paroi ou tunique très-subtile, uniforme, et remplie, autant que l'eal peut en juger, d'une humeur transparente, géla l'aui peut et insoluble dans l'eau. » L'apparence de bandes ou de spirales que présentent les neris lorsqu'on les examine avec de très-faibles leutilles, dépend, selon lui, de la disposition ondalée d'un très-grand nombre de fils ou canàux parallèles dont nous venons de parler, et qui courent le long des nerés.

Joseph et Charles Wenzel (1) se sont également occupés de la structure élémentaire du tissu nerveux. Ils ont trouvé que la substance médullaire blanche partit entièrement composée de globules ou corpuscules arrondis , extrêmement petils , et ayant l'apparence de cellules remplies d'une substance médullaire propre. Ces globules sont tous à-peu-près de la même grandeur , et paraissent adhérer fortement entre cux, sans avoir cependant aucun licn apparent qui les unisse.

Les premières observations de M. Bauer, publiées par sir Everard Home (2), sont parfaitement d'accord avec celles des frères Wenzel. Il nous apprend que lorsqu'on soumet à l'examen microscopique le cerveau d'un animal récemment tué, on voit que toute la masse est composée de fibres formées par la réunion de globules d'un diamètre à-peu-près semblable à ceux du pus. Mais la structure

<sup>(1)</sup> De penitiore structurá cerebri hominis et brutorum. Tubiugen, 1812, p. 24.

<sup>(2)</sup> Loc, cit. Phil, Trans., 1818.

de cette substance est tellement délicaté, que la moindre altération suffit pour faire disparatire cette disposition fibreuse, et alors le tout ne semble être qu'une masse confuse de globules. Dans un autre mémoire (1), le même auteur apporte quelques modifications à ce premier réductat, d'après lesquelles le diamètre de ces globules ne serait pas toujours le même. Il eroit qu'il y en a de trois granpas toujours le même. Il eroit qu'il y en a de trois granpas toujours par une substance élastique, gélatineuse, transparente et soluble dans l'eau. Il ajoute que les filets globuleux simples sont moins distincts dans la substance orticale que dans la substance blanche de l'encéphale, dans la moelle épinière et dans les mefs.

Quoi qu'il en soit, toutes ees observations mettent hors de doute la structure globulaire du tissu nerveux. Cependant Fontana ne l'a pas observée, car les corpuscules dont il parle ne sont que des globules de matière grasse . ainsi que je m'en suis assuré en examinant une portion du cerveau écrasée sur une lame de verre. La disposition des eylindres contournés d'une manière semblable aux intestins, me paraît également dépendre du genre de préparation qu'il a employé; ear lorsque la substance médullaire ainsi écrasée commence à se dessécher, elle présente une apparence qu'on pourrait assimiler à ce que décrit Fontana. Aussi, dans toutes ces recherches, j'ai essayé d'éviter, autant que possible, ees sources d'erreurs. Pour v parvenir, je me suis servi d'animaux récemment tués, et, après avoir enlevé une tranche trèsminee de la substance nerveuse , je l'ai placée aussitôt sur une lame de verre que de temps en temps j'avais soin. d'humeeter légèrement. L'expérience m'a prouvé que ce

<sup>(1)</sup> Croonian lecture. Philosophical Transactions, 1821, 1.st part; et Archives générales de Médecine, janvier 1823.

genre de préparation réunit les conditions les plus favorables pour les recherches dont je m'occupe.

. J'ai examiné ainsi une portion de la substance blanche de l'hémisphère du cerveau chez un lapin, et j'ai ru qu'en effet el le est composée de globules. Leur diamètre ne m'a pas semblé varier, comme l'avait avancé sir Everard Home. Tous avaient ;; de millimètre. Dans la substance corticale du cerveau, dans le cervelet et la moelle épinière du même animal, j'ai trouvé tous cos globules de la même grandeur que ceux dont je viens de parler. Je pense donc pouvoir conclure qu'ils sont tous semblables entre eux.

Ces globules se réunissent en séries de manière à former des fibres à-peu-près parallèles entre elles , et dont la longueur est assez considérable. Dans les espaces qui existent entre ces rangées de globules, souvent on ne peut voir la couche suivante. Je crois que probablement cette disposition est due à l'interposition de la matière grasse dont nous avons déjà parlé. En effet, tant que les globules sont dans leur rapport naturel, on ne voit aucun amas de cette substance : mais si on écrase la masse médullaire, on apercoit, outre les globules primitifs, des globules ou gouttelettes dont la forme et le volume varient. et qu'on reconnaît facilement pour être de la matière grasse. Je n'ai trouvé aucune différence, soit sous le rapnort de la longueur, soit sous celui de la position relative, entre les rangées de globules dans les substances blanche et grise.

Dans le cordon rachidien, on voit distinctement les faisceaux primitifs formés par la réunion d'un certain nombre de fibres élémentaires. Cette disposition est encore plus marquée dans les nerfs. Ces organes sont également composés de globules de 122 de millimètre, format des rancées plus ou moins longues, et qui se portent toutes dans

la même direction. Les faisceaux résultant de la réunion d'un certain nombre de ces fibres élémentaires, peuvent être facilement isolés de ceux qui les entourent, et sont probablement les cylindres longitudinaux décrits par Fontana.

Il résulte donc de ces observations, que, chez le lapin, toutes les parties du système nerveux sont composées de globules identiques entre eux, et dont l'arrangement est toujours semblable.

Il en est de même chez les oiseaux. Dans la masse nerveuse cérébro-spinale du moineau, par exemple, ces corpuscules ont le même diamètre, et l'on voit que les séries qu'ils forment, ou, en d'autres mots, les fibres nerveuses élémentaires, offerent par-tout la même apparence. Chez la grenouille, le diamètre des globules du cerveau, de la moelle épinière et des nerls, est également de par de millimètre. Les séries qu'ils forment sont peut être un peu moins longues que chez les mammifères et les oiseaux; mais elles sont toutes aussi distinctes, et ont entre elles les mêmes rapports.

L'examen du système nerveux de la carpe m'a donné les mêmes résultats. Enfin, il me suffira de dire que toujours j'ai trouvé l'analogie la plus complète, non-seulement entre la structure des différentes parties de l'appareit nerveux, mais encore entre ce tissu lui-même observé dans les différentes classes des animaux vertébrés,

Ce que nous venons de voir pour la substance nerveuse, nous l'avions déjà constaté pour les autres tissus principaux de l'économie animale. Nous voyons que la forme et la disposition des parties élémentaires de chacan de ces tissus sont les mêmes, quel que soit l'animal sur lequel nous l'ayons étudié. Je pense donc que nous pouvois établir, comme loi générale, que la structure élémentaire propre à ces divers tissus est identique chez tous les animaux.

Il résulte également de ces recherches un autre fait plus remarquable encore : c'est que la forme et la grandeur des globules sont toujours les mémos, quel que soit d'ailleurs l'organe ou l'animal dans lequel nous l'ayons examiné. On serait done porté à evoire que les molécules des matières animales solides et organisées affectent toujours une forme primitive constante et déterminée. En effet, somme nous l'avons constaté, des corpuscules sphériques, du diametre de 1712 de millimètre, constituent, par lour assemblage, tous les tissus organiques précédemment énumérés, quelles que soient du reste les propriétés de ces parties et les fonetions auxquelles elles sont destinées.

Dans le mémoire déjà cité, MM. Prévost et Dumas vont encere plus loin. « Il est probable, disent-ils, que le règne animal entier participe à ce gonre de formation. » Ces physiologistes se proposent de donner sous peu le développement de cette loi, qui d'ailleurs se rattache à d'autres vues.

Mémoire sur la nature et l'origine de la sièvre jaune; présenté au Gouvernement espagnol, par la Société médico-chirurgicale de Cadiw, et traduit par M. JULIA-FONTÉMELLE.

La Société Médies-chirurgieale de Cadix ayant pris en considération les questions proposées par le Congrès national aux corporations médieales du royaume, sur la nature de la fièvre jaune, son origine et ses principales qualités, a tâché de résoudre ces intéressantes questions de la manière suivante &

Première Question. - La fièvre jaune est-elle con . tagieuse ou non ? - Si la Société ne craignait pas de dépasser les bornes d'un Mémoire, elle présenterait aux Cortès une histoire eirconstanciée de différentes épidémies qui ont régné dans les villes de cette province depuis 1800. Par ce moyen, elle démontrerait la manière dont ce fléau s'est introduit dans chacune d'elles , la marche lente et marquée qu'elle a suivie dans ses progrès, et les effets de l'émigration et des movens sanitaires qu'on adopta. Il ne paraît pas croyable qu'il puisse y avoir des hommes assea opiniâtres pour persister à nier l'existence d'un germe exotique et inconnu. La Société ne eraint pas d'assurer au Congrès que, quand bien même il lui manquerait d'autres données pour se décider en faveur de son existence, il lui suffirait de la lecture des descriptions présentées par un grand nombre de médeeins de divers lieux et légalisées par leurs autorités respectives. Ce sont elles qui nous apprennent , 1.º que Chiopina , Vejer , Conil , Algar , Prado del Rev. Tarifa et autres lieux n'en eurent point à souffrir en 1800, quoiqu'elles fussent environnées d'autres populations infectées. Les contagiés qui venaient de dehors guérissaient ou mouraient sans compromettre d'aucune manière la santé des habitans, par un effet des précautions sanitaires qu'on avait prises ; 2.º que Medina-Sidonia, après avoir, à la même époque, joui de cet avantage, en fut eruellement frappée en 1801 quand les autres lieux avaient déià recouvré la santé : 3.º que Lebrija, San-Lucar, Puerto-Réal et autres lieux qui l'éprouvèrent en 1800, en furent délivrés pendant 22 ans; 4.º que si la contagion s'était introduite dans quelquesunes, c'était parce que les autorités avaient ordonné expressément de cesser de mettre en usage les précautions sanitaires qui étaient en vigueur ; 5.º ensin que Rota et le port de Santa-Maria, dont les relations avec Cadix sont

intimes et journalières, éprouvèrent les mêmes épidémies que cette ville, et qu'elles s'en délivrèrent uniquement en 1810, époque à laquelle elles étaient occupées par les Français.

Cette variété d'effets, impossible à expliquer en admettant des influences endémiques et générales, est par elle-même une preuve évidente de l'existence de la contagion. Néanmoins, la Société, avant de prononcer sur un sujet d'une si grande importance, a cru devoir former une collection nombreuse d'observations qui reudit évidente la propagation de la fièvre jaune des malades aux individus sains, non seulement par le contact médiat ou immédiat, mais encore en se répandant dans l'atmosphère qui environne ceux qui en sont attaqués. Dans les unes on trouve des familles qui furent détruites , tandis que la ville jouissait d'une santé parfaite (\*) (1) ; dans d'autres , on voit d'une manière évidente le transport de la contagion d'une maison à la suivante, et d'une rue à l'autre, ainsi que les limites de la maladie, par suite de quelques préeautions sanitaires qui avaient été établies (2). Beaucoup enfin fent connaître une circonstance notable, celle de la propagation, quand les sentinelles se plaçaient sur la porte des contagiés (3). Dans les bâtimens qui sortirent contagiés, on a noté les progrès de la contagion, et l'on a vu qu'elle s'attachait à ceux qui n'avaient pas éprouvé la fièvre jaune (4), ainsi qu'aux embarcations avec lesquelles ils se mélaient accidentellement (5). A ces observations , on peuten ajouter beaucoup d'autres qui démontrent l'état de santé dont ont joui ceux qui ont évité de communiquer tant avec les malades qu'avec ceux qui les soignaient. Il en est aussi qui prouvent qu'un grand nombre de personnes qui s'étaient retirées à la campagne ne furent point atteintes ;

<sup>(\*)</sup> Toutes les notes se trouvent à la fin du Mémoire.

que des villes et des bourgs conservèrent la santé de leurs habitans en s'isolant; refin, qu'un grand nombre de bâtimens se préservèrent de la maladie en s'interdisant tout commerce et toute fréquentation avec les autres (6). La Société doit faire observer que, si quelques-uns en ont été frappés malgré cet isolement, elle a reconnu depuis que la cause en était due à l'infraction des précautions sanitaires (7).

Ges faits et l'extension progressive de la maladie d'une maison à l'autre, d'un quartier à celui qui lui était contigu, d'une ville au lieu le plus voisin (8), ont porté la Société à attester que la fièrre jaune est contagicuse et qu'elle jouit de la propriété de ne pas s'attacher deux fois à la même personne (\*), caractère essentiel que les autres maladies contagicuses fébriles n'ont point.

Ceux qui sont d'une opinion contraire citent en leur faveur une foule de personnes qui , malgré qu'elles aient communiqué continuellement et d'une manière très-immédiate avec les contagiés , n'ont point contracté la maladie : mais la Société ne voit , dans ces cas négatifs , qu'un manque de causes prédisposantes, sans lesquelles les virus les plus contagieux deviennent inertes. Chaque virus demande, pour exercer son action, des circonstances qui ne sont pas précisément égales , ni quelquefois les mêmes que celles qu'exigent les autres ; si elles manquent . la contagion se suspend ou s'éteint. Cette contagion de la fièvre jaune réclame aussi, comme une condition indispensable, pour se développer, un degré déterminé de température; c'est à cause de cela que nous vovons beaucoup d'épidémies de ce genre s'arrêter si l'air devient frais, continuer lorsque l'atmosphère recouvrele degré de

<sup>(\*)</sup> Cette assertion n'est vraie que pour les personnes qui ne quittent pas le pays où elles en out été atteintes, comme on le verra dans le courant de ce Mémoire. (Note du traducteur.)

chaleur nécessaire, et que l'on a observé que des individus qui n'en avaient pas été atteints daus des parages secs et ventilés, ont été contagiés aussitôt qu'ils se sont trouvés dans des lieux où l'air possédait des qualités controires.

II.me Question. La fièvre jaune a-t-elle été importée ou non? En Europe, on ue connaissait aucune épidémie qui cût pour caractère des vomissemens noirs et la couleur jaune de la peau; ce ne fut que long-temps après la découverte de l'Amérique qu'elle fut signalée. Si l'on considère le grand nombre de fois qu'elle a paru dans les 18.00 et 10. me siècles à Cadix , Malaga , Barcelone , Liorna , Mayorque, les Canaries, etc., l'on sera forcé de convenir ou que l'Europe a éprouvé de grands changemens. ou que le germe qui produit la fièvre jaune nous est venu de dehors. Ce sera sans aucun fruit qu'on tâchera d'indiquer des causes qu'on supposera productrices, et qui ne prouveront rien , puisqu'il est bien certain qu'avec elles on a existé de temps immémorial sans avoir eu à souffrir de ce fléau dévastateur. Si la fièvre jaune règne en Amérique : si nous avons un commerce intime avec ses ports, et s'il nous arrive annuellement un grand nombre de bâtimens qui viennent de ces parages avec des malades et des morts de cette même maladie, pourquoi tourmenter notre imagination par des recherches superflues et par des théories arbitraires, afin de prouver que la fièvre jaune peut s'engendrer en Esparne. Il est bien reconnu que cette maladie exerçait les plus grands ravages à la Havane en 1800, et qu'avec d'autres bâtimens venant de ce lieu. entrèrent la frégate espagnole l'Aigle, sur laquelle moururent cinq personnes ; la polacre espagnole Jupiter , qui eut deux morts et tout l'équipage malade, la corvette américaine le Dauphin, qui compta trois morts, etc. Qu'y a-t-il donc de si étrange qu'on leur ait attribué l'introduction de la contagion? Si l'attention se portà d'abord sur la corvette le Dauphin, ce fut parce que les équipages des pessagers qu'elle portait la communiquérent à Séville et presque en même-temps à Cadix, quand les peuples qui vivent entre ces deux villes jouissaient d'une parfailessanté, Nous pouvons ajouter à ces faits, que le premier que l'on reconnut atteint de la fièvre jaune à Puerto-Réal, fut Antofne Grossa, charpentier, qui travaillait sur cette corvette. A Liorna, la fièvre jaune se déclara en 1864, peu de jours après l'entrée dans le port de la frégate espaguole la Tudelana, venant de la Havane et de Cadix, laquelle avait perdu quatre personnes pendant la navigation. Elle fut propagée dans la ville par deux malades qui en descendirent et la portèrent dans leur auberge, où par la suite il mourut douze individus.

Ce serait sans raison qu'on chercherait à accuser la position de l'île de Pomégue, où est établi le lazaret de Marseille : on n'y trouve aucun marécage, ni rien qui puisse donner lieu à quelque infection atmosphérique; les vents les plus frais y avaient régné pendant tout l'été de 1821. Les équipages et les gardes de trente-sept embarcations quaranténaires qui se trouvaient dans son port, et se montaient à 600 personnes, jouissaient de la meilleure santé, quand arriva le brigantin danois le Nicolino, qui venait de Malaga et avait eu dans cette petite traversée deux malades de cette fièvre : le lendemain de son arrivée . la fièvre jaune se montra dans les six embarcations les plus voisines. Serait-on mal fondé de croire que le Nicolino portait le germe de cette maladie, et que, sans son arrivée et celle des bâtimens venant du même lieu , la salubrité de cette île cût continué?

La même année, Mahon jouissait d'une santé parfaite, quand des bâtimeus de Malaga et de Barcelone arriverent. Peu de jours après, la contagion se déclara sur une polacre anglaise; non-seulement tout l'équipage en fut infecté, mais elle exerça ses ravages sur trente-buit hâtimens. Elle s'introduisit aussi dans le lazaret. L'alcade, son second et l'aumônier en moururent. Cette épidémie cessa enfia, sans que le peuple en eût éprouvé le moindre mal, personne n'en syant été atteint. Pourrait-on, d'après cela, inel l'importation de ce virus? Ces faits et les raisons précitées ont déterminé la Société à regarder la fièvre jaune qui s'est déclaréé en Espagne comme y ayant été importée.

L'importation a été beaucoup mieux observée dans les potits lieux, parce qu'il est plus facile de savoir quelles sont les personnes qui arrivent et celles qui partent, ainsi que les habitans qui ont la plus légère maladie. C'est ce qui a porté la Société à présenter une idée succincte des meilleures données qui lui ont été adressées par les praticiens les ruis recommandables (").

San-Fernando la recut, en 1819, des traficans de Bahia, qui demeurent tous dans le quartier du Christ.

Puerto-Real la dut, en 1800, à Antonio Groso, qui travaillait en qualité de charpentier sur la corvette américaine et Detfin (le Dauphin.)

Puerto de Santa-Maria, en 1800, la tint d'un Génois venant de Cadix, qui contagin tous ceux qui vivaient dans la même maison. La contagion passa ensuite aux maisons immédiates, et resta long-temps dans cette rue. En 1804, un Valencien, un soldat du régiment de Jaen, un sergent de celui de Farnesio, et sa femme, tous venant de Cadix, l'y portèrent. En 1815, elle fut duc à deux personnes arrivées de cette dernière ville, qui furent logées l'une à la rue Larga, et l'autre à celle del Pozuele la squelles la communiquièrent à un garçon de boutique et à

<sup>(\*)</sup> Tout ce qui suit, jusqu'à la troisième questiou exclusivement, appartient aux notes; c'est par mégarde que ces notes ont été insérées dans le texte.

divers autres individus. En 1819, ce fut un montagnard venant de secourir son fils, qui était mort de la fièvre jaune à San-Fernando; et en 1820, divers individus qui entraient fréquemment dans l'auberge où logent ceux de Jerez, qui, à cette époque, l'avait dans son sein.

Jerez de la Frontera la dut en 1804 à un individu venant de Malega, qui alla habiter la rue du Soleil. En 1819,
un soldat et deux gitanes, qui allèrent loger dans la rue de
Pavie, l'y portèrent. Un d'eux, arrivé malade de SanFernando, la communiqua à deux soldats du régiment de
la Gouronne, logés dans la même maison. La maladie
passa ensuite aux maisons voisines, et s'étendit dans tout
le quartier. En 1821, un homme sortit du port le 20 esptembre, vini habiter la rue Porvera, N.º 656, et la communiqua à sa sœur; ils en moururent tous deux. La contagion attaqua leur famille et les maisons contigués.

Rota. En 1800 , J. Marie Brabo , Joseph Bernal et André Gustido , tous venant de Cadix et de San-Fernando , en portèrent les germes. En 1804 , ce fit deux étrangers et Gaëtan-Benevente , venus de la même ville ; en 1819 , un capitaine du régiment d'Amérique la comuniqua à deux personnes qui le servaient. Outre cela , il entra six personnes dans un bateau de passage, le jour même qu'on interdit les communications. En 1811, elle fut due à un de ses habitans, qui trafiquati avec le port de Sainte-Marie , à une femme dans la maison de laquelle dormait un boulanger venant de Gadix , et à un marchand drapier qui contagis as femme.

San-Lucar de Barrameda la dut en 1819: 1.º à François Ascensio, qui arrivait de San-Fernando; cet homme, demeurant dans larue Saint-Jean, communiqua la maladie à son aïeul, qui logeait avec lui, ainsi qu'à un enfant qui venait fréquemment dans sa maison; ».º à un revendeur, venu malade do San-Fernando, lequel, avant de mourir le 5.º » jour au lazaret, avait déja contagió plusieurs pa-

rens et amis qui l'avaient visité; 3.º enfin, à une femme sortant du port Sainte-Marie, qui se rendit dans la maison d'une accouchcuse, et contagia le neveu de celle-ci. Sur ce dernier point elle ne s'étendit pas plus loin, parce que la maison était éloignée des autres et isolée. En 1821, elle fut portée par un jeune homme sortant de ce dernier port. Il tomba malade le même jour qu'il arriva; on l'isola, et la contagiou fut étouffée. Ayant pris les mêmes moyens, à l'égard de quelques autres personnes, le résultat en fut le même.

La plus grande partie des lieux dont nous avons parlé jusqu'à présent, peuvent laisser quelques doutes sur les vrais conducteurs de la contagion, tant à cause de leur population, que des relations intimes qu'ils ont avec Cadix, mais les observations suivantes sont différentes et beaucoup plus positives.

Lebrija la reçut, en 1821, de don Rodrigo Morales et de quelques autres personnes sorties du port, qui s'introdusirent dans les auberges et contagièrent plusieurs domestiques. La servante de don Rodrigo, dont la mère était employée au port, vint voir sa fille, et lui communiqua la maladie. La fièrre y fuf aussi introduite par Morales Taria, qui cacha l'endroit d'où il venait, et par Benoît de Salos, qui l'aida à décharger son charriot, et lui tâta même le pouls. Une famille qui les soigna mourut en entier.

A Espera, en 1800, des charretiers qui arrivaient de Cadix, vers le milieu de septembre, la communiquèrent aux mattres de l'auberge où ils logèrent. En 1804, ce fut un parti de soldats venant de Malaga. La plupart moururent dans leur logement, et contagièrent les malheureux qui les logeaient.

Algeciras: il a été prouvé qu'en 1804, les porteurs de la contagion furent des contrebandiers venus de Gibraltar, lesquels moururent avec une partie de leurs familles. Los Barrios la dut en 1804 à Don Antonio Montero, chez qui elle se déclara le jour même de son arrivée de Cadix; avant sa mort il la communiqua aux plus proches voisins, et peu de temps après, elle s'étendit dans tout le quartier.

San-Roque: en 1804, Don Pedro Langlada s'étant rendu à Algeciras, où régasit la fièvre jaune; pour voir son fils qui en était attaqué, cet infortuné père contracta ee mal, le communiqua à cinq individus de la maison la plus voisine, et bientôt toute la rue en fut infectée.

Ximena: en 1804; Don Ant. Montero, qui tomba malade à son retour de Cadix, la transmit aux maisons voisines, d'où elle se propagea seulement dans le quartier haut.

Medina Sidonia; en 1801, un fripier, qui la porta, contagia Sebastien Ortiz; celui-ei son père, sa mère et deux frères; elle passa de la à la maison de la Espalda où elle frappa Legoupil et deux autres individus.

Ubrique : en 1800, un prêtre fuyant de Gadix se refugia dans la maison de son oncle, chirurgien de l'endroit, et contagia toute la famille.

Moron la dut, en 1800, à des voituriers chargés d'huile et venant des ports infectés, lesquels la communiquèrent à leur famille.

Ronda la reçut', en 1804, de deux habitans de Malaga qui contagièrent Maria del Rio , ehcz qui ils étaient logés. Bernard Rubio et François Ruiz, avec une fille, qui vinrent aussi maladesde Malaga, y contribuèrent également. Gette, dernière la communiqua à sa servante, à la blanchiseuse de la maison, i ainsi qu'à plusieurs personnes qui vinrent la voir.

Espejonen 1804, elle y fut portée par Jean de Cordos, charretier, qui arriva de Malaga avec cette fièvre le 27 août ; comme il daisait aussi l'ollice de commissionnaire, il fut visité par plusieurs personnes, parmi lesquelles Marie Chaves, François Redondo et sa femme, Bernard Garcia, son père, sa mère et trois frères, Marie Lucena et sa mère, ainsi que la veuve de Cordoba et sa fille, furent atteints de la contagion.

Rambla la reçut, le 22 août 1804, d'Alphonse Nieto, venant de Malaga, lequel contagia Alphonse Gastro qui vivait dans la maison attenante, et Marie-Marianne qui demeurait dans celle de la Espalda. Celle-ci la donna à Cristobal Dobles qui restait dans la même maison, ainsi qu'à son fiancé.

Jumille la dut en 1811 à deux émigrés de Murcie, où régnait la fièvre jaune; ceux-c'il a communiquément à deux disserands auxquels ils avaient donné des toiles à faire; ces derniers la transmirent à leurs familles. En 1812, elle fut duc à un capitaine du régiment d'Almansa, venant de Totana et de Cieza, où cette maldre s'était déclarée. Il contrigia Don Francisco Auñon, chez qu'i il était logé, et celui-

ci la communiqua à sa femme et à sa servante. III. me Question. - La fièvre jaune s'engendre-t-elle ou non dans Cadix? - La reponse à cette question est si dépendante de la précédente qu'après un mûr examen, on pourrait se convaincre que cette dernière satisfait à toutes les deux. Le hasard pourrait-il faire que les influences ou les causes auxquelles on prétend attribuer l'origine de la fièvre jaune, après être restées sans action pendant tunt d'années à Cadix, se soient développées précisément à la même époque à laquelle on trouve les preuves les plus évidentes de son importation? Ce phénomène extraordinaire pourrait-il , par une autre combinaison singulière de circonstances, s'être montré aussi à Barcelone, Malaga, Liorna, Pomègue, Mayorque, les Canaries, etc. ? On est forcé de tourmenter la credulité humaine pour lui faire adopter des suppositions si arbitraires. Cette seule réflexion aurait décidé la Société à se déclarer pour la négative, si l'importance que l'on a donnée aux argumens contraires ne l'eussent forcée de traiter ce point avec un peu plus d'étendue.

A Cadix et ses environs, si nous voulons rechercher les causes d'un mal plus cruel que les fièvres rémittentes des camps, plus affreux que les fièvres aiguës d'été, plus meurtrier que celle des prisons ; enfin aussi mortifère que les pestes qui ont désolé l'Europe, où en trouverons-nous les causes, scra-ce dans les lieux voisins ? Examinons plutôt son histoire (9).

Espejo, Ronda, Ubrique, Espera, Jumilla, Arcos et la Rambla, situés sur des terreins secs et élevés, sans bois propres à intercepter les courans d'air, sans étangs ni marécages, propres à infecter l'atmosphère, ayant enfin de petites populations livrées à l'agriculture, et douées de mœurs simples, furent atteints de la fièvre jaune, qui se propagea parmi les habitans. Veier, Tarifa, Chipiona et Conil, placés dans la même plage et entourés d'étangs et de marais, qui sont, comme on sait, des fovers de fièvres intermittentes, n'ont jamais éprouvé cette maladie, tandis qu'elle régnait dans tous les lieux circonvoisins, Si par hasard il entra dans ces divers endroits quelques contagiés, ils guérirent ou moururent sans l'avoir communiquée aux autres habitans. Medina Sidonia, dont la position est préférable, fut cruellement attaquée de la fièvre jaune en 1801. Puerto Réal, situé sur un sol plus bas que celui de la côte de la Baie, et à côté des étangs qui lui procurent des fièvres tierces . s'en voit délivré depuis 1800. En 1804 et 1819, on s'en préserva en isolant ceux qui y arrivèrent malades, Lebrija, placé sur les caux du Guadalquivir", n'en a point souffert depuis 1800 jusqu'en 1821, pour avoir pris les précautions sanitaires les plus convenables ; la même chose a eu lieu à San-Lucar en 1819 et 1821,

Il résulte de cet exposé, que ni la situation haute ou

196

basse du sol, ni les étangs et les marais, ni les grandes plages n'ont point exercé l'influence que quelques-uns leur supposent, pour produire la fièvre jaune ou neutraliser ses effets, et que cette maladie a plutôt reconnu pour cause, les plus ou moins grandes relations entretenues avec les peuples contagiés, et l'abandon des moyens sa nitaires qui ont été d'une efficacité bien reconnue pour en garantir les lieux précités. Rota et le Port de Sainte-Marie, dont le trafic indispensable avec Gadix leur a fait éprouver les mêmes maladies qu'à cette ville, confirment cette vérité (10). Les causes productrices de la fièvre jaune existent-elles dans la baie de Cadix ? Cela n'est pas croyable , puisque en 1804 , les équipages de 64 bâtimens v jouirent d'une santé parfaite, et qu'en 1819, ceux de 30 autres eurent le même avantage, sans avoir pris d'autres précautions que celle de rester dans un état constant d'isolement. Où pourrons-nous donc trouver la source d'un mal si délétère et si pernicieux? La Société l'ignore. On ne saurait l'attribuer aux cloaques, puisque la fièvre jaune s'est montrée trois fois à Cadix dans le dernier siècle, époque à laquelle il n'y en avait pas encore, et qu'en outre elle s'est déclarée depuis dans des parages où il n'en existe pas. Elle ne croit pas non plus que quelques jours de chaleur soient une cause suffisante, parce que ces vieissitudes sont de tous les temps et communes à tous les pays, et que les effets de la chaleur dans la zône tempérée ne sont jamais comparables à ceux que causent la constance et l'intensité de celle qui règne dans les régions qui sont entre les tropiques. D'un autre côté, nous avons vu à Cadix que les chaleurs des années 1787, 89, qo, qu et 94 furent égales et même plus fortes que celles de 1800, et néanmoins la fièvre jaune ne s'y déclara

point. Les médecins assurent qu'à Medina, les chaleurs de 1801, temps auquel la contagion s'y développa, n'étaient pas plus fortes que celles des années ordinaires. Les praticiens du port Sainte-Marie disent que , si cette maladie reconnaissait pour cause les chaleurs, ils auraient dû en être atteints en 1803, époque à laquelle le thermomètre monta au mois de juillet à 89 degrés, et en 1810, dans le même mois à 94, tandis qu'en 1800 sa plus grande hauteur, dans le mois d'août, fut à 87 (10). Laissant de côté tous ces faits, nous savons que les grandes chaleurs produisent seules une classe de maladies hien différentes de celles qu'elle fait naître dans les lieux insalubres. Aussi voyons-nous des îles dont les habitans jouissent de la plus parfaite santé , quoique étant à la même ou à une moindre latitude que d'autres , ou bien que le continent où les maladies dévorent les Européens.

Quelques-uns supposent que le passage d'une région froide dans une chaude est la source de cette maladie pour les étrangers qui viennent à Cadix. Mais s'il en était ainsi, elle serait générale dans tous les parages de la Méditerranée qui se trouvent à une égale ou à une moindre latitude que cette ville. En 1800, ceux qui venaient des pays tempérés, comme ceux qui arrivaient des pays froids, l'éprouvèrent également. Les trois bâtimens où elle manifesta le plus ses ravages, à Pomègue, sortaient de l'extrémité de la Méditerranée : l'un d'eux était parti d'Alexandrie, qui se trouve située sous le 31.º degré.

La Société a remarqué, d'un autre côté, que les épidémies de la fièvre jaune n'ont point observé ces lois propres aux influences quand leurs effets sont généraux. En premier lieu , loin de paraître indistinctement et en différens points, elle se présente en un seul ou en deux, et s'étend vers les autres avec un ordre si visible et si marqué, que les anti-contagionistes ne pouvant le nier, veulent l'attribuer à la prédisposition individuelle : comme s'il était possible que le hasard seul fit rencontrer, ainsi 3.

198 nénotres

prédisposés, tous ceux d'une maison, d'une rue, d'un quartier , etc. , sans qu'il y en cût un seul dans les autres points. Il parattrait également raisonnable de croiro que si les causes productrices de la fièvre jaune existaient dans notre sol, elles devraient produire des maladies générales, quoique bénignes, durant les années où les chaleurs sont tempérées, et que la fièvre jaune dévrait être le summum, dans celles qui sont regardées comme très-mauvaises. Pendant qu'elle régnerait, il devrait se montrer des affections plus simples au commencement et à la fin de la maladie, en raison de la plus ou moins grande intensité des causes productrices. Loin d'en être ainsi, on ne connaît point à Cadix de fièvres endémiques, et lorsque la fièvre jaune paraît, les premiers comme les derniers malades présentent tous les mêmes symptômes caractéristiques de cette cruelle maladie.

Enfin.; la Société considérant l'horrible mortalité que la fièrre jaune a causée chez les Espagnols européens, et la nombre de fois qu'elle s'est montrée dans la Péninsule, ne peut qu'en avoir reconnu les causes, sur-tout lorsqu'elle voit que les maladies indigènes et familières à un sol sont, à peine sensibles chez les naturels, comme les habijans de la Havane-et de Vera-Gruz nous en offrent la preuve.

Si ces causes n'étaient en effet récentes ni exotiques, comment le port de Cadix pourrait-il avoir été pendant tant de siècles le rendez-vous du commerce d'Europe et le point militaire des plus fortes escadres? Les expéditions formidables dirigées contre Alger, Mahon, Colonia dol Sacramento, Gibraltar, la Jamaïque, etc., cussent du y, éprouver les plus grands ravages, si une telle fièvre y cût été stationnaire. La Société, convaincue de ces raisons, croit que la fièvre jaune n'est endémique dans ancun point de la Péninsulé.

IV. Question — La fièvre jaune se reproduit-elle ou non dans Cadio? — Si, du grand nombre de bâtimens qui arrivent d'Amérique, infectés de la fêvre jaune, chacun eût produit une épidémie, il y a long-temps que Cadix ne serait plus, on bien qu'il serait réduit à une simple garnison. Une réunion de circonstances, qui n'existe pas souvent, est nécessaire pour développer un germe qui, le plus souvent, reste und et sans action, semblable aux étincelles détachées du briquet dont beaucoup se perdent avant que l'amador, pour si bleir jiréparé qu'il soit, puisse être enflammé,

Cos réflexions, qui tendent à reponsser l'idée que cette maladie ait été importée toutes les années qu'elle s'est montrée, nous mettent dans la nécessité de chércher une autre cause à laquelle on puisse raisonnablemeit attribuer quelques-unes de ses apparitions. La Société ne cherche point à rérer des théories, encore moins à faire des applications forcées; elle s'appuiera mitquement sur les principes généraux de l'art; et fondée sur ces principes ét sur des observations incontestables, élle démontréra que l'arceproduction du virus contagieux n'est point une talés pai reproduction du virus contagieux n'est point une talés pai rement hypothétique, puisqu'elle se trouve; au contraîre, basée sur des faits qui ne sauraient être démentis;

Coux qui avouent que la fièvre jauné est contagions et peut nous être importée, conviennent indirectement de sa reproduction, puisque le linge infecté ne poirreut, d'aucune autre manière, un mois on deux après qu'il la servi à l'asseg des malades, porter les germes de la roof, tagion. La difficulté consiste en l'opinion où ils sont sir le terme plus ou moins long, c'est-à dire; d'une année à l'autre, que ce virus neut conserver ses effets périricieux.

Si cette question devait être résolue par analogie, nous verrions que les semences et les odeurs fournissent des preuves nombrouses de cette vérité, puisque rien n'est

200 MÉMOIRES

plus commun que de voir les premières conserver plusieurs années la faculté de germer, et les secondes se conserver long-temps dans les linges qui en sont imprégnés et qu'on tient enfermés, et manifester leur présence d'une manière plus sensible lors des chaleurs.

Les médecins de Medina-Sidonia, en réponse à la demande qui a été faite aux diverses villes par la Junte de médecine de cette capitale, présentent l'observation suivante pour démontrer le long espace de temps que les miasmes animaux peuvent conserver leur propriété délétère. Une des vaches qui paissaient dans les pâturages de las Arjamitas , étant morte d'une maladie contagieuse . quatre hommes qui la dépouillèrent furent atteints d'une maladie très-dangereuse, dont deux moururent. L'horreur que les gardiens du troupeau eurent de cette peau, et la peur qu'elle n'infectât, par le contact, les autres animaux. les obligea à la placer sur le toit de la cabane où ils se retiraient. Elle y resta trois ans exposée à toutes les vicissitudes de l'air; au bout de ce temps, étant bbligés de renouveler le toît, parmi les personnes qui touchèrent les restes de cette peau, trois devinrent malades , desquelles deux moururent avec les mêmes symptômes que ceux qui, trois années auparavant, avaient écorché cet animal. Passons maintenant à d'autres faits. L'histoire des pestes qui se sont manifestées en Europe

L'histoire des pustes qui se sont manifestées en Europe est pleine d'observations prises chez les peuples où ce fléau, se fait sentir toute l'année, en diminuant cependant durant les froids de l'hiver, et augmentant à l'entrée du printemps; phénomène qui démontre l'influence du froid sur la contagion, soit en affaiblissant son action, soit en diminuant son expansion, en concentrant, par conséquent, l'atmosphère contagiante. Dans d'autres pays elle dure tout l'été et l'automne, cesse en hiver, et reparatt au printemps dès que les chaleurs se font sentir, ce qui au printemps dès que les chaleurs se font sentir, ce qui

indique bien clairement qu'elles jouissent d'une propriété contraire à celle du froid, puisqu'elles mettent en action le virus contagieux qui conserve toujours sa nature tant qu'on a tenu les linges où il s'était niché à l'abri du contact de l'air. Une série d'observations a confirmé depuis ces mêmes faits; la plus décisive est l'apparation annuelle de la peste à Smyrne et à Constantinople.

Revenons à la fièvre jaune. La reproduction de son virus contagieux a été encore bien plus manifeste et bien plus sensible : c'est à elle qu'on doit attribuer l'épidémie qui s'est déclarée à Cadix en 1801, et qui n'atteignit qu'un seul régiment qui, nouvellement entré, fut logé dans les mêmes lieux où , l'année antérieure , il y en avait eu un autre d'infecté. A Séville, elle fut reproduite pour avoir ouvert des malles volées à une dame qui émigra en 1800. Ces malles avaient été déposées dans la maison du second corrégidor; elles furent rendues le 2 juin à la propriétaire qui , le même jour , les ayant ouvertes et en ayant tiré du linge, tomba malade, ainsi que sa fille et deux domestiques peu de temps après. Les maladies de Xerez en 1820, et del Puerto en 1821, furent probablement reproduites par leur propre virus de l'année précédente. A Medina-Sidonia, on ne peut révoquer en doute que la maladie n'ait été due à l'introduction de quelque foyer, parce que tous les endroits voisins qui l'avaient éprouvée l'année dernière, étaient alors dans un état dé santé, et qu'à l'époque où ce fléau les frappait, Medina-Sidonia n'en eut point à souffrir.

On est porté, d'après les plus grandes probabiltés, à attribuer à la même cause les symptômes qui se mansfestèren t chez les premiers ridiridus attaqués de la fibrre jaume qu'on observa à Gadix, en 1820. Le premier fut un Français arrivé de Madrid en février, qui se logge dans une petite habitation où, l'année antérieure, étinein morts deux iddividus de la fièvre jaune, et où un troisième avait été dans le plus grand danger. A la fin de mai, il en fut atteint. Le second fut l'ordonnance de M. gneur l'Évêque, lequel habitait une chambre obscure et peu ventilée , où l'année précédente était mort son prédécesseur. Le médecin à qui nous devons cette observation, assure qu'il y avait encore sur les murs les taches des excrémens du mort. Mais pourquoi multiplier les preuves de la reproduction de la contagion . quand nous en avons de si évidentes dans la petite-vérole et les autres maladies exanthémateuses venues de l'Asie? D'après cet exposé, la Société ne doute point que le contagium de la fièvre jaune ne puisse se reproduire toutes les fois que les circonstances indispensables pour son développement ont lieu. C'est à cette cause qu'ont été dues beaucoup de ces épidémies qui ont eu lieu à Gadix depuis 1800, et il ne serait pas étonnant qu'il en fût de même en Catalogne, si le froid n'y met obstacle, et si les autorités locales ne s'empressent d'en détruire les fovers ou de le contenir lors du développement du mal.

La reproduction est très-difficile à la campagne et dans les potits lieux; elle est beaucoup plus facile dans les graades populations où mille causes concourent à vicier l'atmosphère, et à dérober la connaissance des premiers individus qui sont atteints de ce fléau. Enfin les lieux les plus exposés sont les villes méridionales, sur-tout celles qui, par leur commerce, attirent beaucoup d'étrangers.

V.º Questione — Déterminer l'influence des hauteurs et des distances sur le virus de la fièvre jaune. — La Société a réconsuu la grande influence qu'exerce sur le virus de la fièvre jaune l'air sec et aromatique de la campagae qui jarvient même le détruire si su' température vient au dessous de 19 degrés. Elle a néanmoins plusieurs ebservations qui démontrent que cette assertion peut n'être pas toujours vraie, et que les avantages de sol

peuvent devenir nuls si l'on no prend pas les précantions nécessaires.

Il est indubitable que la fièvre jaune s'est propagée parmi les habitans d'Arcos, Espera, Espejo, la Rambla; Jumilla, et autres lieux élevés, dont le sol est sec et l'atmosphère pure, et qu'elle ne s'est jamais communiquée aux peuples voisins, tels que Chipiona, Conil, Tarifa . et autres lieux situés sur un sol bas et moins avantageux. Il est reconnu qu'à Médina elle ne se montra point quand tous les autres lieux circonvoisins l'eurent , mais bien l'année suivante quand ils en furent délivrés (11). D'après cela . l'on peut conclure que les habitans de cette province dûrent plutôt leur délivrance aux précantions sanitaires qu'ils prirent, qu'aux avantages de l'élévation du sol. Chipiona et Vejer se glorifient de leur constance à suivre ces mêmes moyens. Lebrija et San-Lucar considérant le bien qu'ils en avaient retiré pendant vingt ans , se plaignent amèrement de l'autorité qui , loin de les encourager à s'en préserver, ordonna aux habitans de cesser de mettre tous ees moyens en usage. Rota et le port Sainte-Marie connaissent le danger à quoi les expose leur trafic journalier avec Cadix (12). Les familles qui se sont isolées se sont préservées de cette fièvre, comme on l'a éprouvé dans divers lieux et dans les maisons de campagne; mais quelle que fût la situation du sol, on a été forcé de prendre des précautions convenables si l'on a voulu conserver la santé. Dans les villes, il fallait nécessairement choisir les quartiers et les rues éloignées de la contagion. A la campagne, quoique la pureté de l'air permît plus do rapprochement, une liberté illimitée de communication ne laissait pas d'avoir ses dangers (13). A Espera et à Port Sainte Maric, on a vu dans des métairics plusieurs personues qui furent contagiées pour n'avoir pas voulu se priver de fréquenter des gens qui entraient 204 MÉMOIRES

et sortaient des villes atteintes de ce mal. Le docteur Arejula, en parlant de l'épidémie de Medina-Sidonia, dit, « que ceux qui furent à la campagne s'en délivrèrent : mais que lorsqu'ils fréquentaient les personnes qui allaient à la ville, ils en étaient attaqués comme s'ils y eussent été euxmêmes. Les médecins de cette ville rapportent l'observation suivante. « Les habitans de la campagne ayant résolu de ne point venir à la ville jusqu'à ce que l'épidémie eût cessé, on observa que les individus dont les familles habitaient le quartier infecté tombaient fréquemment malades, quoique n'ayant pas de communication avec des gens suspects, et que ceux au contraire qui avaient leurs maisons dans les quartiers non contagiés n'eurent point cette fièvre. » On ne peut expliquer ce cas, qu'en supposant que la contagion s'impregnait, ou bien était nichée dans le linge qu'on leur envoyait toutes les semaines de chez eux. A Lebrija , Don Rodrigo Moralès se trouvant depuis un mois avec toute sa famille dans une ferme, il envova à la ville une fille (qui avait eu la fièvre jaune en 1800) pour aller chercher divers objets dont il avait besoin. A son arrivée, deux ou trois personnes qui les touchèrent furent contagiées. Cette fille fut ensuite à la métairie del Cubo, éloignée de la sienne d'un quart de lieue, afin d'y entendre la messe; deux petites filles qui s'assirent sur la chaise qu'elle quitta en se retirant de ce lieu , furent de suite atteintes de ce cruel mal. Les personnes qui, par quelle cause que ce soit, en

Les personnes qui, par quent cause que ce son, an sont attaquées à la campagne, ne la communiquent généralement pas, même à ceux qui les soignent (14). Ce fait n'a pas été cependant toujours constant, puisqu'il a fourni des exemples contraires. On ne peut nier en effet, que le contact d'un air pur, sec et continuellement renouvelé, n'affaiblisse et ne détruise même la nature des effluves contagieuses; au point de les rendre sans action; mais si

les malades sont placés dans des chambres obscures, humides et peu ventifées, cette influence bienfaisante disparatt, et il n'est pas rare que ceux qui les servent ou qui communiquent continuellement avec eux en soient atteints.

Le docteur Romero Velasquez, en décrivant l'épidémie de Jumilla, dit, que si quelqu'une des familles qui allaient à la campagne, tombait malade, elle ne communiquait la maladie à personne ; mais qu'il n'en fut pas de même à Alqueria, où le voisinage d'un étang rendait l'air humide (15). Si les diversabus qu'on a signalés n'eussent point détruit l'influence salutaire de l'air de la campagne, la fièvre jaune n'eût jamais dépassé la côte, et elle n'aurait jamais été connue dans ces petits villages, que leur situation sur les montagnes rend peu propres à faire naître des maladies par infection. Tout ce qui vient d'être exposé a été observé dans la province d'Andalousie, don. la situation est au 36. me degré. La Société ne serait point surprise qu'en Catalogne, dont la latitude est de 41 à 42 degrés, l'influence de la température ne rendit point si énergique l'action de l'air sur le virus contagiant l'atmosphère qui environne les malades, et que les faits cités n'y subissent quelques variations ; il serait à désirer qu'on répétât ces observations à cause de l'influence qu'elles peuvent avoir dans la suite. La Société se borne, pour le moment, à proposer comme le moven le plus salutaire, la dispersion des personnes dans les fermes et les maisons de campagne, ainsi que l'établissement d'un camp, construit en cabanes séparées pour les pauvres gens.

Quant à la distance à laquelle le virus conserve son énergie, la Société va faire connaître les observations qu'elle a recueillies sur ce sujet.

1.º Dans le navire espagnol le San-Fernando, sorti de Cadix pour Lima le 7 octobre 1804, l'invasion eut lieu 206 MÉMOIRES

le 5. s jour de navigation, et par conséquent, à une suffisante distance de la côte; mais on prit de telles mesures, qu'il n'est pas facile de décider si l'extinction de la contagion leur est due ou non.

2.º Dans le navire anglais, le Patriote espagnol, qui partit du même port pour Londres le 10 décembre 1819, mourut le capitaine, qui était déjà malade, à 90 lieues. Tous les marins furent ensuite successivement atteints. Il est douteux si une température plus froide fit cesser la maladie, ou si c'est parce que tout l'équipage y avait passé.

Dans la frégate nationale la Pronta, partie de Gadix pour la Havane le 50 août 1820, époque à laquelle la fiétre jaune était dôjà déclarée dans cette première ville, le sixième jour du voyage il mourut un mousse, le 9 septembre un soldat, le 27 un second, sans compter plusieurs autres qui furent attaqués de cette maladie, suivant 
le rapport du médecin qui était à bord. Il est bon de faire 
boserver que la contâgion augmentait dans le vaisseau à 
mesure que la latitude diminuait. Ainsi, le nombre des 
malades se trouvant porté le 8 octobre à 14, fut le 9 à 54, 
et le 10 à 5 50 (16).

Il est démontré par cet exposé, que l'extinction ou la propagation de la contagion dépend, dans les bâtimens , non-seulement de la latitude vers laquelle ils se dirigent , mais encore de la nature des précautions qu'on prend pour les prévenir ou en arrêter le cours. Quant à ce qui cegarde la Péninsule, il est bien reconna que l'épidémie se déclara à Cordoue en 1804, et l'on assure même qu'elle s'étendit jusqu'à la Carlota. Cela porte à croire que la contagion pénétrerait plus loin , si les obstacles qu'on lui oppose, en refusant de recevoir ceux qui viennent d'un pays contagié , ou si la saison froide n'en affaiblissaient l'énergie (17).

La Société récapitulant tout ce qu'elle vient d'exposer pour servir de reponse aux questions qui lui ont été proposées, pense:

1.º Que la fièvre jaune est éminemment contagieuse, et qu'elle peut se communiquer aux personnes saines par le contact médiat ou immédiat du linge ou des effets qui ont servi aux contagiés, ou bien en se mélant dans l'atmosphère de ceux qui en sont attaqués.

2.º Que la sphère de celle-ci se trouve en raison directe du renouvellement et de la température de l'air , et qu'il pout arriver que, si par des causes contraires, il se surcharge d'ellluves contagieux, l'atmosphère infectée parvient à s'étendre à 50 et même 40 pas du fover.

5.º Elle est aussi d'avis que cette maladic est le produit d'un contagium exotique, inconnu dans ces climats, toujours importé, quelquefois reproduit, mais jamais engendré dans les pays tempérés de l'Europe.

La Société, convaincue de la vérité de cet exposé, ase sepére que le congrès prendra des mesures énergiques pour délivrer la Péninsule d'un fléau si désastreux, et conserver aux peuples le bién le plus précieux, la santé de ses concitoyens. L'intéret, L'ambition, la flusse golore, la sédaction, ennemis déclarés des préceptes santiaires , garderont peut-être le silence, en voyant conciliés dans un même code la sûreté des habitans avec les secours et les attentions domestiques que réclament les infortunés atteints par ce virus destructour.

Cadix , 13 avril 1822.

Les docteurs en médecine, membres de la Société de médecine et chirurgie de Cadix :

Don Raphael Ameller, José Benjumeda, Francisco Puga, Javier Laso, Leonardo Perez, Bartholome Mellado, Teodoro Madrazo.

SERAFIN SOLA, président : IGNACIO AMELLER, secrétaire.

## NOTES.

- (i) En 1803, la maison de Beyens, à Cadix, en fut atteinte; il y mourut sept personnes sans qu'il y côt dans la ville aucune maladie de cette nature. En 1810, il en fut de même au collège de Sainte-Croix et à la maison de campagne de la calucdrale, où il en périt six.
- (2) A Kerez, on étodfa la contagion, en 1813, en isolant cinq personnes qui arrivalent de Cadid, et qui mourtent toutes sans la propager chez aucna individu. En 1800, la même chose cut licu à Ubrique; la maladie se limita au quartier haut. A Ronda et Espejo elle n'attaqua que deux rues, etc., etc.
- (3) Ces faits ont été fort communs en divers lieux; à Cadix, on en a eu des preuves dans la maison de don Manuel de Areiula, etc., etc.
- (4) Dans le Mistico de guerre espagnol, N. º 33, sorti de Cartha-gine pour Cadis, en 1810, 3, 1 sersonnes tombreur miandes de la fièvre jaune, desquelles 14 mourtreat au bout de vingt jours. Dans la Hourque nationale, a Brujule, partie la même année de Cadis, pour Alicaute et Mahou, 15 périrent. Dans la frégatele Pronta, qui fit vouile du même port pour Vera-Crus, le 30 soult sizeo, lu contagion se déclara sur un malhareure, et s'émidit successivement sur presque tout l'équipage. Dans le navire anglais l'Epspagnol paritor, sorti de Cadix, le 13 octobre 1819, 1 capitaine communique la maladie à tout l'équipage, etc., etc.
- (5) Les régates anglaises la Thétis et la Hasor, prirent en 1756 deux hâtimess français venant de la Gundeloupe, un d'eux ayant la fêtre jaune qu'il communiqua à ceux qui l'amarinèrent, desquels sur is il en mouret q, et les prionniers la propagèrent sur la Hasor. En 1868, le brigautin français le Palinaue, fut obligé de quitter la Martinique, precepte out l'étaplique danta stient de la fêtre jaune. Peu de jours après us sortie, il remounts le brigautin anglais l'Incornation, qui vennit d'Europe et vavit point touché les côtes d'Amérique, Le Palinaure le prit, et la fêtre se fit seutir parmi ceux de l'étaplique au plais qui passèrent a son bord.
- (6) 64 Embarcations qui en 1804 s'isolèrent pour se garantir de ce fléau, et 30 bâtimens de transport étrangers qui eu firent de même eu 1810.
- (7) On peut voir les trois observations faites à Jumilla, par le docfeur Romero Velasquez, insérées dans le Journal périodique de la Société, tome 1.ºº
- (8) Dans Cadix, il est bien reconnu qu'on parvint à limiter cette fièvre pendant un mois dans le quartier de Sainte-Marie. La même

chose ent lieu à San-Fernando, en 1819. Elle fut contelue pendant long-temps dans la rue de Jésus, 3º de lle s'écudit censite dans le quartier du Christ, où elle se maintint long-temps comme isolée. Dans Medina, elle suivit lentement la maison de la rue Saint-François et de la Loba, gui sont paral·llèes et unies par la Espalda. A Aljéciras elle chemina de maison en maison en s'étendant lentement dans toute la rue haute où elle exerca le pleus ses ravages.

(9) Pour ne pas trop multiplier les notes, nous allons donner une idée succincte de la localité des villes ou villages cités dans ce travail.

Espejo, à quatre lieues de Cordone, se trouve sur un sol éleve, sec et reconvert de vignes. Il est très-sain; on n'y connaît pas de maladies endémiques.

Ronda est situé sur le penchant d'une colline fort élevée. Son territoire est très-fertile, et il est tont couvert d'oliviers, de mûriers et de vignes; on y jouit d'une salubrité constante.

Ubrique se trouve placé entre des chaînes de montagnes escarpées , sur un sol sec, très-ventilé et sain.

Espera, à 10 licues au nord de Cadix, se trouve au pied d'un cotean, sur un terrain sec et ventilé. On n'y trouve ni mares, ni marais, ui bois. On n'a pas souvenance, même par tradition, qu'il, y ait jamais régué de maladies endémiques.

Jamilla, dans la province de Murcie, est bàti dans une campagne boisée, dont l'élévation domine tous les points. Elle est entoure de vastes et fertiles terrains. Les racs sont larges; fort propres et triées dans la direction des vents dominans. On ne rencontre dans est avirons ni marcs, ni marsis; c'est un des lieux les plus saius et les plus agréables.

Arcos est à 9 lieues au nord-est de Cadix, sur un rocher très-élevé, cutouré de collines et de plaines boisées principalement par d'excellens urbres fruitiers. La fièrre jaune y régna en 1800 et 1804.

Rambla se trouve à 6 lieues de Cordoue, sur un sol très-élevé, très-fertile et très-ventilé. On y jouit d'une santé parfaite.

Veger, à 8 lieues à P.E. de Cadix, est placé sur quatre collines; elle à, au sud, des lacs et des étangs assez étendus, et sur-tout celui de Janda qui est considérable. Ceux qui travaillent aux environs sont atteints de fièvres automnales. Ses habitans n'ont jamais en la fièvre

Tarifa est situé dans une gorge de montagnes au bord de la mer, à 15 lieues à l'E. de Cadix, sur un sol bas et fangeux; malgrécela jamais la fièvre jaune une s'y est montrée, même lorsque quelqu'un de ses lubitans l'y a poetée de dehors.

Chipiona, au nord de Cadix, sur la côte qui est placée au milieu entre Rota et San-Lucar de Barrameda, du N. à l'E. Sou territoire

est couvert de vignes, d'arbres, et sur-tout de pins. Elle a aux environs qualques petits lacs et est très-ventilée. Sa population s'est toujours maintenue saine lorsque tous les lieux circonvolsins étaient contagiés.

Conil, à 7 lieues à l'E. de Cadix, sur la côte; la pêche du thon peadant l'été y est considérable, et malgré qu'il s'en pourrisse beaucoup, elle a toujours joui d'une parfaite santé.

Sedina Sitonian a di ireure à l'Et. de Cadix, sur une montagne dis-Medina Sitonian, a di ireure à l'Et. de Cadix, sur une montagne dislette de la companie de la compani

Puerto-Real est situé sur la côte de la baie de Cadix, à 2 lieues au N.-E., sur un terrain bas que les grandes marées inondent par plusieurs points. Il y a aux environs des étangs qui procurent aux habitans des fièrres intermittentes.

Lebrija se trouve sur le Guadalquivir, à 13 lieues N. de Cadix, à un quart de lieue des étangs. Il y règne quelques fièvres intermittentes légères.

Tribujena est également entourée des étangs formés par le Guadalquivir, qui occupent la plus graude partie de son territoire. Il y règne des fièvres intermittentes ordinairement bénigaes. Depuis 1820 la fièvre joune ne s'y est plus montrée.

Los Barrios, à 18 lieues à PE. de Cadix, et à demi-liene de la côte, dans une plaine entourée de terres marécagenses, et près de la rivière de Palmones. Quoiqu'on y éprouve des fièrres intermittentes automanles, on n'y a consul a fièrre iaune qu'en 1804.

Las Cabezos de San-Juan , à 11 lieues N. de Cadix , 2 de Guadalquivir et 8 de Séville , n'en a plus souffert depuis 1800.

Aljecinase trouve sur Je bord de la mer et au pied d'une colline, à 3 lienes au N. de Tarifa, 8 de Vejer, et 8 à l'E. de Cadix. Son sol n'offre aucune des causes productrices de miasmés délétères ; ses caux sont saines et la température modérée. La fièrec jeune n'y régna qu'en 1804.

Bota est à 3 lieges N.-N.-O. de Cadix , à l'embouchure de sa bair-Elle est placée sur une langue de terre entourée presque de deux tiers par la mer, et élevée au-dessus de son niveau de 18 à 20 vériur (environ de 54 à 60 pieds.). Elle a éprouvé la fièrre jaune toutes les rôis qu'elle a régné à Cadix, à l'execption de 1816.

Pucrio Santa-Maria, une des belles villes d'Espagne, située à l'embonchure du Gundelete, sur la côte de la baie de Cadix, à z lieues au N., sur une colline de sable et de pierre. Son élévation au-dessus du niveau de la mer est, d'un côté, de 150 pieds, et de l'autre de S. Les ress sont larges et bien ventilées; la campagne fertile et plantée de vignes, d'arbres fruitiers, de jardins et d'oliviers. La ville est sainent et la population est considérable. A trois-quarts de lieue estistent endroite has et humides qui produisent des fêtres tierees, ce qui a également lieu aux envirous de deux étans qui sont au N-C. Out. ville est ville est det contagié toutes les fois que Cadix l'a été, excepté en 1810, qu'elle était couvelpe par les Français.

San-Feruando, à n'Iteuer à l'E. de Cadix, dans l'Ille Gaditana; son sol est uni et venillé. Ses fauborges son baignés par la 'mer, et ne sont secs que pendant le petit espace de temps qui etiste entre le décroissement et l'augmentation des eaux. Cette ville est très-saulure on n'y a count de telles épidemies qu'à la mallauertuse époque de 1800; depuis lors elle a tonjours été infectée en même temps que Cadix.

San-Roque, à 8 lienes à l'E. de Cadix, et demi-heure de la côte, sur une grande élévation; son sol est très-sain. Elle n'a été atteinte de la fièvre jaune qu'en 1804.

Ximena, à 15 lieues à l'E. de Cadix et 3 de la Méditerranée, sur un terrain élevé d'envirou 100 varas (300 pieds), au-dessus du niveau de la mer, cut à souffrir de cette maladie en 1804.

- (10) Xerca et Sau-Fernando se sont trouvées dans la même cas. Il est bon de faire comaître que los trois premiers lieux ne furent point a stauqués de la fièrre jaune ca 1810, parce qu'ils étaient au ponvoir des Français, et que Sau-Fernando qui ne l'était pas en qu'i statient et en le comme de la comme de la comme de comme de comme de comme de commerce de cette province, les l'ieux les plus voisies de cette première ville en furent affligés en 1800, et en 1804, les plus près de la seconde.
- (11) Les précautions sanitaires ont été suivies des plus heureux résultats chez les peuples de l'Audalousie, et leur abandon où le manque d'énergie a causé les plus facheuses catastrophes. En voici quelques exemples :

Un parti de trente soldats artiva à Puerto-Real en 1804; un d'eux avait la fièrre junne. L'alsaede les fits-ortic de suite, et plaça le ma-laide dans un lazaret où il mourut. La même choes survint en 1813; un ce fut un individu venant de Carçuse : les mêmes précautions, sauvèrent les labitans. A 'San-Lucar de Baretmeda, il arriva en 1821 tu juna homme sortant du port Sister-Marig, lepuelo tomba malade même [oaur. Du, l'incommuniqua aisément, parce que la maisou tâtit pressue indice; et qu'on fit sortic tons exux qui n'avaient point été contaglés, ce qui, fits suffisant pour détraire ce fiéau. Un Galicies qui venait de Xere, a un moutegurent et un coclete sortant de Saissi-Marie, contagièrent

aussi plusieurs personnes de leurs maisons : par l'isolement . le mal fut étouffé à sa source. Tarifa et Chipiona attribuent la santé constante dont ils jouirent en 1800, aux moyens rigoureux qu'adoptèrent leurs Juntes de santé, tels que la quarantaine qu'ils exigenient de ceux qui vennient des pays infectés, même avant que le caractère de la maladie se fût déclaré. Il les placaient hors de ces lieux, de même que ceux qui avaient communiqué avec eux , en purifiant ensuite leur habitation , et brûlant ce qui avait servi aux mulades. Les mêmes précautions sauvèrent Tarifa eu 1804, époque à laquelle il s'y introduisit des contagiés venant de Sun-Fernando, En 1800, cinquante-une personnes émigrées de Cadix . etayant la fièvre jaune, viurent à Medina-Sidonia ; on en mit onze dans un lazaret, et on sequestra les quarante autres avec la plus grande rigueur, dans la rue des Teinturiers, et les petites rues voisines. Il en mourut 46, les cinq autres guérirent; et la contagion disparut. En 1801, il n'en fut pus de même ; les médecins avant ordonné que les maisons des premiers contagiés fussent privées de toute communication avec l'extérieur, ces sages moyens ue furent exécutés que pendant quatorze heures, par suite de l'opposition faite par les plus puissans de ce lieu et celle du procureur-syudic, lesquels dounaient pour prétexte le préjudice que cela occasionnerait à la vente de la récolte. Dès-lors la contagion s'accrut progressivement jusqu'à devenir générale. A San-Fornando, la fièvre jaune se déclara chez un apothicaire de Phôpital Saint-Joseph , qui fut traité par le docteur Raymond Martinez. Il en donna avis de suite au Conseil municipal , et obtint l'ordre de l'isoler, ainsi que tous ceux qui successivement offriraient le moindre soupcon : ce moven fut suivi des plus heurenx résultats, et mérita au docteur Martinez un certificat pour ses bons services. Ce laborieux médecin, notre correspondant, présenta à la Société un Mémaire daus lequel il a décrit les différens aspects que presentent la figure. la langue, et les systèmes veineux et artériel des contagiés dans les différentes périodes de la maladie. C'est de ce Mémoire que sont tirées les planches qu'a insérées M. Pariset, dans son Traite de la fièvre jaune publié en 1820. En 1810, les moyens qu'on prit dans cette même ville furent suivis des mêmes succès, avec la seule différence qu'ils ne furent pas pris assez tôt pour empêcher la contagion de se propager daus trois ou quatre maisons de plus que celle où elle régnait. A Xerez, les précautions indiquées par la Junte de santé, en 1813, produisirent les plus heureux résultats. Il arriva cinq malades de Cadix ; ou les isola si bien , que tous étant morts , la maladie , malgré cela, n'atteignit personne. A Lebrija, les bons effets desmoyens sanitaires furent si visibles , même dans les années où la surprise et l'avengle subornation ouvrirent les portes à la contagion, que la Junte de santé : convainene de la nécessité de disperser les gens à la

campagne, parvint, par cette sage mesure, à prévenir toute invasion. Mais le scrupule de ne pas entendre la messe étant né, les communications eurent lieu le dimanche, ce qui trompa leurs vues bienfaisantes. On fit même à ce sujet une observation curieuse; c'est que le lundi . le mardi et le mercredi étaient les jours où le nombre de ceux qui tombaient malades était plus grand. A Ronda , le corrégidor , averti que l'épidémie s'était déclarée dans une rue , prit des mesures telles que la contagion ne passa pas plus avant. La même chose arriva à Espejo . où elle se barna à trois rues, et à Ximena, où l'on parvint à la fixer dans le quartier haut sans pénétrer dans le bas. A Ubrique, en 1800, l'alcade apprit qu'il était entré un prêtre venant de Cadix : il le sit sortir de suite de la ville : cet infortuné périt dans un vignoble. On isola la maison où il avait logé, et dans laquelle tous tombèrent malades et deux monrurent. Peu de jours après un autre judividu s'introduisit clandestinement dans la ville ; on le fit sortir également avec sa femme : tous les deux mournrent à la campagne, et la population fut sauvée. Les médecins du port Sainte-Marie vantent les bons effets qu'ils obtingent des movens sanitaires pris en 1804, 1813 et 1820, comme ile se plaignent de la froideur et de l'indifférence avec laquelle on s'occupa d'un objet si important en 1819 et 1821. A Cadix, on vit ce true penvent le zèle et la fermeté. La fièvre jaune s'étant déclarée dans une maison de la rue de la Torre, le général Morla forma le dessein de l'y étouffer, et y parvint par ses soins. Il y mourut six personnes . dont un prêtre venn pour les assister.

Dans la frégate espagnole San-Fernando, partie de Cadix pour Manila . le 7 septembre 1804, la fièvre jaune se déclara le lendemain. Le capitaine voyant que la plus grande partie de l'équipage ne l'avait pas que, fit construire une espèce de baraque sur le bâtiment, où l'on isola soigneusement quatre individus qui en étaient atteints : trois en moururent, et l'épidémie cessa. Le docteur Ant. Ferran, médecin de Xerez de la Frontera, dans un excellent Mémoire qu'il remit à M. La Consul français de Cadix, en réponse à plusieurs demandes relatives à cette maladie qu'il lui avait faites, en réfutant l'opinion que la fièvre jaune est due à la chaleur, dit : α En 1819, Cadix et sa baie ctant contagies, parmi le grand nombre d'embarcations qui devaient partir pour la mer du Sud , le navire Fernando VII , commandé par mon ami le colonel don F. Grandallana , ayant 700 hommes d'équipage, dont la plus grande partie n'avait pas eu la fièvre jaune, se sauva de la contagion par les excellentes précautions que prit ce dien e officier, ens'isolant insqu'an milieu de décembre, époque à laquelle l'épidémic cessa. Le navire Guerrero adopta trois jours après les mêmes moyens que le San-Fernando. Ils furent couronnés du même succès. Il n'en fut pas ainsi des bâtimens connus sous les noms de España. 3.

214

Numancia, Alexandro, dont les équipages éprouvèrent une grande perte pour n'avoir pas évité de communiquer avec les points contagiés. La température de la baie varier, it-elle au point de produire la fièvre jaune dans certains navires; et de préserver les autres de ce fléau? Nous pourrions citer heaucoup d'autres embarcations dans lesquelles la contagion devint générale, faute d'avoir pris aucune précaution sanitaire; de ce nombre sont le Mistico N.º 33. la Urca Bruiula . le navire anglais l'Espagnol patriote . le brigantin espagnol los Dos Amigos , la fregate la Pronta, etc. , etc. » Les moyens à prendre contre ce terrible fléan , ne consistent point à empêcher l'introduction de la contagion ou à l'étouffer des sou origine ; ils doivent s'étendre encore à arrêter ses progrès, en lui disputant pouce à nonce le terrain afin de diminuer le nombre de ses victimes. Dix malades de la fièvre jaune pourront bien contagier quelques individus, maleré les précautions qu'on aura prises pour l'empêcher ; mais laissez-les en communication absolue, ils produiront un nombre double de contagiés, lesquels multipliant successivement les foyers, parviendront enfin à la rendre générale. En 1814, elle se déclara à Cadix pendant qu'on préparait dans le port une grande expédition pour l'Amérique, et dont la plus grande partie de ceux qui la composaient n'avaient point cu la fièvre jaune. M. le comte de l'Abisbal , alors gouverneur et capitainegénéral de la province, établit un lazaret hors des murs de la ville, et ordonna, sous des princs très-sévères, que tous ceux qui en étaient atteints y fussent conduits : il y en eut 114. Il est très-probable que quelques-uns restèrent secrètement dans leurs maisons, mais la réserve même à laquelle les obligeait leur désobéissance , équivalant à un isolement, ce résultat fut si heureux, que les foyers d'infection diminuèrent au lieu d'augmenter, et bientôt après les froids survenant, la troupe et les habitans furent sauvés.

(12) Les médecins de Xerea s'expriment en ces termes: « On regarde comme un axiòme médical que cette fièvre est aussi contagieuse dans les villes qu'incommunicable à la campagne. » Ceux d'Algècines, « on partageant cette opinion, ajoutent : « Que la mauière la plus sûre de contein la contagion, est l'isolement et la ventilation. »

(13) On observa à Tarifa, que ni dans le lazaret, ni dans les hôpitaux, la maladie n'attaqua pas ceus qui soignaisent les malades; on attribue cette particularité à la grandeur de ces édifices, à la grande ventilation et à la propreté qu'on y observa.

(14) A Conil, la fièvre ne s'est jamais propagée parmi les habitans, même lorsqu'il est arrivé de déhors quelque contagié. On en eut cepeudant un exemple contraire dans un ménage; le mari la communiqua à sa femme pour avoir cohabité avec elle.

(15) La fièvre jaune s'étant déclarée à Cadix, à la fin d'août 1820,

le 8 esptembre suivant, le briganuin espagoul los Dos Amigos en partit, pour San-Blas de California, avec cinquante hommes d'équipage. Vers la nuit du même jour, cette maladie se déclara chez deux marins qui moverrent le troisième; durant les huit suivans il ne se montre, Depuis lors elle augmente tous les jours. A mesure qu'ils s'approchainte de la jigne, le nombre des malades était plus fort, l'orsqu'ils y furent parvenus, il se, moutait à 26. La maladie diminua à mesure qu'on avaiquit ver l'hémispliker austral, et cessa totalement lorsqu'ils furent parvenus a ut 44. "" degré. Cette observation est tirée du journal de navigation dece labitiment.

Ce fair prouve, 1. \* le peu d'influence qu'à l'éloignement des clas, pour étendre cett maldie; 2. \* que la Liminution de la litude, contribue à augmenter son caractère conlagient, et que l'sugmentation suffit pour la détruire; 2. ° qu'elle ne s'engiedra pas dans ce batiment par la mière, la pénurje, les eaux ou les cops pourris, etc., puisqu'ils nocteit du pois, qu'il avait, tout en aboulance, dans un excellent, dat et frais. La même chose arriva à la frégate le Protate, au brigantin, le Patritte engonal, ce au déterti tous tiels d'infection.

(16) Arejula, dans son Traité de la fièvre jaune d'Andalousie, dit: « Ha régné dans la première année de 1800, et il est mort alors decette maladie, dans la Carlota et la Manche, c'est-a-dire, à 40 et 60 lieues loin de la mer, etc., etc. »

Recherches sur l'organisation et les fonctions du eysticerque pisiforme, ou hydatide des lapins; par M. Fodera.

L'onaxisation de ces minaux est simple; ils sont formés par une poche transparente i dargie à sa partie postérieure, nommée vessie ceudale, étroile, et; alongée à sa partie antérieure; c'est es qu'on appelle de corps ; lequel est terminé par un renllement qu'on désigne sous le nom de renllement céphatique, et qui est envisagé comme la tête de l'animal. On observe quatre ouvertures dans le renllement, appelées sugoirs, et un rostre composé de crochets disposés d'une manière symétrique. Dans l'état ordinaire, le renllement, esphalique est caché,

parce cu'une portion du corps de l'animal est retournée sur lui-même comme un doigt de gant.

Personne à ma connaissance n'avait encore bien étudié l'organisation de ces animaux. Dans mes recherches sur les lapins , i'ai eu l'occasion d'en rencontrer souvent , et i'ai été à même de pouvoir bien les examiner. La transparence du tissu qui les compose m'a donné l'idée de les observer au microscope , mais la vessie eaudale , quoique remplie d'une sérosité limpide, échappe facilement à l'observation par sa forme bombée. J'ai éprouvé un autre obstaele dans la disposition du corps de l'animal qui était replié sur lui-même et souvent fortement contracté. Pour vaincre cette difficulté i'ai trouvé un moven facile. en le placant entre deux verres, et en le comprimant legerement quand on l'examine au microscope. Lorsqu'il est fixe de cette manière, la transparence de son tissu permet à l'observateur de l'étudier avec soin, et même avec des lentilles de différentes forces. C'est par ce procédé que j'ai vu un beau réseau vasculaire dans les parois de la vessie caudale des cysticerques, et un grand nombre de petits corps ovoïdes distribués dans leurs corps , qui ne sont très-probablement que des ovules.

Pour bien examiner la distribution de ces ovules, il faut déployer le corps de l'animal; on voit alors que vers le reinflonient déphalique il y en a quéques-uns épars ça et îlu; que leur noimbre augmente à mesure qu'on s'approache du millien du voirps, fieu dans lequel on en observe leplus, et qu'il diminier au prochant de la vessie caudale. On voit sussi des évules forsque le corps est replié sur luiment mais on me pout mès bien étudier leur distribution.

Le réseau vasculaire est formé par des mailles d'inégèles grandeurs qui sont plus ou moins variables selen fes individus. Les vasceaux offrent des réutécissemens qui sont aussi plus ou moins variés. Je n'ai observé ces vaisseaux que dans la vessie caudale, et je n'ai pu les suivre dans le corps, parce que étant replié sur lui-même, l'épaisseur des parties ne permettait pas à l'œil de les distinguer. Je l'ai déployé pour pouvoir les observer, mais je n'ai pu y réussir, sans doute parce qu'il avait été froissé et que les vaisseaux avaient disparu; j'espère y parvenir à l'avenir, 'en prenant plus de précautions; peutière en renocnterai-je avec le corps déployé, comme j'ai ou occasion d'en voir dernièrement; mais malheureusement dans le lieu où j'ai secrifié le lapin, je n'avais pas de mi-croscope.

Lorsque l'animal est aplati entre deux verres , les vaisseaux paraissent transparens et d'une couleur blanchâtre, ce qui les fait distinguer du reste de son tissu, qui paratt un peu grisâtre et diaphane. J'ai réussi à les voir avec une forte loupe ; à cet effet , il faut placer l'animal entre l'index et le pouce, et le comprimer légèrement; alors la partie de la vessie qui se trouve hors des doigts offre ces vaisseaux distendus transparens et limpides comme du crystal. Les ovules sont faciles, à apercevoir ; on les distingue aussi bien sur l'animal vivant que sur le cadavre ; mais il n'en est pas de même du réseau vasculaire : il ne s'offre à l'observateur que lorsque le cysticerque est vivant , et qu'on vient de l'extraire de la cavité abdominale des lapins; souvent on ne l'aperçoit pas, et, quand il est mort, ce réseau disparaît tout-à-fait. Je n'ai pu le voir sur le cadavre qu'une seule fois, six heures après qu'il avait été extrait de la cavité péritonéale. Il était conservé dans son enveloppe cystique, et c'est dans ce dernier animal que j'ai vu le réseau le plus apparent , lorsqu'il était en vie. Je l'ai observé aussi sur un autre, extrait du bas-ventre d'un lapin qui avait été sacrifié depuis douze heures.

Quelle est la nature de ce réseau vasculaire? Sa distribution, les renflemens et les rétrégissemens variés que ces vaisseaux présentent, les font ranger parmi les vaisseaux lymphatiques. Plusieurs figures du prodrôme de la grande Anatomie de Maseagni, offrent une semblable apparence; nous en citerons deux exemples : la figure 5 de la planche 16. m², qui représente la structure vasculaire lymphatique de l'arachnoïde, et sur-tout la figure 4 de la planche 6. m², où sont dessinés les vaisseaux lymphatiques de la face externe des poumons d'un feuts de vache.

La structure du 'cysticerque', qui n'est qu'une poche, cst semblable à celle des membranes séreuses, ct il est remarquable que cette apparente organisation se trouve confirmée par la nature et la distribution de leurs vaisseaux. Cépendant il n'en faut point conclure que ces animaux soient absolument composés d'un simple tissu séreux, parce que leur tissu est contractile, comme je l'ai observé au microscope, et comme d'autres l'ont aussi vu ne les arrosant avec de l'eau chaude, quoiqu'on ne découvre aucune fibre musculaire. La texture des membranes sércuses et de la vessic caudale du cysticerque est uniforme par-tout.

Ces animaux, toujours environnés d'une humour séreuse, puisqu'ils se trouvent dans la cavité péritonéale des lapins, la pompent par les ouvertures céphaliques, au moyen des oscillations dilatatoires excutées par leur corps entier qui jouit de la faculté de se mouvoir. Le fluide qui les environne, ainsi que celui qu'ils ont sucé, est absorbé par leurs superficies interne et externe, arrose tous les points du tissu de leur économie, et pénêtre aussi dans l'intérieur de leurs vaisseaux. Pendant l'absorption de ce fluide, celui qui sy trouve s'exhale, en sorte que ce mouvement continuel d'absorption et d'exhalation, en renouvellant le fluide dont ils se nourrissent, entretient leur existence.

. Il n'y a pas de véritables circulations dans les cys-

ticerques, c'est-à-dire, que le fluide qui part d'un point n'est pas forcé d'y retourner rigoureusement, mais il y a simplement transport dans l'intérieur des vaisseaux, qui à lieu d'une manière irrégulière, et sans doute par le seul effet des pressions varies que les contractions de l'animal exercent en se mouvant. Le fluide qui se trouve dans un point pent, par l'effet de ces pressions, se balancer dans l'intérieur des vaisseaux, avancer, rétrogrador, se porter à gauche ou à droite; il peut enfin parcourir l'intérieur du réseau vasculaire, sans suivre une marche régulière et constante, parce que, d'après ce que j'ai observé, ce réseau n'est qu'un tissu de mailles entrelacées, qui n'aboutissent point à un vaisseau unique.

Mes observations m'ont porté à croire qu'il est trèsprobable que les cysticerques sont oripares. Ils ne peuvent pas être enrisagés comme hermaphrodites, puisque, d'après l'acception de ce mot, il faut qu'un individu réunisse les deux sexes. Ces animaux n'ont point de sexe proprement dit : on peut, tout au plus, les regarder comme des femelles qui engendrent des œufs fécondés.

Nous pourrions ajouter plusieurs autres remarques que je supprime, parce qu'elles conviennent plutôt à un traité général sur les animaux intestiuaux. Ceux qui voudraient savoir ce qu'on connaissait sur l'organisation des cysticerques, pourront consulter l'ouvrage classique de Rudolphi, initialé Entocoa seu vermium intestinatium historia naturalis, et les articles de M. Blainville, insérés dans le Dictionnaire d'historire naturelle, publié par Levrault. Je donnera les planches qui représentent l'organisation des cysticerques, lorsque je ferai parattre mon Anatomie des tissus primitifs des êtres organisés, dont je m'occupe. l'étudierai alors les système ringatoire (1), dans la série des êtres vivans. On verra

<sup>(1)</sup> Le mot circulatoire ne peut pas être employé; car, pour que la

que dans les uns on ne découvre aucune trace de vaisseaux, le transport des fluides ayant lieu à travers leur tissu, et que dans d'autres on en aperçoit qui sont analogues à ceux des cysticerques; et quoiqu'il y ait transport de fluide au-dedans des vaisseaux, il in y a pas de circulation proprement dite. Dans plusieurs on observe des vaisseaux et les premiers élémens d'une véritable circulation, sans qu'il y ait un organe central d'impulsion. Dans quelquesaus de ces derniers animaux, Mascagui a découvert des vaisseaux et même des ganglions lymphatiques. La planche 5, figure 51 de son prodrôme, présente un ganglion qu'il a trouvé dans l'intérieur du corps d'une sangsue; on y voit des vaisseaux lymphatiques et sanguius; on distingue ces deux genres de vaisseaux, non-sculement par leur rapport avec le ganglion, mais aussi parce que dans

circulation ait lieu, il faut non-seulement que les animaux soient pourvus de vaisseaux, mais aussi que ces canaux soient disposés de manière à permettre au fluide qui les parcourt de pouvoir retouruer au même point d'où il est parti. Ce mot ne peut donc pas indiquer le transport des fluides dans les êtres vivans qui sont dépourvus de vaisseaux, et l'on ne peut s'en servir uon plus rigoureusement lorsque le système vasculaire qu'on rencontre dans quelques animaux n'est point disposé à permettre aux fluides de retouruer à leur point de départ, et c'est improprement qu'on a étendu le nom de circulation au mouvement de la lymphe. Pour exprimer avec un nom générique toutes les conditions du transport des fluides dans l'intérieur des êtres organisés, celui d'irrigation , tire du latin , me paraît expressif; il indique , d'une manière générale, qu'il se fait un arrosement, de même que les mots vistème irrigatoire expriment une texture quelconque, soit vasculaire ou non, au moyen de laquelle les parties de l'organisme sont arrosées par les fluides. Les mots système irrigatoire ont été déja employés dans différentes langues : Tommasini s'en est servi le premier en Italie; mais son sistema irrigatorio est synonyme de système circulatoire ou vasculaire. Martini l'a employé aussi en latin, et son systema irrigatorium est aussi synonyme de vasculaire. Le sens que je donne à ces mots est plus étendu que celui que lui ont donné ces célèbres écrivains.

les premiers on observe des valvules, lorsque dans les autres le catibre des vaisseaux n'offre point ces inégalités. Dans le reste des animaux, enfin, il y à un organe central d'impulsion, le cœur.

Observation d'une myopie de l'ail droit et d'une presbyopie de l'ail gauche sur le même individu; par M. Fodérà, D.-M.

M. V. L., affecté d'un trouble de la vue, consulta un célèbre praticien qui considéra la maladie comme une simple faiblesse de l'œil droit, et ordonna des lotions avec une solution de sulfate de zinc dans de l'eau de roses. Ayant eu occasion de voir M. V. L., j'examinai cet œil . et je le trouvai, en apparence, dans le même état que l'autre. Mais le malade m'apprend que tous les objets qu'il regarde de l'œil droit, à une certaine distance, lui paraissent confus, qu'il ne peut lire avec les besicles dont il se sert ordinairement, tandis qu'il distingue très-bien en approchant le livre de cet œil; au contraire il voit de loin avec l'œil gauche, et il lit bien avec ses besicles dont les lentilles sont convexes. Il est donc probable que le praticien qu'il a consulté n'a point connu l'affection de M. V. L.; ses yeux paraissent dans le meilleur état possible, et il n'y a aucune trace d'inflammation ni de ses snites.

D'après les symptômes que je viens de rapporter, il est certain que M. V. L. est myope de l'œil droit et presbite de l'œil gauche, puisqu'avec ce dernier il voit de loin, ou en se servant de leutilles convexes, et qu'avec le premier il ne peut distinguer les objets que de très-près. Il n'y a dono point de faiblesse dans son œil, mais simplement une aberration visuelle produite, non par une affeetion de la rétine, mais par une différence dans la sphérieité des deux globes oculaires, son œil droit avant les conditions propres aux jeunes gens à vue basse, et l'œil gauche celles de son âge. (M. V. L. a soixante et quelques années. ) L'usage de la solution de sulfate de zinc devenuit donc inutile. Pour vérifier mon diagnostie, je me suis servi d'une lunette d'approche qui se trouvait sous ma main, et je pensaj qu'en ajustant eette lunette pour l'œil gauche, M. V. L. ne pourrait y voir avee l'œil droit qu'en rapprochant les deux verres, ou que si l'on adaptait d'abord la lunette pour l'œil droit, il ne pourrait apercevoir les objets qu'en éloignant les deux verres , parce que les faisceaux lumineux arrivent à l'œil plus convergens lorsque les verres sont éloignés que quand ils sont rapprochés, ce qui correspond avec l'état de la vision des yeux de M. V. L., l'un étant myope et l'autre presbyte : e'est ee que confirma l'essai qu'il en fit.

Pour remédier à la différence de réfrangibilité de ses yeux, je l'engageai à se servir de besicles composées d'une lentille convex pour l'aij gauche, et d'une coneave pour l'œil droit. Déja, par l'usage de besicles construités de cette manière, il distingue clairement les objets, soit de près, soit de loin.

Voiei l'origine et la cause de cette particularité de la vue : M. V. L., âgé de soixante et quelques années, comme je l'ai dit, était presbyte des deux yeux avant l'accident qui l'a rendu myope d'un œil ; il voyait bien de loin et faisait usage de lentilles convexes. Il y a deux ans et quelques mois qu'il fut attaqué en Hollande d'unc fluxion vers la pommette droite et aux environs de l'œil , sans que cet organe en fût affecté. Quoique malade il partit de ce pays pour retourner en Sicile , où , à peine arrivé, une pluie abondante le mouilla complètement. Il fut

pris le même soir d'une fièvre qui augmenta le lendemain, ct se montra, pendant les dix-sept jours qu'elle dura. sous le type de fièvre tierce. Lorsqu'elle eut cessé pour ne plus reparaître, M. V. L. fut affecté d'ophthalmie du côté droit ; il la négligea , et l'inflammation s'accrut neuà-peu. Le 14. me jour , il fut forcé de partir pour Naples . où il arriva quatre jours après avec une très-forte inflammation. Il consulta deux médecins ; l'un lui conseilla d'appliquer des sangsues aux tempes, l'autre de faire usage de laudanum sur l'œil maladé. La confiance que M. V. L. avait dans ce dernier, lui fit préférer son conseil. L'inflammation alors fit des progrès plus rapides. Malgré cela il ne cessa pas l'application du laudanum : il souffrait extrêmement et ne pouvait point reposer ; cependant, il n'avait point de fièvre ; et se nourrissait presque comme à l'ordinaire. Après huit jours de ce traitement . M. V. L. ne pouvant plus résister à la douleur tensive qu'il éprouvait, écouta un de ses amis qui lui conseilla d'appliquer des sangsues, parce qu'il en avait ressenti lui-même les bons effets. Le malade en fit seulement appliquer deux qui firent couler le sang abondamment. Il se trouva soulagé, la douleur se calma, il prit du repos, et à dater de ce moment l'inflammation diminua, mais lentement; il ne fut rétabli qu'un mois après. Il s'apercut alors qu'il ne voyait les objets de l'œil droit que d'une manière confuse, même en se servant des lentilles dont il faisait usage auparayant, quoiqu'il distinguât très-bien de l'œil gauche. Depuis cette époque il a remarqué que sa vue s'est améliorée et qu'il voit moins confusément.

Tous ces renseignemens indiquent et font concevoir comment son œil droit qui était presbyte, a pu devenir myope après son affection. Cela peut dépendre de l'augmentation de la secrétion des humeurs de l'œil pendant la maladio, et de la plus grande convéxité qu'a pu acqué-

rir cet organe, ou de ce que ses membranes transparentes ont pu devenir plus épaisses et plus convexes que dans l'état ordinaire par un surcroît de nutrition, on peutêtre de ces deux causes ensemble.

Je pense que l'on doit plutôt l'attribuer à la première; en voici la raison : pendant la période la plus intense de l'inflammation, le malade souffrait d'une violente douleur tensive, c'est-à-dire, par l'augmentation de la secrétion dans l'intérieur de l'œii affecté, cet organe se trouvait fortement distendu. Il est probable que pendant ce temps la partie antérieure du globe de l'œii a pris d'autres dimensions qui se conservent encore, quoiqu'elles semblent cependant diminuer, puisque les objets paraissent à M. V. L. moins confus aujourd'hui.

On pourrait objecter ici que la plus grande confusion dans la vision des objets après la guérison de l'ophthalmie, dépendait de tout autre cause que de la séule augmentation de convexité. Elle pouvait provenir de la non parfaite transparence des humeurs ou de la cornée. M. V. L. m'a rapporté qu'il a pu lire après son rétablissement, en approchant le livre de son œil droit, à-peuprès comme il le fait à présent: il est donc probable, d'après cela, que les dimensions de cet cuil se rapprochent peu-à-peu de leur type ancien. Peut-être arriveront-elles, avec le temps, à se mettre au même niveau de celles de l'eil gauche.

Comme les dimensions de l'œil droit peuvent varier par la suite, les hésicles dont il se sert actuellement ne seront plus alors suffisantes pour lui donner une vision nette des objets, ainsi qu'on l'observe chez les myopes et les presbytes; j'ai donc conseillé à M. V. L. d'essayer de temps en temps des lontilles de forces différentes.

Observation de taille recto-vésicale; par J. J. CASTARA, D.-M.-P. à Lunéville. (Meurthe.)

EDOUARD J...., de Charmes (Vosges), âgé de septans. d'une constitution lymphatique et très-irritable. éprouvait, depuis environ un an, les symptômes qui caractérisent une affection calculeuse de la vessie. Les boissons adoucissantes, les bains, les lavemens émolliens, les saignées locales ne lui procuraient qu'un soulagement momentané. Il fut soumis au cathétérisme par plusieurs médecins qui reconnurent l'existence d'un calcul et jugerent son extraction indispensable. On me' manda pour l'opération : cinq ou six jours avant de la pratiquer, je fis diminuer la quantité des alimens du malade: ils furent choisis dans les végétaux de facile digestion, et les diverses sertes de laitage. On continua l'emploi des bains, des tisanes et des lavemens émolliens, Le 24 avril, au soir, l'enfant fut mis à la diète. Le lendemain matin, il prit un bain, puis un lavement, et. trois heures après, m'étant assuré de la présence du calcul dans la vessie, j'opérai suivant le procédé du decteur Vacca, MM. les docteurs Génin et Perrin présens. L'incision du rectum eut à-peu-près huit lignes d'étendue, et celle du périnée environ sept lignes. Après avoir incisé l'urêtre dans sa partie membraneuse, la prostate et le col de la vessie, une tenette, introduite dans le réservoir de l'arine, rencontra aussitôt le corps étranger, qui fut saisi et amené au-dehors assez facilement. Ainsi . l'opération ne fut ni longue ni laborieuse : le malade perdit très peu de sang. Le calcul , de forme arrondie , & surface légèrement rugueuse, pesait une demi-once et

avait trois pouces quatre lignes dans sa plus grande circonférence, par laquelle il fut extrait. Prescription : diète, eau de gomme, fomentat. émoll. sur l'abdomen. Le soir, le pouls était très-fréquent, la région hypogastrique légèrement tendue; il y avait soif, la sortie de l'urine par la plaie produisait des douleurs cuisantes : il v cut de l'agitation et du délire pendant la nuit. Le 26, vers six heures du matin , il y eut une selle liquide et jaunûtre; peu-après, douleurs a la plaie et sortie d'urine sanguinolente; il en passa par la verge qui tacha les compresses placées sur le ventre. Je n'y reconnus aucune trace de matières fécales. Vers neuf heures, état paisible, région hypogastrique un peu tendue, nullement douloureuse à la pression; pouls développé, fréquent; la langue était humide, blanche au centre et légèrement rouge sur ses bords. Meme prescription.

J'ai quitté l'opéré dans cette position ; M. le docteur Génin, qui a suivi la maladie, m'en a communique le journal. Durant la nuit du 26, sensibilité à l'hypogastre, grande agitation et delire. Meme prescription, Le 27 matin, le calme existait, la fréquence du pouls était moindre, la sensibilité et la tension de l'hypogastre étaient diminuées. L'urine, accompagnée de mucosités épaisses, sortait abondamment par la plaie et déposait des graviers pulvérulens. Même prescription. Le 30. le pouls était dans l'état naturel : l'urine , qui les deux jours précédens sortait sans cesse par la plaie, pouvait être retenue quelque temps dans la vessie. Le petit malade sentait le besoin de la rendre; elle fut bientot gardée plus long-temps , malgré le suintement qui s'en faisait continuellement par la plaie, et, dans la soirée du 5 mai l'il en sortit une certaine quantité par la verge. Le 4. plusieurs émissions d'urine eurent lieu par l'urêtre et par la plaie en même temps. Le suintement par la plaie diminuait ainsi que le mucus et le gravier. Prescription : potage au gras, bouillon de poule. L'enfant eut, de nuit, une selle et urina par la voie naturelle. Les deux jours suivans, l'urine parat trouble et mêlée de petits flocons blanchâtres; elle sortit en moindre quantité par la plaie et seulement lors de l'émission par l'urêtre, qui devint douloureuse. Le 7, après une vive agitation pour s'onposer à ee que l'on passât le nitrate d'argent fondu sur la plaie, Edonard urina à plein canal, et, à la fin de l'émission, il sortit beaucoup de pus, accompagné de bruit causé par du gaz qui s'échappait par l'urètre. Prescrip tion : deux potages , boisson gommée. La nuit , il y eut une selle, deux éjections d'urine douloureuses, sommeil agité. Le 8, chaleur à la peau, fréquence du pouls, rougeur de la langue, soif. Prescription : diète, eau de gomme, orangeade. Le malade passa une mauvaise nuit; il se plaignit de douleurs au périnée et à l'anus; il eut de fréquentes envies de rendre les exerémens, suivies d'une selle douloureuse de matières dures : mais il n'urinait pas depuis dix-huit heures , malgré les besoins pressans qui le tourmentaient. Le lendemain matin, il rendit, avec beaucoup d'efforts et de souffrances, une assez grande quantité d'urine : mélangée de matières purulentes ; Le pouls était fréquent, la peau seche et brûlante, la langue humide . rouge ià la pointe s'il v avait soif . météorisme et sensibilité à l'hypogastre. Le périnée offrit un léger gonflement; on le fomenta , ainsi que le bas-ventre; avec une décoction émolliente. Diète tisane de guimauve. Le pouls était plus fréquent le soir ; le météorisme se dissipa; mais la région hypogastrique resta sensible. Le gonflement du périnée était augmenté: une légère pression y oceasionnait une vive douleur et laissait sentir du renslement et de la dureté dans l'étendue de deux pouces, à partir du col de la vessie. On ordonna six sangsues au périnée; mais l'indocilité de l'enfant ne permit point leur application, qui fut remplacée par un cataplasme émollient et par des fomentations sur la région de la vessic. La nuit fut assez tranquille; il y eut deux émissions d'urine trouble avec dépôt purulent abondant.

A dater du 10, tous les accidens diminuèrent, et disparurent bientôt. Le petit malade crut plusieurs fois avoir des selles involontaires ; c'était du fluide de la vessie qu'il rendait par l'anus. Il urinait assez facilement: plusieurs fois il sortit, avec bruit, des gaz par l'urètre. Les 13 et 14, il v eut absence de toutes douleurs: l'écoulement de l'urine se faisait librement ; elle ne sortait plus par l'anus ; seulement , lors de l'émission par la verge, une petito quantité s'écoulait par la plaie du périnée . dont la cicatrisation s'avançait. Augmentation des alimens. Le 15, le malade éprouva des coliques : il n'avait pas rendu de matières fécales depuis six jours. On lui administra un mélange d'huile de ricin et de sirop de violette, qui procura deux selles. La nuit fut bonne : l'urine devint claire , déposant très-peu ; les alimens furent rendus graduellement, et les forces revinrent en peu de temps. Le 24, Edouard put se lever et faire plusieurs tours dans sa chambre. Le 30, il sortait. A l'époque du 14 mai, dix-neuvième jour de l'opération. la plaie du rectum et du sphincter était parfaitement cicatrisée; celle du raphé l'était environ dans ses trois quarts antérieurs : le reste formait une fistule donnant passage à quelques gouttes d'urine, lorsque celle-ci était rendue par le conduit naturel. On passa le caustique dans toute l'étendue du trajet fistuleux le 16 mai . et . vers le 25, il ne sortait plus d'urine par l'ouverture du périnée. réduite à une plaie simple qui fut entièrement cicatrisée le 5 juin (quarantième jour de l'opération).

Le douzième jour de l'opération, la matière purulente

fut évacuée en abondance par l'urètre, après l'emission urinaire, sans s'échapper par l'incision. A cette époque, tout allait bien ; la plaie se cicatrisait ; il n'v avait de douleur nulle part : point de gonslement ni de chaleur au périnée. La sortie de l'urine commençait seulement à devenir douloureuse. Le surlendemain . l'inflammation de la prostate et de l'urètre, jusque dans toute sa portion membraneuse , s'était manifestée ; l'irritation de la vessie existait aussi. Tout était rentré dans l'ordre quatre iours plus tard. Il est à présumer que cette matière purulente venait du col de la vessie, ou des parties incisées environnantes; que, suivant une voie plus facile, elle s'épanchait dans le réservoir de l'urine, qui la rejetait au-dehors par la verge. C'est probablement le pus qui, séjournant trop long-temps sur ces parties, les aura irritées et enflammées de nouveau. Au reste, quelle que fût la cause déterminante de ces accidens, qui retardèrent certainement la guérison, ils étaient indépendans de la méthode d'opération; et, chez un individu d'une sensibilité extrême, affaibli par de longues souffrances, la section de l'urêtre, de la prostate et du col de la vessie, leur froissement par la sortie de la pierre, l'écoulement de l'urine sur la plaie, suffisaient bien pour produire une inflammation intense et une suppuration abondante de ces parties. Ainsi , toute autre manière d'opérer en incisant l'urètre, etc., n'en eût pas mis à l'abri (1).

Les observations heureuses que l'on possède déjà sur cette méthode sont peut-être suffisantes pour la voir bien-

<sup>(1)</sup> Je les aurais évitées (excepté la cystite) en incisant le bas-fond de la vessie au lieu de son col : mais la crainte du passage des féces dans la cavité m'a empêché de les faire. J'attendrai, pour me déterminer à pratiquer cette opération , l'obturateur recto-vésical que l'on nous a promis. ( Voy. Annales de la Méd phys., tome 3, p. 419.) 3.

250 némoires

tôt décrite et adoptée par nos auteurs classiques, comme préférable à celles qui l'ont précédée.

Recherches sur la structure et les fonctions de l'enciphale, des nerfs et des organes des sens dans les diffèrentes elesses du règne animal; par Godernov-REINHOLD TRÉVIRANUS, et LUDOLF-CHRETIEN TRÉVIRA-NUS. (Communiquées par G. BRESCHET, docteur en médecine, étc.)

Mémoire sur les pieds d'Hippocampes, ou cornes d'Ammon. - Lorsqu'on a examiné l'organisation des hippocampes, et leur rapport avec le reste de l'encéphale, dans les différentes familles des mammifères, et qu'on compare ensuite ce qui a été dit jusqu'à ce jour à ce sujet par les anatomistes, on est forcé d'avouer que cet organe n'a pas encore été étudié convenablement sous tous les rapports. Depuis Morand, qui le décrivit le premier plus exactement (1), c'est surtout à Vicq-d'Azyr et aux frères Wenzel qu'on doit les meilleures observations ultérieures sur cet organe. Mais ces anatomistes l'ont étudié plus sur l'homme que sur les animaux. Vicq-d'Azyr (2) est parvenu à reconnaître que la corne d'ammon doit être regardée seulement comme une circonvolution du cerveau qui se porte dans l'intérieur. Les deux frères Wenzel (3) ont tiré la même conclusion de leurs observations; Reil (4), seul, soupçonna que l'hippocampe devait avoir une signification plus élevée, et Dællinger (5) se prononça

<sup>(1)</sup> Mem. de l'Acad. des Sciences de Paris, année 1744, p. 312-(2) Ibid., année 1784, p. 529.

<sup>(3)</sup> De Penitiore cerebri structura, chap. 13, p. 134.

<sup>(4)</sup> Archives de Physiol., vol. 2, p. 111.

<sup>(5)</sup> Mémoire pour servir à l'histoire du développement de l'encéphale humain , p. 14.

contre l'opinion de Vicq-d'Azyr. J'ai suivi l'organisation de cette partie et sa connexion avec le reste de l'encéphale sur un si grand nombre d'animaux, que je crois devoir admettre que c'est un organe beaucoup plus important qu'onne le croit, d'après l'opinion de Vicq-d'Azyr; car on en trouve des vestiges dans les oiseaux et les poissons.

L'hippocampe, ou la corne d'Ammon est un organe cylindrique, recourhé, situé, comme on sait, dans les cornes postérieure et descendante du ventricule latéral du gerveau. La partie qui se t ouve dans la corne postérieure est la supérieure, celle qui est contenue dans la corne descendante est l'inférieure.

Cette partie inférieure occupe toute la corne descendante. Son extrémité se voit au-dessus de la racine du nerf optique. Son bord interne est confondu avec la paroi de cette corne, qui y touche. La substance de cette paroi est celle qui, à l'extrémité antérieure du lobule moven du cerveau, termine la scissure de Sylvius et contient un novau médullaire particulier, dans lequel passent la substance médullaire des circonvolutions, un processus médullaire du corps strié , la partie médullaire extérienre du nerf olfactif, une partie de la commissure antérieure ct en même temps la substance médullaire de l'hippocampc. Il v a conséquemment en cet endroit une communication immédiate du dernicr avec toute la partie extérieure de l'encéphale, avec deux des plus importans organcs encéphaliques extérieurs, et avec un nerf que son volume rend, chez presque tous les animaux, le premier de tous les nerfs sensoriaux. Quant à ce qui concerne la partie supérieure, on remarque de suite, en ouvrant les ventricules latéraux, une grande différence entre les deux familles les plus élevées des mammifères et les autres familles. Dans l'homme et les animaux , cette partie

16..

est si étroite, qu'elle ne dépasse pas la couche des nerfs optiques; elle est, au contraire, si large dans les animaux carnassiers, les rongeurs, les ruminans, les solipèdes et les pachydermes, qu'elle recouvre, non-sculement toute la conche des nerfs optiques , mais encore , dans quelques espèces, par exemple dans le rat, une partie du corns strié. Il n'existe aucune connexion entr'elle et les circonvolutions du cerveau; mais son union est intime avec le corps calleux et la voûte à trois piliers. Pour voir le passage de ces parties en elle, il faut, après avoir ouvert les ventricules latéraux à leur partie moyenne, et l'expansion postérieure du corps calleux restant intacte, enlever la paroi externe de la corne descendante de ces ventricules, et séparer l'extrémité inférieure de l'hippocampe d'avec la paroi interne de la cavité dans laquelle elle est logée, ainsi que l'extrémité postérieure du corps calleux d'avec sa connexion avec les circonvolutions postérieures du cerveau. Cette préparation permet de voir les obiets suivans:

de l'hippocampe, on voit les fiandelettes couvertes du corps calleux (cordæ longitudinates). Celles-ci passent au-dessus de l'extrémité postérieure du corps calleux, pour se rendre à la face inférieure de ce corps, et se continuer en avant jusqu'au commencement des pillers antérieurs de la voûte, puis se replicat et pénètrent l'hippocampe par sa face inférieure, placée sur la couche des nerfs optiques.

1.º Dans l'extrémité supérieure, en forme de massue.

2. Le bord, concave de l'hippocampe offre, dans toute sa longueur, un rebord médullaire qui est un pro longement latéral de l'extrémité tuberculeuse postérieuredu corps calleux.

5.º Les processus latéraux et postérieurs de la voûte forment une gaîne pour toute la partie supérieure et le commencement de la partie postérieure de l'hippocampe. Ces processus (striæ corneæ, tæniæ striatæ), situés dans le sillon, entre les couches optiques et les corps striés, sont composés de fibres médullaires longitudinales. qui s'épanouissent obliquement d'avant en arrière, sur la face convexe de la corne d'ammon, sous la forme d'une voûte formée de fibres plus distinctes et plus blanches que ne l'est toute autre partie de l'encéphale, et qui confluent au bord concave de la corne d'ammon avec la bandelette de cette dernière. La force des stries. cornées, la profondeur du sillon situé entre les couches optiques et les corps striés, dans lequel elles sont logées. et l'épaisseur de cette voûte, sont toujours en rapport avec la grandeur de la corne d'ammon. Elles sont, comparativement au reste de l'encéphale, les plus grandes dans les rongeurs, chez lesquels l'hippocampe est également plus grand, en proportion, que dans les autres animany.

C'est ainsi que la corne d'ammon se comporte dans les mammifères. Jusqu'ici on l'a entièrement refusée aux autres animaux; mais dans le scolopax gallinaga, on voit sortir, comme nous en avons déjà fait la remarque. des deux côtés des massues offactives, en dehors et en arrière, deux saillies tuberculeuses recourbées qui ont la même figure que les hippocampes des mammifères, vus sur la face inférieure. Dans les poissons même, il se trouve des parties que je regarde, avec Haller, comme les cornes d'ammon. La corne d'ammon fait donc partie des organes les plus importans de l'encéphale des mammifères. Il est en relation intime d'un côté avec les nerfs olfactifs et le corps strié, de l'autre avec le corps calleux et la voûte à trois piliers, et son union avec la dernière. est d'une nature très-remarquable. Ces circonstances, scules prouvent déjà que les cornes d'ammon doivent êtr. 234 MÉMOIRES

plus que de simples circonvolutions du cerveau; car , aucune circonvolution de cet organe n'est en relation aussi intinue et aussi distincte avec tout l'intérieur et l'extérieur de ce viscère. Mais la forme des circonvolutions du cerveau est très-variée dans les différentes familles des mamièress. Les hippocampes, au contraire, ne changent pas plus de forme chez tous ces animaux, que les corps striés, les couches optiques, les tubercules quadrijumeaux, etc. La grandeur des circonvolutions du cerveau, cnfin, est toujours en rapport direct avec la grosseur et la longueur du corps calleux. Dans les cornes d'ammon, au contraire, ce rapport n'a pas lieu. Elles sont trèsgrandes dans les rongeurs, dans la taupe, le hérisson et les chauves-souris, qui ont le corps calleux très-petie et equi ne possèdent aucunes circonvolutions au cerveau.

Ce qu'on peut dire avec quelque vraisemblance sur la fonction de l'hippocampe, c'est, ce me semble, que cette partio est, moins que la plupart des autres organes encéphaliques, en conuexion immédiate avec la moelle alongée et la sphère de la vie végétative, et qu'elle se rapporte au nerf olfactif. Les fibres de la moelle alongée se rendent en partie au cervelet, passent en partie par la protubérance annulaire, les pédoncules médullaires, les couches optiques et les corps situés aux circonvolutions du cerveau. L'hippocampe ne communique qu'avec une partie de ces circonvolutions et par son extrémité inférieure. Son autre communication avec l'encéphale est opérée par le corps calleux et le fornix, organes qui ne contiennent non plus de processus immédiats des fibres de la moelle alongée. Son volume n'est en rapport direct qu'avec le volume des nerfs olfactifs, et la substance médullaire de son extrémité inférieure se confond avec le noyau médullaire duquel naissent les racines externes du nerf olfactif. Mais c'est précisément ce nerf qui est situé le plus

loin de la moëlle alongée et de la sphère de la vie végétative. L'hippocampe coopère donc vraisemblablement à une fonction de la vie intellectuelle supérieure, peut-être à la réminiscence, qui est si bien réveillée par des impressions excreées sur le sens de l'olfaction.

Mémoire sur les nerfs de la cinquitime paire, considérés comme nerfs sensoriaux. — Un des phénomènes les plus reunarquables de la vie physique, est la ficulté qu'ont les organes si différensentr'eux d'exercer jusqu'u un certain point, dans de certaines circonstances, les fonctions les uns des autres. La peau et le poumon, la peau, le canal intestinal et les organes serionsers, se remplacent comme organes sécrèteurs. Le sens tactife devient plus fin dans les aveugles. Il est même vraisemblable que, dans l'état de somnambulisme, des nerfs abandonnent leur sphère d'action et peuvent produire des sensations somblables à celles qui sont le produit de nerfs sensoriaux propres dans l'état sain et naturel.

Ces propositions ne se déduisent, jusqu'ici, que de phénomènes pathologiques; mais, il existe aussi des faits d'anatomie comparée qui parlent en leur faveur, et qui sont ou mal appréciés ou encore inconnus. Je m'en vais faire un rapprechement de ces faits, en cherchant à démontere queles nerfs de la cinquième paire remplacent les nerfs sensoriaux les plus importans chez maints animaux, et que plusieurs animaux possèdent des organes sensoriaux très-divers de ceux de l'homme, et dont les nerfs sont des rameaux de la cinquième paire.

1.º Les nerfs de la cinquième paire remplacent, chez quelques animaux, les principaux nerfs sensorialex. Les mammiferes fournissent déjà une preuve de cette assertion sur l'organe visuel de la taupe.

Zinn fut le premier qui crut avoir remarqué que le nerf optique de cet animal était une branche du rameau du nerf de la cinquieme paire, lequel se rond au museau (1). Le critique de la Zoologie de l'iedemann (Gazette générale de littérature de Halle. 1815, n.º 204, pag. 800), prétend, contre cette assertion de Zinn, que le nerf optique et le nerf du museau de la taupe sont des nerfs différens, mais qu'ils sont très-minces et à peine perceptibles; qu'il n'existe pas de troisième, quatrième ni de sixème paires, et que le nerf optique est suivi immédiatement de la cinquième paire, très-forte, naissant et se rendant à l'œil, de même que chez les autres mammifères, sans cependant communiquer avec le nerf optique.

Carus (2) ne trouva pas non-plus de vestiges des troisième, quatrième et sixième paires, chez la taupe. Il y vit les nerfs optiques sortir de la masse grise de l'infundibulum, sous la forme de filets gris, fins comme des cheveux, entrer dans l'orbite par un trou optique de la même finesse, et se perdre la sur un petitrenflement d'un nerf, que Zinn prit pour le nerf optique lui-même; mais qui est analogue, suivant Carus, à la branche opthalmique de la cinquième paire. Il croît que le rudiment de co nerf optique s'unit avec la branche ophthalmique pour former une espèce de ganglion ciliaire, duquel partent les nerés du bulbe de l'œil.

Voici maintenant ce que mes recherches m'ont appris sur les nerfs de l'œil de la taupe : les nerfs optiques naissent de la manière indiquée par Carus, devant l'infundibulum, sous la forme de deux filets gris, qui ne sont pas plus gros qu'un cheveu et qui cheminent, sans s'unir en aucun point, sous la forme de deux S'romaines, ayant leur

<sup>(1)</sup> Zinn , De differentiá fabricæ oeuli humani et brutorum , l. 1. In Comm. Soc. regalis scient. Gotting. , t. 4 , p. 247.

<sup>(2)</sup> Essai d'un exposé du système nerveux , p. 241.

extrémité inférieure tournée l'une vers l'autre. Leurs racines ne se laissent pas poursuivre, comme les origines des ners's optiques des autres mammisères, jusqu'aux couches optiques et à la paire antérieure des tubercules quadrijumeaux. Je trouvai, entre ces racines et l'infundibulum, une strie médullaire, transversale et étroite. mais qui n'avait pas de communication immédiate avec les nerfs optiques (1). Autant les nerfs optiques de la taupe sont petits, autant sont grands ses nerfs de la cinquième paire, et autant est distincte l'origine de la grande portion de ces nerfs. Santorini, Winslow, Wrisberg et Q. H. Niemeyer (2), ont cité des observations qui rendent vraisemblable que, dans l'homme, cette grande portion naît de la moelle alongée. Dans la taupe, cette origine peut être vue si distinctement, qu'il ne peut plus y avoir de doute à cet égard, Sur l'encéphale frais d'une taupe, on trouve, des deux

Sur l'encéphale trais d'une taupe, on trouve, des deux côtés de la moisile alongée, un renflement longitudinal s'étendant depuis le commencement du cordon rachidien, jusqu'à la sortie de ce nerf de la pie-mère, lequel se distingue très-bien par sa couleur blanche et qui est évidenment en rapport intime avec ce nerf. Sur un encéphale durci par l'alcohol , je découvris, après l'ablation de la pie-mère, sur la moelle alongée, les pyramides qu'il n'avait pas été facile de reconnaître auparavant, et, sur leur bord externe, s'épanouissait des deux côtés une membrane médullairemince, composée de fibres transversales, après l'enbèvement de laquelle on vit que ce renflement

<sup>(1)</sup> Cette strie médullaire a déja été remarquée par Carus; il l'a regarde comme une commissure inférieure de la division moyenne de l'encéphale. Je l'ai trouvée interrompue à son milieu dans plusieurs taunes.

<sup>(2)</sup> De origine paris quinti nervorum cerebri, Hala, 1812. - Arch, de Reil., vol. 2, tom. 1.er, p. 1.

était une racine, commençant au cordon rachidicn, vers la grande portion du cinquième nerf encéphalique. Dans l'Intervalle compris entre cette racine et la pyramide, s'épanouissaient latéralement, dans la moelle alongée, des faisceaux fibreux très-forts, qui venaient de la moelle épinère. La cinquième paire se ramifiait avant de sortir du crâne, de la manière ordinaire, en trois rameaux, dont celui du milien était le plus gros. Celui ci se continuait des deux côtés du maxillaire supérieur jusqu'au museau. A son passage à la mâchoire, il s'en séparait une branche qui s'en allait directement à l'eil et domait, avant son entrée dans le globe oculaire, plusieurs branches très-petites pour les parties environnantes. Sous lui se perd le nerf optique.

L'opinion du critique de Tiedemann et de Carus, que les nerfs de la troisième et quatrième paires manquent à la taupe, n'est pas exacte. Je n'ai non-plus trouvé la sixième paire : mais ie ne voudrais pas regarder son absence comme décidée. Je n'ai pas pu découvrir la manière dont le perf optique et la branche ouhthalmique de la cinquième paire s'épanouissent dons l'œil; mais, ce qu'il y a de certain, c'est que l'exiguité du premier n'est en aucun rapport ni avec le volume de la dernière, ni avec celui de la rétine, et que cette branche ophthalmique doit avoir une fonction plus importante dans la vision de la taupe que le nerf optique. Je ne peux donc que partager l'opinion de Carus, qui présume que le nerf optique et la branche ophthalmique de la cinquième paire contractent une union intime à leur entrée dans l'œil, et forment ensemble la rétine

On ne peut cependant pas refuser au nerf optique, proprement dit, de la taupe, une part à la vision; mais, il existe un animal chez lequel cette fonction est exécutée uniquement par une branche de la cinquième paire, c'est le proteus anguinus. On ne savait pas jusqu'iei que cet animal a des yeux situés immédiatement sous l'épiderune. qui n'a pas d'ouverture pour eux. L'œil du proteus est composé, d'après mes observations, d'un crystallin spliérique simple, dont la face postérieure, couverte d'un pigment noirâtre, est logée dans une eavité, entre les tendons des muscles antérieurs de la tête, et qui ne recoit d'autres nerfs qu'une branche do la cinquième paire. La branche sus-maxillaire de cette paire se parlage en trois ramcaux, un externe, un moyen et un interne. Les deux premiers s'épanouissent sur la face inférieure de la membrane olfactive; le moyen donne en même temps la branche ophthalmique mentionuée, et l'interne pénètre particulièrement dans la lèvre supérieure. mais en partie aussi dans l'extrémité antérieure de l'organe olfactif. Il n'y a assurément aucun vestige ici des nerfs optiques proprement dits, ni d'une troisième, quatrième et sixième paires. La peau non-perforée, située sur l'œil, n'est pas même plus mince en eet endroit qu'en d'autres lieux; elle est cependant assez mince pour laisser passer des rayons de lumière. Il est donc facile de concevoir comment le proteus peut être très-sensible à la lumière sans posséder d'ouvertures extérieures pour les yeux. Cependant, il ne pourra pas apercevoir les objets; sculement, il distinguera la lumière d'avec les ténèbres, Les nerss de la ciuquième paire suffisent donc pour cette distinction. Pour reconnaître les objets , il faut peut-être un nerf optique propre.

Un troisième exemple de nerf sensorial remplacé par un rameau de la cinquième paire, serait donné par l'organe auditif des poissons, si ce que dit Scarpa était vrai; savoir, que le nerf acoustique de ces animaux n'est pas un reff propre, mais un rameau de la cinquième paire. J'ai déjà précédomment cité des raisons contre la vérité de cette assertion. Je dois croire, en général, d'après mes recherches, que le remplacement de nerfs sensoriaux particuliers par des rameaux de la cinquième paire n'a lieu que dans quelques espèces, peut-être aussi dans quelques familles; mais non dans une classe entière des animaux vertébrés, et que chaque organes ensorial des manmi-fères, des oiseaux, des amphibies et des poissons, est, en général, pourvu de nerfs propres et semblables à ceux de l'homme, par rapport à leur origine. Si ce que j'ai chierché à démontrer dans le premier de ces Mémoires, savoir, que tous les nerfs sensoriaux des nimaux inverté-brés doivent être considérés comme des rameaux de la cinquième paire, est vrai, tous ces animaux fourniront des preuves pour notre assertion.

a.º Il existe, chez plusieurs animeux, des organes sensoriaux propres, très-differens de ceux de l'homme, dont les nerfs sont des rameaux des nerfs de la cinquième paire. Les preuves les plus curieuses à l'appui de cette proposition, se trouvent chez les raies et les requius. Les uns et les autres possèdent des nerfs de la cinquième paire plus gros que toute autre espèce animale qui me soit connue, et la plus grande partie de ces nerfs sert à la formation d'organes sensoriaux propres, qui ont déjà été décrits dans les raies, mais qui n'ont pas encore été observés dans les requins, du moins autant qu'il est à ma connaissance.

Lorenzini (1) trouva ces organes dans le raja torpedo.

A. Monro (2) en a fourni des descriptions et des figures

<sup>(1)</sup> Schneider, Recueil de Mém. et Observ. anat. pour l'éclaireissement de l'ichthyologie, volume 1.°7, p. 93.

<sup>(2)</sup> Comparaison de la structure et de la physiologie des poissons avec la structure de l'homme, etc.; trad. par Schneider, p. 16, pl. 5, 6, fig. 1.

prises sur d'autres espèces de raies non électriques : mais il les a seulement regardés comme des organes de sécrétion et d'excrétion du mucus, tandis qu'ils sont bien éloignés des conduits propres du mucus, tant des raies que des autres poissons, par leur structure, leurs ners, grands et nombreux, et par la substance qu'ils contiennent, qui n'est nullement du mucus, mais de la gélatine. Geoffroy (1) les regarda, non moins inexactement, comme des parties semblables aux organes électriques du raja torpedo. en ce qu'il crut qu'elles n'existaient que dans les raies non électriques, chez lesquelles elles remplacent les organes électriques du raja torpedo, et que la raison pour laquelle elles ne manifestent pas d'effets électriques, était qu'elles s'ouvraient en dehors, tandis que les organes électriques avaient un tégument aponévrotique. Mais elles existent aussi bien dans la raic électrique que dans les autres espèces de raies : elles ont des nerfs tout autres que ceux des organes électriques du raja torpedo, et leur structure est très-différente de l'organisation des derniers, en ce que les cylindres dont elles sont composées, ne sont pas, comme dans les derniers, divisés en compartimens par des cloisons transversales. Jacobson (1) les a enfin déclarées ce qu'elles sont assurément, savoir. des organes sensoriaux propres. Personne n'en a donné une description plus instructive que celle de cet habile zootomiste, qui, comme je le tiens de sa propre bouche. a fait beaucoup de recherches sur ce sujet. Je vais aussi communiquer les résultats de mes observations.

Dans le raja rubus, raja batis, et vraisemblablement dans toutes les espèces de raies, il se trouve, de chaque côté de la face supérieure et inférieure du corps, à côté

<sup>(1)</sup> Annales du Muséum d'Hist naturelle, tome 1.er, p. 395.

<sup>(2)</sup> Bulletin des Seienees de la Société philomatique de Paris.

242 némoires

du bord externe de l'extrémité antérieure des branchies, une capsulé formée par une membrane tendineuse épaisse. Dans chacun de ces quatre réservoirs, il se ramifie nu gres rameau du nerf de la cinquième paire. Le rameau sort immédiatement du tronc du dernier, passe en ligne directe devant les branchies et se divise en deux branches principales, dont l'une, supérieure, se rend à la capsule du côté dorsal, l'autre, inférieure, à la capsule du côté abdominal (1). Immédiatement après son entrée dans

<sup>(1)</sup> La cinquième paire dans les raies se divise en quatre branches, après sa sortie de la cavité eranienne. La branche supérieure se comporte dans la raja rubus, sur laquelle j'ai examiné ces branches de plus près, comme dans la raja clavata, dout les nerfs céphaliques ont été représentés par Scarpa. ( De auditu et olfactu , pl. 1 , fig. 1.) Elle chemine le long du côté externe du globe de l'œil de la cavité nasale jusqu'à l'extrémité du museau, en donnaut d'abord dans ce trajet un long ramcau qui se ramific en partie dans l'intérieur de la cavité du nez, en partie sur les parties charnues du museau, et plus loin , plusieurs rameaux plus petits se rendent particulièrement à la face inférieure du museau. La branche moyenne chemine aussi le long du côté interne du globe de l'œil, entre les muscles des yeux jusqu'au bord interne de la cavité nasale. Jei elle paraît, au premier cound'œil, s'anastomoser avec la branche précédente, et c'est ainsi que Scarpa la représente anastomosée. Mais en examinant de plus près, on trouve qu'elle chemine simplement à côté de celle-ei sans s'unir avec elle. Je n'ai pas encore suivi son extrémité, Ces deux branches ensemble sont analogues au ramus orbitarius trigemini des animaux supérieurs. La troisième branche, plus forte (ramus maxillaris superior ), naît après les deux précédentes, et se rend, le long du côté externe du globe de l'œil et de la cavité nasale, aux parties latérales de la tête, en formant dans ce traiet une expansion aréolaire. La matrième branche (ramus maxillaris inferior), naît aussi, comme la précédente, à la face inférieure du trone commun, mais plus en arrière que la troisième. Elle se replie en arrière , se porte en dehors le long du bord interne de l'ouverture de la branchie, et se divise en un grand rameau et en plusieurs autres ramuscules plus petits. Le grand rameau est celui qui pénètre dans la capsule , de laquelle sortent les tubes particuliers aux raies. Les rameaux accessoires sont des nerfs qui vont any muscles.

la capsule, elle s'épanouit en rayonnant d'un centre dans toutes les directions. Chacune de ses dernières branches passe dans une vésicule ronde inférieurement, plus étroite supérieurement et qui se continue dans un tube long et minec. Les vésicules et les tubes sont composés d'une membrane élastique et renferment une matière gélatineuse. Les vésicules sont, dans leur intérieur, divisées longitudinalement en aréoles par des eloisons. Les tubes percent les capsules mentionnées, s'épanouissent par faisceaux sons l'épiderme de l'animal, et s'ouvrent à sa surface en petites papilles mammelonées. Quatre faisceaux de ces tubes naissent de chaque capsule, tant à la face supérieure, qu'inférieure du corps. Coux des deux capsules inférieures ont un cours semblable à ceux des deux capsules supérieures. Un des faisceaux se rend en dedans vers la région des organes auditifs ; le denxième se porte en devant au museau, les tubes du troisième faiscean vontisolément et flexueusement aux hords latéraux de la poitrine ; le quatrième se dirige en arrière. Les tubes singuliers de chaque faisceau sont d'une longueur différente. Quelques uns s'ouvrent en dehors à plus ou moins de distance de leur origine.

Les nerís de la cinquième paire se montrent, dans les squalus acanthias, non aussi forts que dans les raies, mais corce d'une grosseur extraordinaire. Leurs deux rameaux principaux passent à cêté de la cavité cranienne, au museau , se divisent, au dessus de la cavité nasale en faisceaux, et se terminent dans un tissu fort et épais de fibres tendineuses qui s'entrecroisent, lequel est situé immédiatement sous l'épiderme, dans des vésicules arrondies, creuses intérieurement, divisées en cellules par des cloisons, composées d'une membrane étastique solide, et contenant de la gélatine, semblables à celles qui existent dans les raies. Mais, cos vésicules

no sont pas situées dans des capsules particulières et né se continuent pas dans des tubes aussi longs que chez les denières. La membrane tendineuse, dont elles sont couvertes, a des ouvertures auxquelles répondent de potits trous de l'épiderme. Je n'ai pas pu découvrir si ceux-ci sont en communication avec les vésicules, ou s'ils sont les orifices des tubes mucifères situées sous l'épiderme.

On ne peut admettre que deux sortes de fonctions pour ces parties : ou elles manifestent un effet à l'extérieur, ou l'animal reçoit par elles des impressions extérieures. Cet effet à l'extérieur ne pourrait être qu'une manifestation de force analogue aux coups électriques du reja torpedo, en ce qu'il ne ne peuit pas y avoir d'effet matériel ici où il ne se fait point d'excrétion inatérielle.

Mais il n'y a pas de motif pour supposer une pareille manifestation. On est au contraire autorisé à admettre que l'animal recoit par cet organe des impressions extérieures . par la raison que, dans les requins et les raies, la bouche se trouve en arrière , à la face inférieure , et les narines , les veux et les oreilles sont situés tout-à-fait à la face supérieure du corps ; que, par conséquent, ces poissons ne seraient pas en état de reconnaître la proje qui se trouve sous eux , s'ils ne possédaient pas à la face inférieure du corps des organes sensoriaux par lesquels ils pussent apercevoir et distinguer les objets placés sous eux. Un autre poisson à cartilage , l'esturgeon , se trouve dans le même cas. Chez celui-ci, la bouche est aussi très-loin sous la mâchoire supérieure qui la dénasse. Les veux n'ont pas . comme je le ferai voir dans le mémoire suivant, une rétine médullaire semblable à celle des autres poissons. mais la substance médullaire du nerf optique se continue comme un processus étroit plissé sur lui-même, dans une gouttière longitudinale, sur la face inférieure de l'œil

jusqu'an crystallin ; la membrane qui est à la place de la rétine est une membrane minee, grise, opaline, non fibreuse. Cette membrane ne sert probablement à rien pour la vision, ou ne sert à voir que dans certaines. eirconstances. La réception des impressions visuelles se fait, sinon dans tous les eas, du moins dans un bon nombre, uniquement par les processus susdits. Le champ visuel de l'esturgeon doit donc être très-restreint, du moins dans ees eas, et s'étendre seulement à des objets qui se trouvent au-dessus des yeux, des deux eôtés de la tête. Il n'a pas pour ecla des organes comme les raies et les requins; mais des rameaux des nerfs de la einquième paire se rendent chez lui à quatre fibres ou barbes ( cir . rhi), qui pendent par paire non loin de la bouche. Chacune de ees parties est un cône long et étroit; dans son axe est situé un tendon rond. L'intervalle entre le dernier et la peau externe du cirrhus est rempli par un tissu fibreux, entre les fibres duquel se ramifient les rameaux mentionnés de la cinquième paire. La surface de l'organe est toute couverte à sa base de papilles nerveuses, plus haut jusqu'à la pointe et en travers, de rebords membraneux très-délieats et blanes , crépus , frangés au bord. Le poisson possède donc des parties qui ressemblent à des organes des animaux supérieurs, dont nous savons eertainement que ce sont des organes sensoriaux. La forme extérieure de ces fibres barbues est la même que celle de la langue des pies. Les papilles à la base de cet organe sont semblables aux papilles de la peau et de la langue de l'homme, et les rebords membraneux de l'organe sont faits pour être ébranlés par les commotions les plus légères de l'eau.

Mais les tubes mentionnés des raies et des requins sont ils aussi une espèce d'organes tactiles? Il n'est pas vraisemblable que des impressions analogues à celles que nous recevons par les papilles de la peau, soient transmises aux nerfs de la cinquième paire à travers un long cylindre rempli de gélatine ; mais je n'ose pas déterminer ce qu'ils sont en effet. Je n'ai rien vu dans ancun des autres poissons que i'ai disséqués jusqu'à ce jour, qui ait pu me donner des lumières à cet égard. Dans le cyclopterus lumpus, j'ai bien trouvé, des deux côtés de la mâchoire supérieure, entre les organes olfactifs , dans des cavités particulières de la masse cartilagineuse qui remplit cet intervalle, de petits tuyaux membraneux contenant une matière casécuse, et fermés à leur extrémité interne obtuse ; mais je n'ai pas vu de nerfs qui allassent à ces parties. Nous ne pouvons attendre des éclaircissemens ultérieurs que d'observations plus exactes sur les manifestations vitales des raies et des requins, et ce qui jusqu'ici peut être dit à ce suict se réduit à pouvoir soutenir, suivant moi, que l'empire des sens n'est pas restreint chez tous les animaux comme chez nous, et que ce sont les nerfs de la cinquième paire qui s'épanouissent dans des organes sensoriaux particuliers différens des nôtres.

Observations sur l'inflammation de la plèvre diaphragmatique (1); par M. Andral fils, membre adjoint de l'Académie royale de Médecine.

La pleurésie, considérée sous le rapport de sa nature, de ses causes, de ses symptômes et de ses diverses terminaisons, est aujourd'hui une des maladies les mieux con-

<sup>(1)</sup> Rôcucillies à l'hôpital de la Charité, dans les salles de M. Lerminier.

nues. Cependant cette affection, dont la nature est maintenant si bien déterminée, dont le diagnostic nous semble si facile, fut long-temps pour les médecins un objet d'interminables discussions. Vainement Arétée , imité par Paul d'Egine et par Alexandre de Tralles, assignat-il à la pleurésie son véritable siège ; leurs successeurs , peu versés dans la culture de l'anatomie, revinrent à l'ancienne opinion d'Hippocrate; ils confondirent l'inflammation des plèvres avec celle du parenchyme pulmonaire. et ils attribuèrent souvent à l'une de ces maladies ce qui appartenait spécialement à l'autre. C'est ainsi que les crachats visqueux et rouillés de la pneumonie furent regardés long-temps comme caractérisant également la pleurésie. Jusqu'à une époque très-rapprochée de nous, on voit les médecins être incertains si la douleur aigüe, pongitive, de la pleurésie, n'est pas plutôt le résultat de la phlegmasic même du tissu pulmonaire; et cependant. bien des siècles auparavant. Arétée avait dit positivement que la douleur, très-vive dans la pleurésie, est nulle dans la pneumonie. On disputait pour savoir si le poumon et sa membrane enveloppante peuvent s'enflammer isolément; et ce fait, long-temps contesté, ne fut bien établi que par les observations de Diemerbroeck et de Fr. Holinann. Enfin , si l'on parcourt le Sepulchretum anatomicum de Th. Bonnet, on sera surpris de la foule d'idées bizarres, d'opinions erronées qui ont été émises sur la nature , les causes et les effets des adhérences du poumon aux côtes. Les médecins contemporains de Morgagni plaçaient encore ces adhérences au nombre des causes de mort subite; et ce grand homme a consacré plusieurs lignes de son immortel ouvrage à réfuter cette erreur, déjà combattue par le systématique Vanhelmont. L'on sait, d'ailleurs, que celui-ci avait des idées si peu exactes sur la nature de la pleurésie, qu'il regardait la saignée comme un remède mortel dans cette maladie. Rappellerons-nous ici, en passant, que ce célèbre camemi des émissions sanguines paraît avoir succombé lui-même à un épanchement dans la poitrine, suite d'une pleurésie qu'il avait refusé de combattre par la saignée.

Presque de nos jours, Stoll, qui a porté une si vive lumière sur le diagnostic de la pleuropneumonic latente, no semble pas avoir eu des idées toujours claires et précises sur les symptômes de la pleurésic. Cette phlegmasie, comme toutes celles des membranes séruess, n'a dét
véritablement bien connue que depuis la naissance de l'anatomie générale. Enfin, c'est seufoment depuis l'emploi
de l'auscultation médiate, que le diagnostic de la pleurésic
a été porté à son plus haut point de perfection. Seufoment alors on a pu plus sûrement distinguer d'avec les
épanchemens pleurétiques, certaines pneumonies aigües
on chroniques qui ne sont accompagnées d'aucune expectoration caractéristique.

Il est cependant une portion de la plètre, celle qui tapisse la face supérieure du diaphragne, dont l'inflammation, bien qu'annoncée par un ensemble de symptômes particuliers, semble, dans ces derniers temps, n'avoir pas fixé d'une manière spéciale l'attention des médecins. Soit que la phlegmaise de la plètre diaphragmatique existe isolée, soit qu'elle coincide avec l'inflammation du reste de la membrane séreuse thoracique, les signes qui l'annoncent sont assec caractéristiques, ils different assec des signes de la pleurésie ordinaire, pour que nous croyons utile de consigner ici les observations que nous avons recueillies sur ce sujet. La pleurésie diaphragmatique n'est pas d'ailleurs une affection rare, et tous les médecins qui cultivent l'anatomic pathologique ont eu certainement plus d'une fois l'occasion de l'observer.

L'inflammation de la plèvre diaphragmatique a été in-

diquée d'une manière très-précise par Boerhaave qui l'a décrite sous le nom de paraphrenitis. Il définit ainsi cette dernière maladie : si morbus pleuritidi similis occupat eam membrana pleura partem, qua diaphrasma ambit, vel et ipsum septum medium, oritur morbus dirus. quem paraphrenitidem appellant (Aph. 907). On voit que, dans cette définition, Boerhaave comprend sous un même nom et l'inflammation de la plèvre diaphragmatique et celle du diaphragme lui-même. Les autres écrivains, antérieurs ou postérieurs à Boerhaave, qui ont parlé de la paraphrénésie, semblent n'avoir tenu à-peuprès aucun compte de l'affection de la plèvre, et ils ont rapporté à une diaphragmite tous les symptômes observés. Cependant, dans toutes les ouvertures de cadavres dont ils nous ont transmis la description, le diaphragme est intact, et la plèvre qui tapisse ce muscle est, au contraire. le siège d'une phlegmasie à différens degrés. L'affection qu'ils ont décrite n'est donc autre chose qu'une pleurésie diaphragmatique. On peut en juger par l'exemple suivant :

Un homme de quarante-sept ans, dit Dehacu, est atteint de paraphrénésie; il est apporté à l'hôpital le quatrième jour de su maladie. Trois saignées sont pratiquées dans l'espace de douze heures; bains, boissons adoucissantes. Le lendermin, rire sardonique et mort. On trouva des couches albumineuses épaisses qui unissaient les deux poumons au diaphragme (Rat. med., pars 1, cap. 7).

Les symptômes assignés par Boerhaave à la paraphrénésie ou pleurésie diaphragmatique, sont une fièvre aiguë, une douleur, vive dans la région du diaphragme, augmentant d'une manière atroce dans l'inspiration, la toux, l'éternuement, dans les efforts pour vomir, allor à la selle ou uriner; une respiration petite, accélérée, haletante, s'exécutant uniquement par les mouvemens des côtes ; la dépression des hypocondres , le rire sardonique , le délire , les convulsions.

Nous allons maintenant rapporter plusicurs observations sur la pleurésie disphragmatique; puis, en récapitulant les symptômes que chaque cas particulier nous aura présentés, nous essaierons de tracer l'histoire générale de cette maladie.

S. 1. Pleurésies diaphragmatiques isolées. - Première observation. - Un ébéniste, âgé de vingt-six ans. entra à l'hôpital de la Charité pendant le cours du mois d'avril 1822. Deux jours auparavant, il avait été pris, au milieu de son travail, d'un frisson léger que suivit bientôt une forte chalcur. Au milieu de celle-ci une douleur déchirante se fit sentir dans l'hypocondre gauche . le long du rebord cartilagineux des côtes; en même temps oppression considérable. Le malade chercha vainement à dissiper cette douleur par des applications de linges chauds et par l'ingestion dans l'estomac de deux petites tasses d'eau-de-vie fortement poivrée. La nuit , il ne dormit pas et fut dans un état d'agitation extrême; il eut trois fois le hoquet. Le lendemain, persistance de la douleur de l'hypocondre, augmentation de la dyspnée, toux fréquente. Nous vimes, pour la première fois, lc malade au commencement du troisième jour. Assis sur le séant, le trone courbé en avant, la mair continuellement appliquée sur l'hypocondre, qu'on ne pouvait légèrement presser sans arracher des cris, le malade prononcait à peine quelques mots d'une voix entrecoupée et haletante, les traits de la face exprimaient l'anxiété la plus vive ; les inspirations, courtes et rapprochées, ne s'exécutaient que par l'élévation des côtes; la toux était fréquente, comme avortée , l'expectoration nulle ; la percussion et l'auscultation n'apprenaient rien ; le pouls était très-fréquent et dur, la peau brûlante et sèche. L'intelligence avait conservé sa netteté; les fonctions digestives ne paraissajent point altérées.

M. Lerminier soupçonna l'existence d'une pleurésic diaphragmatique ; il prescrivit une saignée de douze onces ct l'application de vingt sangsues le long du rebord cartilagineux des fausses côtes gauches. Dans la journée, la douleur diminua un peu; mais le soir elle reparut avec une nouvelle intensité, et la nuit le malade délira. Dans la matinée du quatrième jour , l'intelligence avait repris sa netteté; mais la douleur et l'orthopnée persistaient; la respiration et la toux présentaient les mêmes caractères. Le pouls n'avait rien perdu de sa fréquence ni de sa dureté : les muscles de la face présentaient de temps en temps quelques mouvemens convulsifs. Nouvelle saignée de douze onces, réapplication de vingt sangsues sur l'endroit doulourcux, boissons émollientes. Rémission dans la journée; exaccrbation le soir et délirc la nuit. Sinapismes aux jambes. Le cinquième jour, persistance des mêmes symptômes, et, de plus, nausées continuelles; vésicatoire à une cuisse. Le sixième jour, altération profonde des traits, décubitus sur le dos, voix éteinte, hoquet et nausées de temps en temps; vésicatoire à la partie latérale inférieure gauche du thorax. Mort dans la soirée.

Ouverture du cadavre. —Les deux portions de plèvre qui tapissent la base du poumon gauche et la face supérieure du diaphragme de ce même côté, étaient fortement injectées et convertes d'exsudations albumineuses qui s'étendaient de l'une à l'autre. Les autres parties de la plèvre étaient très-saines ainsi que les poumons ; rien de remarquable dans le cœur non plus que dans le péricarde qui contenait un peu de sérosité citrine. Le diaphragme ne présentait dans as texture aucune altération appréciable; organes du crâne et de l'abdomen sains.

Les symptômes de l'inflammation de la plèvre diaphrag-

252. MÉNOIRES

matique sont d'autant plus tranchés dans cette observation qu'aueune autre maladie ne l'a compliquée. Ici la mort survint, comme dans les péritonites, sansqu'aueun des organes essentiels au maintien de la vie fit matériellement léss. L'inflammation partielle d'une membranc séreuse suffit pour déterminer les plus graves symptômes, par le trouble sympathique m'elle excita dans le système nerveux.

Deuxième observation. - Un tailleur, âgé dc trenteun ans, avait eu déjà, depuis deux ans, plusieurs hémoptysies; ilavait habitucllement une petite toux sèche avec légère dyspnée, lorsque, le 5 octobre 1821, après avoir été mouillé par la pluie, il ressentit vers l'appendice xyphoïde une assez vive douleur qui l'obligeait à se tenir courbé et gênait sa respiration. Il appliqua douzc sangsues sur eet endroit; la douleur disparut; le lendcmain elle se fit eneore ressentir par intervalles. Le surlendemain. 7 oetobre, il fut réveillé, vers trois heures du matin, par une doulcur violente qui, cette fois, avait son siège le long du rebord cartilagineux des eôtes droites, et s'étendait même dans tout l'hypocondre et jusque dans le flanc du même côté. En même temps, mal-aisc inexprimable; besoin continuel de tousser, sans oser le satisfaire, de peur d'exaspérer la douleur ; deux ou trois vomissemons dans la journée. Entréc le soir à la Charité. -Dans la matinée du 8. le malade présente l'état suivant : face pâle, exprimant une vive anxiété; respiration courte, ne s'exécutant que par le mouvement des eôtes; petite toux continuelle : douleur dans l'endroit indiqué , s'exaspérant par la pression. En pressant légèrement l'épigastre, on excite des nausées et un hoquet qui cesse bientôt, mais qu'une nouvelle pression reproduit. Décubitus sur le dos : le malade se refuse à toute espèce de mouvement ; de sorte qu'on ne peut le percuter et l'auseulter que trèsimparfaitement; fièvre intense, langue naturelle. - Application de trente sangsues à l'hypocondre droit. - Le q octobre, cinquième jour, la douleur s'est de nouveau étendue à l'épigastre ; le malade, pour se soulager, se tient presque continuellement sur le séant, le thorax incliné sur l'abdomen ; percutée , la poitrine résonne bien partout; auscultée, la respiration s'entend partout, faible, mais nette, Saignée de huit onces, douze sangsues à l'épigastre. - Dans la journée, disparition de la douleur épigastrique, persistance de celle de l'hypocondre, respiration un peu plus libre après la saignée. Sixième jour, légère teinte ictérique de toute la surface de la peau, conjonctives très-jaunes : même état d'ailleurs. Septième jour, douleur presque nulle, respiration plus facile, toux rare, sèche, décubitus sur le dos. Dans la soirée, réapparition brusque de la douleur de l'hypocondre droit , et avec elle de tous les autres accidens. Vomissemens de bile porracée dans la nuit, à la suite desquels la douleur est tellement vive, que le malade perd momentanément connaissance. - Le lendemain matin, huitième jour face grippée, lèvres rétractées et agitées de mouvemens convulsifs; orthopnéc. Le malade, assis, ne veut ni parler ni exécuter le mouvement le plus léger, tant il redoute d'exaspérer sa douleur; le pouls est fréquent et concentre, la peau peu chaude; la couleur jaune de la peau et des conjonctives est très-prononcée. Saignée de huit onces, cataplasmos émolliens et narcotiques sur l'épigastre et l'hypocondre droit. - Dans la journée , l'intelligence se trouble, vociférations. Neuvième jour, la douleur ne se fait plus sentir que dans la toux et les efforts; mais la respiration est très-gênée, la fréquence du pouls persiste. L'auscultation et la percussion ne donnent aucun nouveau renseignement, persistance de l'ictère. Dixième jour, la respiration s'entend sensiblement moins à droite qu'à

gauche, où elle est devenue puérile. La dyspnée est eonsidérable, la douleur de l'hypocondre très-obtuse ; le malade se plaint d'avoir fréquemment envie de vomir, la langue conserve son aspect naturel. Deux vésicatoires aux cuisses. Onzième et douzième jour , même état. Le côté droit du thorax se dilate sensiblement moins que le gauche. Treizième jour , hoquet de plusieurs heures , pendant la durée duquel la douleur de l'hypocondre et de l'épigastre se renouvellent. L'ictère ne diminue pas. Quatorzième et quinzième jours, la dyspnée devient de plus en plus grande, le pouls redevient très-fréquent, les traits de la face s'altèrent : la respiration ne s'entend que très-faiblement à droite; la sonoréité de la poitrine n'est pas sensiblement diminuée de ce côté: les dernières eôtes asternales droites paraissent être un peu déjetées ; le foie sc sent pour la première fois dans l'hypocondic. Vésicatoire sur le côté droit du thorax. Seizième, dxseptième et dix-huitième jours, le bord tranchant du foje sc sent presque au niveau de l'ombilic. L'oppression est extrême; des nausées, des hoquets fréquens, quelques vomissemens tourmentent le malade. Le dix-neuvième jour, il est pris de délire ; le vingtième, il tombe dans un état comateux, et succombe le vingt-unième. Ouverture du cadavre. - La base du poumon droit

Ouverture du cadavre. — La base du poumon droit était séparée du disphragme par un épanehement séropurulent que circonscrivaient de toutes parts des concrétions membraniformes qui s'étendaient du diaphragme au poumon; cet épanehement avait à la fois refoulé et le poumon droit et le foie. Autres parties de la plèvre saines, poumons remplis de granulations miliaires, qu'entoure un tissu crépitant, mais engoué en arcière; cœur et péricarde dans leur état ordinaire, viscères abdominaux sains; forte injection du tissu cellulaire sous-arachnoïdien qui revêt la convexité des hémisphères cérébraux; sérosité lactescente dans les ventrieules latéraux.

Chez cet individu, nous retrouvons d'abord à pouprès les mêmes symptômes que chez le sujet de la première observation; il présente, de plus, un ictère trèsprononcé , résultat probable de l'irritation transmise , par contiguité de tissu, de la plèvre diaphragmatique au foie. Cependant, les symptômes de l'affection aiguë se calment, ct alors apparaissent de nouveaux phénomènes qui annoncent le passage de la maladic à l'état chronique. La diminution d'intensité de la respiration à droite , coïncidant avec la persistance du son du même côté, aurait pu faire croire à l'existence d'un emphysème du poumon : mais ce n'était, ainsi que la descente du foie dans l'hypocondre, que le résultat mécanique de l'épanchement circonscrit dont la plèvre diaphragmatique droite était le siège. Bien que, dans cc cas, la gêne considérable de la respiration et la grande fréquence du pouls rendissent le pronostic très-défavorable , le malade aurait pu encore trainer pendant quelque temps son existence, sa guérison même ne devait pas être regardée comme impossible, lorsqu'une arachnitis sur-aigue l'entraîna rapidement au tombeau. Est-il besoin de dire que les granulations miliaires trouvées dans les deux noumons rendent suffisamment raison des hémoptysies, de la toux habituelle et de la dyspnée légère que le malade éprouvait depuis longtemps.

Sous le rapport de l'abaissement du foic dà à l'épanchement pleurétique, ce cas peut être rapproché d'uno observation rapportée par Stoll. Un individu, dit-il, atteint d'unc pleuropneumonie, ressentit, le dix-neuvième jour, une douleur très-aiguié dans l'hypocondre gaucle; les signes d'un empyème se manifestèrent et bientôt la rate vint faire saillie dans le flanc gauche. A l'ouverture du cadarre, on trouva plus de douze livres de pus dans le côté gauche du thorax. Le diaphrague, abaissé par ce liquide, faisait saillic dans l'abdomen et avait poussé la rate devant lui, de sorte, dit Stoll, que la douleur, que l'on avait cru appartenir à un organe du ventre, avait son siège dans la poitrine.

Troisième observation. - Un macon, âgé de trentesept ans, entra à l'hôpital de la Charité le 8 mai 1822; il présentait alors tous les symptômes de la phthisie pulmonaire au deuxième degré. Pendant le cours du mois de mai, il n'offrit rien de remarquable. Vers le commencement de juin, il éprouva à plusieurs reprises des points de côté que quelques applications de sangsues firent disparaître. Le 11 juin, au milieu du redoublement fébrile du soir, il fut pris d'une vive douleur au niveau des dernières fausses côtes gauches; cette douleur persistait le lendemain matin; la respiration était courte, accélérée. entièrement costale ; unc hémoptysie très-abondante survint en même temps. - Saignées générale et locale : révilsifs aux extrémités inférieures. Le crachement de sang s'arrêta, la douleur diminua, mais ne cessa pas. Vers le 20 juin , elle s'étendit à l'hypocondre gauche et jusqu'au flanc de ce côté: à dater de cette dernière époque, le dépérissement fut très-rapide; de vastes cavernes se creusèrent dans le parenchyme pulmonaire ; où la pectoriloquie et le râle muqueux les annoncèrent. Le malade succomba te 18 juillet. A dater du commencement de ce dernier mois, la douleur de l'hypocondre et du flanc gauche ne se faisait plus sentir que par la pression, les mouvemens brusques . les grandes inspirations, ou dans les quintes de toux. La respiration, beaucoup plus gênée que chez la plupart des phthisiques, s'exécuta constamment par le seul mouvement des côtes.

Ouverture du cadavre. — Vastes excavations tuberculcuses dans les deux poumons; adhérences cellulaires des plèvres costale et pulmonaire dans un grand nombre de points ; état sain de la plèvre diaphragmatique droite et de la plèvre pulmonaire correspondante. A gauche, au contraire, la base du poumon adhérait assez solidement au diaphragme. A peine eûmes-nous détruit les adhérences membraniformes qui maintenaient ces parties réunies, que nous observames un vaste foyer purulent qui existait à la fois et dans la poitrine et dans l'abdomen. Là , le diaphragme présentait une perforation d'un pouce et demi de diamètre environ, à travers laquelle le pus, qui très-vraisemblablement s'était d'abord formé dans la plèvre, avait passé pour pénétrer dans l'abdomen. Les bords de la perforation étaient lisses et mousses, comme si elle existait déjà depuis un certain temps. Le pus qui avait pénétré dans la cavité abdominale semblait avoir repoussé au-devant de lui le péritoine. Logé entre la rate et les parois de l'abdomen , il était limité de toutes parts par des brides celluleuses étroitement unies qui lui formaient une sorte de poche. La surface interne de celle-ei , ainsi que les bords de l'ouverture du diaphragme, était tapissée par une pseudo-membrane assez épaisse, commo villeuse, et qui, plongée dans l'eau, paraissait hérissée de nombreux filamens, telle, en un mot, qu'on en trouve souvent à la surface interne des abeès. Autour de la perforation, le tissu du diaphragme ne paraissait être nullement altéré. Rien de remarquable ne fut trouvé dans les autres organes du thorax, de l'abdomen et du crâne.

Les symptômes qui accompagnèrent ici la pleurésie diaphragmatique furent moins multipliés, moins alarmans que dans les deux premiers cas; la douleur seule en annonça l'invasion. Son extension dans l'hypocondre et dans le flanc marqua vraisemblablement le moment où le diaphragme perforé permit au pus de s'épancher dans l'abdomen. Nous ne chercherons point d'ailleurs à expli-

258 némoires

quer la cause et le mécanisme de la perforation du diaphragme : nous ne déterminerons point si ce muscle fut d'abord enflammé et ramolli , et si la solution de continuité cut lieu, soit par les simples progrès de son ramollissement, comme cela arrive dans le tissu de la cornée transparente, soit par la pression toute mécanique du pus sur les fibres musculaires préliminairement ramollies; on pourreit admettre, dans ce eas, une pleuro-diaphragmite. Mais, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'autour de la perforation le tissu musculaire était parfaitement sain; de sorte que , sous ce point de vue , ee cas peut être rapproché des perforations dites spontanées du canal intestinal, dans lesquelles on trouve souvent aussi, exempt de toute lésion, le tissu qui environne la perforation. Observons enfin que, dans ce eas, où il y avait véritablement affection du diaphragme, l'on ne remarqua point le rire sardonique, donné depuis bien long-temps comme l'un des signes les plus caractéristiques de l'inflammation de ce muscle.

Quatrième observation.—Nous avons observé plusieurs phthisiques qui se sont plaints, à diverses périodes de leur maladie, d'une douleur qui avait son siège, soit le long du rebord cartilagineux des côtes, soit dans l'un ou dans l'autre hypocondre. Cés douleurs, généralement peu vives; passagères, et que n'accompagnait aucun autre symptôme grave, nous ont paru pouvoir être rapportées à des phlegmasies partielles ou peu intenses de la plèvre diaphragmatique, et, ghez plusieurs de ceux qui ont succombé, nous en avons effectivement constaté l'existence; chez d'autres, à la vérité, nous n'en avons trouvé aucune trace. D'autres, enfin, nous ont offert des adhérences plus ou moins étendues du poumon et du diaphragme, bien que, pendant leur vie, ils n'eussent accusé aucune douleur, ils n'eussent offert aucun signe qui efit

pu nous les faire soupçonner. Nous reviendrons plus bas sur ces importantes anomalies.

§. II. Pleurésies diaphragmatiques coexistant avec une pleurésie costo-pulmonaire. — Elles sont plus fréquentes que les précédentes; leur diagnostic est souvent plus difficile, et leur pronostic nécessairement plus fâcheux.

Cinquième Observation .- Un tailleur, âgé de 19 ans . entra à la Charité le 18 janvier 1822. Depuis trois se. maines il éprouve des douleurs vagues dans le côté gauche du thorax, avec toux sèche ou accompagnée de quelques crachats muqueux. Cependant il n'a interrompu ses occupations que depuis trois jours; depuis ce temps. respiration gênée, fièvre (application de dix sangsues sur la poitrine.) Dans la matinée du 19 janvier, il présente l'état suivant : la douleur ne se fait plus sentir trèslégèrement que lorsque le malade se couche sur le côté gauche, lorsqu'on presse sur ce côté ou lorsqu'on percute. Son mat postérieurement dans les trois quarts inférieurs du côté gauche. Dans cette même partie , la voix auscultée fait entendre une sorte de chevrottement, ou plutôt un son analogue à celui de la voix du polichinelle. Ce son particulier devient sur-tout très-sensible dans la prononciation de certains mots, tels que le mot oui (ægophonic.) Là aussi le bruit ordinaire de la respiration ne s'entend pas; mais à chaque mouvement inspiratoire on entend un bruit particulier, une sorte de soufile, qui annonce que l'air ne pénètre pas au-delà des gros tuyaux bronchiques. L'existence d'un épanchement considérable dans la plèvre gauche n'est donc pas douteuse. Cependant la respiration est à peine gênée , la fréquence du pouls est très-légère; la peau a conservé sa température ordinaire ; le décubitus est à-peu-près indifférent. Le malade tousse peu, et n'expectore que quelques crachats muqueux.

/ Saignée de quatre palettes ; deux vésicatoires aux jamhes. | Le 20, même état. (Vésicatoire sur le côté gauche.) Le 21, son de plus en plus mat à gauche : persistance de l'agophonie. Les monvemens inspiratoires plus courts et plus fréquens s'exécutent sur-tout par l'abaissement du diaphragme. Du 21 janvier au 5 février, l'état du malade ne subit pas de changement notable. Il était sans fièvre . habituellement couché sur le dos; il pouvait cependant se placer sans gêne sur les deux côtés : il toussait à peine . assurait ne sentir sa respiration nullement gênée. La parole était ferme, les mouvemens libres, la face tout-àfait naturelle, l'appétit excellent; enfin, l'on eût pu croire que ce malade avait entièrement recouvré sa santé. si la percussion et l'auscultation n'eussent indiqué le contraire. Tel était l'état très-satisfaisant du malade, lorsque le 3 février, à onze heures du matin, il fut pris d'une vive douleur qui, ayant son siège principal dans l'hypocondre gauche, s'étendait delà d'une part à l'épigastre . et d'autre part jusque dans le flanc gauche, non loin de la crête iliaque. Dans la journée, oppression considérable, fièvre intense. (Sinapismes aux jambes.) Dans la matinée du 4, traits de la face tirés, exprimant l'anxiété la plus vive; pouls fréquent et d'une petitesse remarquable; peau sans chaleur; mouvemens inspiratoires courts et très-rapprochés, parole haletante, pression de l'hypocondre gauche douloureuse. La respiration ne s'exécutait plus que par le mouvement des côtes droites. --M. Lerminier annonça l'existence d'une pleurésie diaphragmatique. (Trente sangsues sur le côté gauche. ) Le 4. le malade était assis sur son séant , le tronc fortement incliné en avant : il disait qu'il étouffait : d'ailleurs , mêmes symptômes. Les trois jours suivans, diminution progressive de la douleur de l'hypocondre : décubitus constant sur le côté gauche, impossible sur le dos ou à droite. sans menace de suffocation. Son très-mat dans toute l'étendue de ee même eôté, en avant et en arrière; persistance de l'ægophonie : diarrhée abondante. (Largevésicatoire à l'épigastre ; eau de riz gommée. ) Le 8 , altération profonde des traits de la face; la respiration continue à ne s'exécuter que par le mouvement des côtes droites. Pouls toujours fréquent et très-petit. Le q , apparition d'une sueur abondante , diminution de la diarrhée, Même état du côté de la poitrine. Pendant les trois jours suivans, il n'y eut de remarquable que les alternatives de sueur et de diarrhée. Le côté gauche du thorax, mesuré le 12, fut trouvé plus large que l'autre de 8 à o lignes. - Le 14, à huit heures du matin, la décomposition des traits, la gêne extrême de la respiration, l'affaiblissement profond, semblaient annoneer une mort prochaine. L'on entenditencore très-distinctement l'ægophonie. An heures . sueur générale, respiration râlante. Mort à 11 heures.

Ouverture du cadavre. - Une énorme quantité d'un liquide purulent, verdâtre, remplissait la plèvre gauche. Les plèvres costale, pulmonaire et diaphragmatique de cecôté, étaient recouvertes par des fausses membranes blanches , rugueuses à leur surface , épaisses sur le poumon , minces silleurs. Le poumon, refoulé sur les parties latérales de la colonne vertébrale, était à-peu-près vide d'air. Les gros tuvaux bronchiques étaient rouges, les petits blancs. Le diaphragme, poussé en bas, dépassait le rebord des fausses-côtes, et avait reponssé la rate dans le flanc gauche. Le cœur , porté à droite par l'épanchement , avait pris derrière le sternum une direction verticale; aussi pendant les derniers temps de la vie, les battemens du eœur n'étaient-ils plus percevables à la région précordiale; mais on les entendait avec force à la partie inférieure du sternum, et dans le côté droit en avant : le cœur était d'ailleurs sain. Le péricarde contenait un peu de 3. 18

sérosité citrine. Injection veineuse de l'estomae et de l'intestin grêle; plaques rouges de la muqueuse dans le gros intestin.

Chez ce malade, la pleurésie ne s'annonca par des symptômes graves que lorsque l'inflammation se fût propagée à la fièvre diaphragmatique; nous retrouvons encore iei les mêmes symptômes que dans les observations précédentes. L'on a dû sur-tout remarquer le changement brusque du mode de respiration qui cessa d'être abdominale aussitôt que la plèvre diaphragmatique s'enflamma: L'on a dû aussi être frappé du siège de la douleur qui se fit sentir plus bas que dans aucune des autres observations. Si nous ne eraignions de dépasser les limites de notre sujet, nous pourrions eneore faire ressortir d'autres eirconstances importantes de cette observation, telles que le début insidieux de la maladie, l'absence de tout symptôme alarmant, alors que l'épanchement était plus considérable . l'existence de l'agrophonie dans un cas où le liquide épanehé était tellement abondant, qu'il avait forcé les parois thoraciques à s'agrandir, déjeté le cœur à

droite, et refoulé en bas le diaphragme, etc.

Sixuème Observation. — Un charron, âgé de sé ans,
avait déjà éprouvé plusieurs. hémopthisies, lorsqu'il entra
à la Charité pendant le cours du mois de décembre 1821.
Il était alors maigre et faible. La respiration, courte,
s'exécutait par le double mouvement des côtes et du diaphragme. L'on entendait du râle erépitant dans la partie
postérieure gauche du thorax. Les crachats étaient abondans, formés par une sérosité trouble au milieu de laquelle
étaient suspendus de nombreux flocons. Des sueurs copieuses avaient lieu chaque unit. Diagnostic : tubercules
pulmonaires commençant à se ramollir; engouement inflammatoire du poumen autour de plusieurs. — Application de sanzasses sur le-côté gauche. — Rien de nouveau

pendant le reste de décembre. - Vers le commencement du mois de janvier, dérangement des fonctions digestives, nausées, vomissement des tisanes. Ces symptômes cèdent à une application de sangsues sur l'épigastre. Progrès de la dégénération tuberculeuse des poumons; caverne évidente dans le poumon gauche à la fin de janvier. Le 11 février, apparition d'une vive douleur le long du rebord cartilagineux des fausses côtes gauches, et dans l'hypocondre du même côté. Le 12, cette douleur persistait : l'anxiété était extrême; la face, grippée, offrait dans ses muscles de fréquens mouvemens convulsifs. Le malade était assis dans son lit, le corps penché en avant; il avait passé la nuit dans cette pénible position. Le pouls , assez dévelonpé jusqu'alors, était devecu très-petit. L'invasion d'une pleurésie diaphragmatique ne parut point douteuse à M. Lerminier. (Vésicatoire sur le côté gauche du thorax). Le 13, même état; le son n'était pas plus mat, l'auscultation ne fournissait pas de nouveaux renseignemens, Le 14. le malade restait toujours assis dans son lit : la douleur devenait atroce dès qu'il essavait de se coucher. Le 15 et le 16, le décubitus horizontal devint possible : la respiration était un peu moins gênée; mais la matité du son, l'absence de la respiration, le chevrottement de la voix, annoncaient la formation d'un épanchement dans le côté gauche. A dater du 17, le malade resta constamment couché sur le côté gauche; il ne pouvait pas s'écarter un peu de cette position sans être menacé de suffocation. Jusqu'au 23, diminution des forces, décomposition des traits , gêne de plus en plus grande de la respiration Mort le 25 février.

Ouverture du cadavre. — Un litre de sérosité trouble était épanché dans la plèvre gauche; des fausses membranes blanches, molles, n'offrant encore aucune trace d'organisation, tapissaient la plèvre diaphragmatique de

co côté, très-rouge au-dessous d'elles. De pareilles conerétions albumineuses s'étendaient, sous forme de brides, de la plèvre pulmonaire vers la costale, mais seulement dans le voisinage du diaphragme; plus haut, l'on n'en trouvait plus aucune trace. Tubercules crus et ràmollis, cavernes dans les poumons; ramollissement grisâtre de la muqueuse gastrique dans le grand cul-de-sac.

Ici, l'inflammation débuta par la plèvre disphragmatique, les signes qui l'annoncèrent furent on ne peut plus tranchés, puis ils disparurent, et l'on ròberra plus que les signes ordinaires de la pleurésie, à mesurc que l'épanchement se forma et qu'il s'étendit entre le poumon et les côtes.

Septième observation. - Pleurésie diaphragmatique existant avec une pneumonie. - Un homme, âgé de trente ans, ressent tout-à-coup une douleur vive au dessous du sein gauche. En même temps, fièvre intense, dyspnée, toux sèche, léger délire le soir; même état le lendemain. Le troisième jour, décubitus sur le dos, inspirations courtes et très-rapprochées ; son mat dans presque toute l'étendue du côté gauche de la poitrine ; toux fréquente, expectoration purement catarrhale. Diagnostic : épanchement pleurétique dans la plèvre gauche. (C'était en 1819 que cette observation était recueillie, et si la méthode de l'auscultation eût été alors connue, le diagnostie eût été vraisemblablement plus juste). Saignée de douze onces. Le quatrième jour, même état (large vésicatoire sur le côté gauche du thorax. ) Le einquième jour, nous trouvâmes le malade dans un état d'anxiété extrême ; il ressentait , vers la région diaphragmatique , une douleur assez vive pour lui arracher des eris. Il avait déliré toute la nuit. Le sixième jour, altération profonde des traits, respiration haletante; l'expectoration avait été constamment purement eatarrhale. - Mort dans la nuit du sixième au septième jour.

Ouverture du cadavre. — Aucun épanchement n'existait dans la plèvre; adhérences à fauche entre les plèvres costale et pulmonaire. La base du poumon gauche était unie au diaphragme par une couche albumineuse molle, non encore organisée. Tout le lobe inférieur du poumon gauche était en hépatisation grise, et le supérieur en hépatisation rouge.

Dans ce cas encore, les symptômes qui ont annoncé l'invasion de la pleurésie diaphragmatique se sont trèsfranchement dessinés; nous avons vu combien cette inflammation nouvelle aggrava l'état du malade. Parmi les circonstances importantes de cette observation, étrangères à notre sujet, remarquons l'effroyable rapidité avec laquelle marcha l'hépatisation du poumon, et l'absence complète d'expectoration caractéristique.

Après avoir tracé avec détail, dans les observations précédentes, les symptômes qui ont annoncé, d'une manière plus ou moins certaine, l'inflammation de la plèvre diaphragmatique, essayons de les faire ressortir dans un court résumé. Parmi ces symptômes, les uns se sont présentés dans tous les cas soumis à notre observation : d'autres ont été beaucoup moins constans; quelques-uns, enfin, regardés par Boerhaave comme caractéristiques de la paraphrénésie, n'ont été rencontrés par nous dans aucun cas. Dans le premier groupe de symptômes, nous plaçons, 11º une douleur plus ou moins vive le long du rebord cartilagineux des fausses côtes, s'étendant le plus souvent dans les hypocondres, et quelquesois jusque dans le flanc. Cette douleur augmente par la pression, l'inspiration, le mouvement, et dans tous les efforts; dans un seul cas, elle a commencé par sc faire scntir à l'appendice xyphoïde; 2.º l'immobilité complète du diaphragme 266 MÉMOIRES

dans l'idspiration; ce phénomène fut surtout très-tranché chez plusieurs des malades qui font le sujet des observations précédentes : chez eux, tant que la plèvre costopulmonaire fut seule affectée, la respiration fut abdominale: mais, à peine la douleur de l'hypocondre avait-elle annoncé l'extension de la phlegmasie à la plèvre diaphragmatique, que les parois abdominales ne se soulevaient plus et que l'inspiration ne se produisait plus que par le mouvement d'élévation des côtes: 3.º une anxiété fort remarquable, exprimée surtout par l'altération subite des traits; 4.º une orthopnée presque constante avec inclinaison du tronc en avant. Ce symptôme , qui manque cependant quelquesois, nous paraît être l'un des plus caractéristiques; les malades qui sont dans cette situation redoutent le moindre mouvement, comme propre à réveiller d'atroces douleurs. Lorsque l'on trouve réunis chez un malade, soit les différens symptômes que nous venons d'indiquer, soit seulement les deux premiers, on doit être porté à soupconner l'existence d'une pleurésie diaphragmatique, et, dans plusieurs de nos observations, nous l'avons vue annoncer avec certitude par M. Lerminier.

D'autres symplômes, avons-nous dit, sont beaucoup moins constans. Tels sont le hoquet, résultat de l'irritation sympathique du diaphragme, les nausées, les vomissemens. Nous avons observé ces derniers symptômes chez des individus dont l'estomac fut trouvé parfaitement sain. Tels sont encore les mouvemens convulsifs des muscles de la face, et spécialement de ceux des fèvres, le délire survenant d'une manière continue ou intermittent. Enfin, lorsque la plèvre diaphragmatique du côté droit est le siège de l'inflammation, le foie peut s'irriter sympathiquement, et un ictère se manifeste. La coexistence de cet ictère avec une douleur plus ou moins vive de

l'hypocondre droit peut faire croire à l'existence d'uno hépatite. Une pareille erreur paratt avoir été commise par Morgagni dans un cas de pleuropneumonie où la dou-leur n'avait existé que vers l'appendice xyphoïde. Il dit à ce sujet, en avouant son erreur : adéo in medicina fucile set per a ipsa interdunt decipt, que facere videntur ad vitandas deceptiones! (Epist. 20, par. 31).

Quant au rire sardonique, noté par Boerhaave, Van-Swieten, Dehaen, etc., nous ne l'avons jamais observé; nous ne l'avons même pas remarqué dans le cas de perforation du diaphragme dont l'observation 5, se offre un exemple.

Quelle que soit l'importance respective des différens signes que nous venons de passer en revue « n'oublions pas que la plupart de ces phénomènes peuvent être aussi produits quelquefois par l'inflammation d'un ou plusieurs des nombreux organes qui sont logés dans la partie supérieure de l'abdomen : notre seul but a été d'établir qu'ils peuvent souvent dépendre d'une pleurésie diaphragmatique. D'un autre côté, il ne faut pas perdre de vue que cette espèce de pleurésiepeut exister sans être annoncée par aucun symptôme caractéristique, de même qu'il existe des arachnitis sans délire , des pneumonies sans dyspnée . des péritonites sans douleur. Telles sont les bornes de nos connaissances, que, toutes les fois qu'avant rassemblé un grand nombre de faits particuliers , nous voulons en généraliser les résultats, il est rare que des observations plus multipliées ne nous découvrent de nouveaux faits contradictoires : mais, tant quo ceux-ci sont peu nombreux, nous ne devons les considérer que comme de simples exceptions à la règle générale que nous avons posée.

## EXTRAITS ET ANALYSES.

Expériences pour s'assurer de la non-décomposition des composés chimiques dans leur passage à travers les fluides de l'économic animale (1); PAT WILLIAMS JAMES MACKEYEN, D.-M., professeur de chimie à l'Université de New-York; analysées et traduites de l'anglais par Is. Ch. Derennon, D.-M.P.

LES forces assimilatrices ont-elles une action tellement iuvariable et puissante, que toutes les substances reçues dans l'estomac soient converties en substance nutritive? ou quelques matières résistent-elles à cette influence et conservent-elles toutes leurs propriétés en traversant les fluides circulatoires ? Telle est la question posée par l'auteur de ce Mémoire, et qu'il a voulu résoudre en faisant une série d'expériences que nous allons succinctement analyser. Avant de les décrire, nous dirons que le D. Chapman , professeur de Médecine-pratique à l'Université de Pensylvanie, qui jouit d'une haute réputation en Amérique, et qui a publié une thérapeutique remarquable par les idées originales qu'elle renferme, a soutenu avec beaucoup de force que toutes les substances introduites dans l'estomac sont converties en chyle ; cette opinion a déjà été combattue par Thomas Cooper, maintenant président du collège de Colombie, dans un Mémoire qui a servi de discours d'ouverture à son cours de chimie, en novembre 1818.

<sup>(1)</sup> New-York medical and phys. Journ., 1822, N.º 2.

Première expérience. — On méla deux onces d'une solution saturée d'hydrocyanate de potasse avec une pinte delait; en donna ce mélange à un clien qui en hut environ le tiers, il se coucha comme s'il était malade, et une heure après, l'animal ayant vomi, on examina ce qu'il venait de rejeter; en employant une solution de muriate de peroxyde de fer, on oblint immédiatement une couleur bleue. Le chien ne voulut plus boire de ce mélange, même après deux jours de jeûne.

M. \*\*\* expérience. On tritura un gros d'hydrocyanate de potasse crystallisé avec du heurre frais et de la
mie de pain, on en fit une masse qu'on fit avaler à ce
même chien. Environ trois ou quatre heures après, cet
animal fit saigné largement à la jugulaire. On le tua avec
de l'acide hydrocyanique, et on en fit l'ouverture.

Les vaisseaux lactés et le canal thoracique étaient remplis d'un chyle blanc de lait. En pressant le réservoir du chyle et le canal thoracique de bas en hant on putrecueillir environ une demi - cuillerée à café (tea spoon) de ce liquide; en y versant deux gouttes de muriate de percoxyde de fer, on vit au mêmo instant paraître une belle couleur bleue.

On enleva la vessie urinaire et en soumettant l'urine au même examen, on obtint le même résultat.

Avant la mort l'animal avait laissé échapper involontairement quelques matières fécales, qui, examinées, donnèrent aussi, au moyen du muriate de peroxyde de fer, une belle couleur bleue.

Le lendemain on mêla avec une portion de la sérosité du sang, qui avait une teinte rouge, quelques gouttes de la dissolution de fer : aussitôt cette sérosité se coagula et devint d'un jaune-verdâtre. On y ajouta une goutte d'acide hydrochlorique étendu d'eau, la couleur fut changée en bleu-ciel.

270 EXTRAITS

Il résulte donc de ces expériences que l'hydrocyanate de potasse n'était décomposé, ni dans l'estomac, ni dans les intestins , ni dans les vaisseaux chylifères , ni dans la vessie, et qu'on en distinguait quelques traces dans le sérum de la circulation générale.

III. "

" expérience. — On répéta l'expérience sur un autre chien avec l'intention d'examiner principalement l'effet du muriate de peroxyde de fer sur le sérom de la veine porte; on fit prendre à l'animal un gros et demi d'hydrocyanate de potasse à petits intervalles; il le supporta sans incommodité. On tua ensuite l'animal avec l'acide hydrocyanique, puis on l'ouvêit; aussitôt que le sérum du sang qu'on avait recueilli fut séparé, on en introduisit une partie dans un petit tube de verre blanc, à laquelle on ajouta quelques gouttes de la dissolution de muriate de peroxyde de fer; en agitant le mélange on vit une teinte bleuâtre très-distincte sur les parois transparentes du tube.

Partout où les vaisseaux du mésentère et la membrane extérieure des intestins étaient effluerés avec le scalpel et touchés avec la dissolution de for, on vit paraître à l'instant une forte couleur bleue. Le réactif ne produisit aucun changement dans la bile cystique, ni sur la substance du foie. Après ces premiers faits, M. Macneven rapporte l'expérience suivante de M. Ducachet; « le 5 juin 1817), en présence du professeur Francis, je donnai à un chat environ une demi-pinte de lait fortement coloré avec de l'indigo. Une demi-heure après, l'animal fut tué, et après l'avoir ouvert je trouvai que les veines lactéés contensient un liquide d'un bleu-foncé. Dans la partie inférieure du tube intestinal les veines lactées étaient encore blanches, parce que le lait n'était pas encore parvenu aussi bas. Cette expérience fut faite pour vérifier

les assertions de Murgrave sur l'absorption du chyle mélé à des substances étrangères (1). »

M. Macneven, avant de tirer aucune conclusion des faits que nous venous de rapporter, voultu faire d'autres recherches sur le sérum contenant de l'hydrocyanate de potasse, et vérifier l'assertion du chevalier Everard Home, qui dit qu'un grain de prussaite de potasse sur deux ences de sérum ne produit pas dé couleur bleue, quand on y ajoute une dissolution de fer.

Expériences sur le sérum du sang. — Ayant fait dissoudre un grain d'hydrocyanate de potasse dans deux onces de sérum humain transparent contenu dans une mesure graduée, on mit environ 1 gros de ce mélange dans un tube de verre, et on y ajouta 2 gouttes de la dissolution de muriatte de fer. Le sérum se cougula, et on vit parattre une couleur bleue intense. Dans les expériences suivantes on ajouta une once de sérum pur, afin que la quantifé

<sup>(1)</sup> Il est de toute évidence aujourd'hai que cette expérience est inexacte ; le professeur Hallé, MM. Magendie, Tiedmann et Gmelin out fait un grand nombre d'expériences semblables , et jamais l'indigo n'a pénétré dans les lymphatiques, Williams Hunter, qui a avancé ce fait (\*) pour prouver la réalité de l'absorption par les lymphatiques, paraît avoir été séduit par une illusion d'optique, car M. Mayo, qui a répété aussi cette expérience, était d'abord tombé lui-même dans cette erreur : muis il reconnut bientôt que les vaisseaux lymphatiques devenaient bleuatres au bout de très-peu de temps, quand ils étaient exposés à l'air, et que sans doute ce phénomène avait causé l'erreur de Hunter. Voyez à ce sujet les remarques de M. Mayo, au sujet de la théorie de Hunter, sur l'absorption. (Anatomical and physiological commentaries , N.º 2 , p. 42. ) Nous ajouterons que MM. Lawrence et Coats viennent de faire un Mémoire fort intéressant sur l'absorption ; ils ont varié leurs expériences avec plusieurs substances colorantes, telles que l'indigo, la garance, la teinture de curcuma, et plusieurs autres, et jamais ils n'out vu aucune substance colorante pénètrer dans les lymphatiques ; leurs expériences sont très-nombreuses. (\*) Medical commentaries , by D. W. Hunter.

d'hydrocyanate de potasse fût moitié moindre que dans les expériences précédentes ; on obtint :

- 1.º En versant 1 grain de solution de fer , une eouleur d'un bleu de prusse ;
  - 2.º Avec un demi-grain , un bleu verdâtre ;
- 3.º Avecun quart degrain, une couleur verte prononcée avec une teinte bleue, mais pas aussi caractérisée que dans l'expérience sur le sérum du second chien : d'où nous pouvons conelure que, dans le sérum de cet animal, il y avait au moins un huitième de grain d'hydrocyanate sur une once de Buide.
- 4.º Avec deux gouttes de la solution de fer qui ne contenait qu'un huitième de grain, le sérum se coagula comme dans tous les autres essais, et prit une couleur d'un vert-olive, avec une nuance bleue, encore plus légère que dans le troisième essai.
- 5.º 1/10 de grain. L'addition du réactif n'altéra pas autant la couleur brun-jaune du sérum que dans les expériences précédentes, dans lesquelles il était devenu plus ou moins vert, mais il y avait une nuance bleuc distincte, spécialement dans les points où le mélange était clair et où la lumière pouvait le traverser.

Dans toutes ces expériences la production de la couleur verte doit être attribuée en partie à l'effet du réactif sur l'alcali caustique du sérum, car j'ai vu fréquemment (dit le professeur Maeneven) une nuance verte résulter de l'addition du muriate de peroxyde de fer à la dissolution de potasse ou de soude dans l'eau. Ne sachant pas quel sel de fer Sir Everard Home avait employé dans les expériences dont nous avons parlé, M. Maeneven varia ses recherches, en employant une solution saturée de protesulfate de fer dans l'eau distiliée.

En mélant cette solution avec le sérum du premier essai il obtint un bleu-vert, la couleur bleuc prédomi-

nait, lorsqu'on exposait le liquide aux rayons du soleil. Avec le sérum du second, il obtint une couleur bleue-verdâtre; examinée de lu même manière, le verd prédominait. Avec le sérum du 5.º, un vert pâleet point de bleu distinct. Avec le sérum du 4.º, la couleur du sérum semblait seulement étendue et il n'y avait d'apparence, ni de vert, ni de bleu.

Ce qui rend probable que partout où il s'est formé du vert, il doit y avoir cu plus ou moins de matière colorante bleue, et que, par conséquent, elle existait même dans le sérum du sang du premier chien, puisqu'il donnait une couleur verte, distincte, avec le muriate de peroxyde de fer.

Il résulte aussi que le muriate de peroxyde de fer est plus sensible que le proto-sulfate, au moins dans la proportion de 1 à 16.

Les expériences que nous venons de rapporter prouvent qu'une substance qui a été soumise à l'action de l'estomac et aux forces assimilatrices, peut conserver toutes ses propriétés, au moins quant à ce qui concerne le chyle dans lequel l'hydrocyanate de potasse était très-apparent et non décomposé. Si, comme l'avance le professeur Chapman, les organes qui préparent le chyle avaient une action telle que toutes les substances fussent décomposées. quelle que fût d'ailleurs la différence de leurs propriétés, et que le résultat de cette action fût la production d'un fluide homogène, il s'ensuivrait que les médicamens euxmêmes, lorsqu'ils sont ingérés dans l'estomac, se convertiraient en substance nutritive, et ne pourraient avoir d'autres effets que nos alimens. Mais on sait très-bien que la nature du chyle varie suivant les substances que l'on fait manger aux animaux.

Notre auteur, au milieu de la discussion de l'opinion du docteur Chapman, pose en fait, que les substances

insolubles n'agissent pas sur l'économie animale. Les effets mécaniques d'une ou de deux substances ne peuvent être regardés, dit-il, que comme une exception. Nous cussions désiré qu'il cût ajouté quelques faits pour nous faire mieux connaître ses idées sur ce point de physiologie. Il n'v a pas de doute, comme le pense le professeur Macneven, que la solubilité d'une substance n'influe beaucoup sur son mode d'action et sur la plus ou moins grande facilité avec laquelle cette substance sera absorbée, c'est-àdire . introduite dans la circulation générale. Qéjà MM. Christison et Coindet, dans leurs recherches expérimentales sur l'empoisonnement par l'acide oxalique, ont indiqué cette loi fort importante : que , lorsqu'un poison agit par l'intermédiaire de l'absorption, et qu'il forme des composés solubles; l'action de ce poison peut diminuer dans ses combinaisons, mais elle n'est jamais détruite. Nous avons commencé une suite de recherches sur l'influence de la solubilité sur l'absorption, et nous nous occupons de constater comment agissent certains substances insolubles, et si l'intensité d'action est toujours en rapport avec la solubilité dans l'eau ou dans un autre véhicule.

Quand une dose de sel, par exemple, produit un effet purgail (the sympathy of purging), ce sel conserve sa nature propre dans toute l'étendue du canal digestif et cette substunce peut être retrouvée dans les fécès.

Expérience.— M. Macnevan s'est assuré que, lorsqu'un individu a pris une once et demie de phosphate de soude; si 7 on examine les matières qui sont rendues à la troisième on quatrième évacuațion qui suit l'ingestion de ce médicament, qu'on les filtre et qu'on les traite par le muriate de chaux, on obtienț un précipité ayant tous les caractères du phosphate de chaux. Lorsqu'au lieu de sel on donne de l'aloës, cette substance n'exerce aucune action purgative sur l'estomae, et elle conserve ses propriétés malgré l'aci-

tion de l'estomac, du duodénum, du pancréas et du foie, et elle vient produire sur les gros intestins une action spéciale par sa propre afficiale avec ces parties, et de la passe dans les matières fécales.

L'idée de médicament emporte donc, selon notre auteur, celle d'un substance assez peu décomposable (tencius of le nature) pour résister aux forces assimilations et n'éprouver aucun changement avant d'être parvenue à l'organe avec lequel elle a de l'affinité et sur lequel elle produit un effet pariculier. Le mercurer, par exemple, agit non-seulement sur les glandes salivaires, mais il agit aussi sur toutes les glandes et sur le foie entre autres. Aussi est-il d'une grande uillité, dit le professeur Macneven, quand il faut rétablir on augmenter les sécretions de cet organe.

Lorsqu'on fait des frictions, ajoute notre auteur, les particules mercurielles sont introduites dans les fluides circulatoires et circulent avec le sang sans être assimilées ou altérées, et, en vertu d'une certaine affinité, les substances ainsi introduites vont agir sur tel ou tel organe. L'émétique injecté dans une veine fait vomir sans autres phénomènes, et une forte dose d'infusion de colchique introduite dans les veines d'un chien par Sir Eve . rard Home causa l'inflammation des intestins, comme si l'animal avait avalé cette substance. Il résulte donc de tous ces faits que la source d'action peut résider dans les fluides, et que leur altération doit causer un état morbide, on ne peut donc pas rejeter totalement la nathologie des fluides. Il faut convenir que les causes de santé et de maladie existent dans toutes les parties de notre organisation, et c'est une absurdité de les placer exclusivement dans une seule. Les Professeurs de Médecine, dit le D. Macneven, négligent trop de profiter des lumières de la chimie pour étudier la pathologie des fluides . et alors il ne vovent que sympathie et qu'irritation; d'autres, familiers avec les connaissances chimiques, ne veulent pas voir que les différences de composition des fluides sont autant de causes de maladies. Espérons, ajoute le professeur de Philadelphie, que l'Ardeur avec laquelle l'étude de la chimie est poursaivie en Europe, conduira, après une longue interruption, à faire plus d'attention qu'on n'en fait aujourd'hui à la pathologie des fluides.

Système d'anatomie comparée; par J. F. Meckel, professeur de médecine, d'anatomie et de physiologie à l'Université de Halle. — Premier volume, contenant l'anatomie générale. — Halle, 1821. (3. se et dernier extrait.)

Anals avoir exposé les principaux phénomènes qu'offre le règne animal sous le rapport de la variété, l'auteur essage de remonter aux causes auxquelles est due cotte variété. Ces causes sont divisées en internes et en externes; les premières sont inhérentes à la nature des organismes, tandis que les secondes agissent sur eux sous le nom d'influences.

Parmi les causes internes , celle qui frappe en premier lieu l'esprit de l'observateur , est la composition de la substance animale ou la faculté qu'a cette substance d'engendres sous l'influence de l'électricité ; du calorique et de la lumière , des parties très-opposées et très-différentes entr'elles , tant par leur forme que par leur composition. La formation où la disposition des diverses parties immédiates dans l'organisme individuel , peus s'expliquer par les phénomènes que l'on observe à la suite de l'action exercée sur les liquides par la pile voltaïque. C'est ainsi que le sang qui touche au pôle négatif de cette pile devient fluide , noir et alcalin ; tandis qu'an pôle

positif, il se coggule, rougit et devient acide. Il en est de même du sérum du sang , dont le pôle positif d'une batterie faiblement chargée dégage l'albumine, l'acide et tous les sels qui v sont contenus, au lieu que le pôle négatif en isole une dissolution alcaline. Cette formation des parties médiates ct immédiates des organismes, s'explique encore plus aisément dès que l'on considère que ces mêmes phénomènes sont produits par un degré d'électricité tout-à-fait inapercevable, même à l'électroscope le plus sensible. -Les substances ainsi formées continuent très-vraisemblablement à produire une tension électrique analogue, puisque, d'après les expériences de Jæger, de Wollaston, etc.. une simple plaque de zinc, que l'on a humectée d'cau, suffit pour qu'il s'y établisse une multitude de pôles électriques opposés. Comme le degré d'électricité correspond exactement au degré de cohésion qu'offrent les substances animales, et que l'expérience fait voir qu'un haut degré de fluide électrique dégage du sang l'albumine à l'état concret, tandis qu'un faible degré l'en dégage à l'état fluide, on peut, jusqu'à un certain point, se rendre compte des diversités de cohésion que présentent les différentes partics animales, soit dans l'état régulier, soit dans l'état irrégulier. Cette diversité de degrés de l'électricité, nous fait concevoir également pourquoi certains organes qui, dans les premières périodes de la vie, se composent de plusieurs pièces, ne forment plus qu'un seul tout dans les périodes suivantes, comme aussi pourquoi cette même réunion existe chez les animaux des échelons supérieurs, tandis que, chez les animaux des classes inférieures, ces organes, au lieu de constituer un seul tout. sont divisés très-fréquemment en plusieurs pièces distinctes.

Une autre cause interne de la variété des formes ani -

males , consiste dans l'impossibilité d'atteindre de primeabord le plus haut degré de perfection organique, ou, en d'autres termes, dans la nécessité de pareourir successivement les divers degrés d'organisation avant d'arriver au terme du développement dont ees formes sont suscentibles. Cette loi se manifeste, non-seulement par les variétés de développement qu'offrent les individus de la même espèce, mais encore par les diversités de classes. celles des sexes, et par une multitude de conformations vicieuses. En effet, la forme des individus se développe progressivement comme celle des espèces, de telle sorte que l'on peut considérer les animaux des ordres inférieurs comme antérieurs à ceux des ordres supérieurs. Il en est de même de la plupart des conformations vicieuses qui . à eause de cette loi , peuvent être appelées formations arrêtées, comme aussi des formations hermaphrodites qui. comme les premières, se fondent sur cette loi, les unes en ce qu'elles dénotent plus ou moins manifestement un état stable à un degré d'organisation inférieur, mais régulier ; les autres en ce qu'elles reposent sur l'unité primitive du sexe, même chez les animaux des échelons les nlus élevés.

Une troisème cause interne de la variété des organismes, est la faculté d'être déterminés et modifiés par diverses influences, ainsi que cela sera démontré à l'exposition des effets produits par les principaux agens extérieurs. C'est dans l'influence qu'expreent ces agens sur les formes animales, que réside en partie la faculté de s'elever d'un degré d'organisation inférieur à un degré plus parfait, et viev versa.

Une quatrième cause interne de la même variété, est la propriété qu'ont les organismes de transmettre à la génération future les changemens imprimés à eux par une influence quelconque. C'est ainsi que l'on voit uncoro aujourd'hni que certaines mutilations accidentelles d'organismes individuels produisent des vices de conformation qui, développés d'abord chez des individus par un excès ou un défaut de nutrition, deviennent héréditaires dans des familles, et donnent ainsi maissance à une multitude de formes nouvelles et même à des diversités de races qui, en se perpétuant, deviennent permanentes.

Quant aux causes externes de la variété de l'organisation animale, on peut les diviser en physiques et en morales, dont les premières sont divisées à leur tour en dynamiques et en mécaniques. Les causes dynamiques sont, ... l'électricité qui, étant à la fois un produit de l'organisme, peut être enrisagée enome la première des causes internes; 2.º la chalcur; 3.º la lumière; 4.º les divers degrés de sécheresse et d'humidité; 5.º enfin, la nature des substances alimentaires. Les causes mécaniques, au contraire, embrassent toute espèco de pression, de distension, de tiraillement et de percussion.

La nécessité d'un certain degré de chaleur à la manifestation des phénomènes organiques, quels qu'ils soient, est démontrée suffisamment, tant par leur réveil au retour annuel de la chaleur terrestre, et leur déclin au décroissement périodique de cette même température, que par le développement plus grand qu'offre la nature organique dans les pays mérdionaux.

Les degrés différens de chaleur influent sur la variété de l'organisation animale et donnent naissance à des di versités de formes, en ce qu'un haut degré de chaleur est plus favorable au développement de formes élevées. En effet, nous voyons qu'une température à laquelle les œufs des animaux à sang froid se développent, est insullisante au développement des œufs des animaux à sang chaud, et il est même très venisemblable que

cette inégalité de température a eu une influence trèsmarquée sur la formation primitive des différens organismes. Ce qui est vrai en ce genre, c'est que des diversités de formes peuvent être produites surtout par une température élevée qui, en favorisant la multiplication des organismes en général, multiplie également la diversité des formes organiques. Cette remarque est confirmée d'ailleurs par l'expérience , laquelle fait voir que le nombre des diverses espèces d'organismes en général, et celui des animaux en particulier, est infiniment plus considérable dans les pays chauds que dans les pays septentrionaux. La diversité de la température a. comme celle de la lumière, une influence non moins grande sur la variété de couleur que présentent les différens animaux. En effet, l'expérience prouve que les hommes et tous les animaux en général, qui habitent les pays situés entre les tropiques, offrent un teint généralement beaucoup plus foncé que celui que l'on remarque chez les hommes et les animaux des régions septentrionales. - Comme les animaux formés les premiers sont des animaux aquatiques, et que l'animal d'un ordre supérieur est, dans les premières périodes de son développement, plus ou moins analogue à ces derniers, tant sous le rapport du milieu dans lequel il vit, que sous celui de la forme; comme, d'un autre côté, la plupart des animaux aquatiques appartiennent aux classes inférieures , et qu'aucun animal des deux premières classes . soit oiseau, soit cétacée, ne respire de l'eau; on doit en inférer qu'un haut degré d'humidité est défavorable au perfectionnement de la forme animale. Cette influence nuisible à la perfection organique, semble tenir, d'une part , à la dépression de l'irritabilité , laquelle dépression est une suite de l'action de l'eau; et, de l'autre, à la faculté conductrice par laquelle ce liquide détourne sans cesse l'électricité nécessaire au perfectionnement de la forme animale, ce qui, en général, diminue l'énergie vitale. Cependant, si l'humidité influe désavantageusement sur le perfectionnement de l'organisation, elle est favorable au développement de l'animal considéré sous le rapport de la masse et de l'étendue, puisque c'est parmi les animaux aquatiques que l'on trouve les organismes les plus volumineux, et que même parmi les auimaux terrestres, les plus grands sont aussi ceux qui habitent des régions humides et marécageuse timerécageus des l'est plus productions de la consideration de la consider

Une autre cause externe, dont l'influence sur la variété de la forme animale est également très-manifeste. c'est la nature des moyens servant et à l'entretien de l'individu et à celui de l'espèce. En effet, pour se convaincre de l'influence de ces moyens, il suffit d'avoir égard à la grande variété qu'offrent les animaux produits par une génération spontanée, comme, par exemple. les entozogires et les véritables animaux infusoires, qui tous sont influencés, soit par la nature de l'animal et de l'organe dans lequel ils se forment et dont ils se nourrissent. soit par la nature du liquide dans lequel ils prennent naissance. Il en est de même des animaux provenant d'une génération homonyme; car, bien que la variété régulière des classes d'animaux soit conservée jusqu'à un certain point par la transmission des qualités des parens. son accroissement, déterminé par la constitution individuelle de ces derniers, est néanmoins très-sensible. C'est ainsi qu'il peut résulter du mélange de deux espèces primitivement différentes, des formes bâtardes qui, en se perpétuant, donnent naissance à des races nouvelles. lesquelles, si leur origine est ignorée, sont considérées comme autant d'espèces différentes. L'âge et l'état de la santé des parens contribuent également à accroître la variété de la nature animale, en ce qu'un certain degré de vigueur , joint à l'adoles cence , favorise le développement d'une organisation parfaite, et qu'un état de débilité et de vieillesse produit l'effet opposé. C'est par la même raison que l'on voit le produit d'une fécondation opérée par des individus débiles , si souvent caractérisé par une organisation chétive dont le développement s'est arrêté avant d'avoir parcouru tous les degrés de formation. Ces conditions s'accroissent dans la même proportion que la force prolifique diminue, et il n'est point rare de voir produire de cette manière, au lieu d'un nouvel organisme. seulement quelques parties organiques isolées, comme par exemple de la graisse, des poils, des os et des dents. Il en est tout autrement dans les premières périodes de la vie, où le produit de la fécondation acquiert un plus haut degré de perfection , quoique , à la vérité , il ne soit pas rare non plus de voir résulter, des premiers actes générateurs, des individus chétifs, ce qui semble être dû à la précocité de l'âge des parens. Cependant, il arrive aussi que la vigueur et la fécondité trop grandes des parens. par l'accroissement du nombre des formes irrégulières . donnent lieu à un accroissement de variété. C'est ainsi que des parens très-féconds engendrent fréquemment des petits qui , par un excès de parties , s'écartent de la forme régulière.

Quoique l'orgánisme, dont le développement est achevé, ne paraisse plus susceptible d'aucun changement, néanmoins, la diversité qu'offre la nature des alimens peut donner lieu, non-seulement à des changemens dans les dimensions du corps et de ses diverses parties, mais encore à des diversités de configuration, attendu que des alimens peu nourrissans empéchent le développement parfait des organes et particulièrement celui de l'estomac. Ge cas a lieu surtout chez ces animaux qui, longtemps encore après la naissance, restent astroints à une forme inférieure, ainsi que cela s'observe chez beaucoup d'insectes, comme aussi chez la plupart des batraciens, Cette circonstance peut, sans aucun doute, produire ensuite des variétés très-notables dans les générations futures. C'est de la même manière qu'une nourriture trop abondante produira , non-seulement un individu mieux développé, mais encore un excès de parties et un développement précoce dans les générations suivantes. La nature des alimens influe encore sur la couleur des animaux, qui, en général, sont d'autant plus colorés que leur énergie vitale est plus grande. C'est pourquoi nous voyous que les plumes blanches qui pendant la mue se sont développées sous l'influence de quelque cause débilitante, sont remplacées par des plumes normales aussitôt que cette influence a cessé. Il en est de même des kakerlaques que l'on regarde avec raison comme les enfans chétifs de parens débiles.

A l'égard de l'influence exercée sur la forme animale par les causes mécaniques, nous nous bornerons à faire remarquer que cette influence est d'autant plus grande, que les organes sont encore plus petits, plus mous, en un mot, plus susceptibles de changement et de destruction.

Les causes morales, comprenant les affections et les différentes passions, peuvent agir sur l'organisme de plus d'unc manière, suivant que leur action est excitante ou débilitante, médiate ou immédiate. Les affections excitantes et favorables à la santé de l'individu, contribuent manifestement à produire une postérité vigoureuse, soit normale, soit anormale, au lieu que les affections débi-tiantes déterminent un effic opposé. A la vérité, tout le monde connaît l'influence de ces dernières sur les fonctions assimilatrices, sécrétoires, et surtout sur la cou-leur du tissu cutané. Ces changemens, quoique acciden-

tels, peuvent se transmettre et produire des variétés de couleur, qui ensuite deviennent permanentes. Quant à la question de savoir comment les différentes causes que nous venons de considérer ont agi pour produire la gende variété qu'offrent la nature organique en général, et celle des animaux en particulier; on ne peut guère y répondre d'une manière directe et sans se livrer préalablement aux considérations suivantes :

Il est hors de doute que des formes animales déjà existantes peuvent subir des modifications très-diverses. Quoique ce que nous venons de dire semble moins applicable à la forme extérieure, cependant elle est sujette également à éprouver divers changemens. Ces changemens sont produits surtout par des causes mécaniques dont l'influence peut modifier la forme de plusieurs parties de l'organismo. C'est ainsi que , par l'effet d'une pression , des parties naturellement divisées, telles que les doigts et les orteils, peuvent se réunir en un seul tout, comme, d'un autre côté, un organe simple peut, jusqu'à un certain point, se diviser en plusieurs pièces, ainsi qu'il est démontré par un utérus humain que l'auteur dit posséder dans son cabinet anatomique, et qui, par la pression d'un corps fibreux, lequel était situé au fond de cet organe, se trouve divisé en deux cornes parfaitement symétriques. Des changemens analogues peuvent survenir à tous les organes solides et creux qui, dans l'état régulier , ne présentent aucun rétrécissement. Ce cas se remarque très souvent à la surface du foie, où de telles bifurcations se forment à la suite d'une pression exercée par les côtes. Il est même des cas ou , par l'effet d'une pression , la forme de toute une partie , et même de l'animal entier, devient plus oblongue, commo aussi ou des organes épais et presque solides se trouvent amincis et distendus, ainsi que cela a lieu nour le cerveau, le cour droit les reins et la vessie urinaire , qui tous peuvent aequérir une forme très-irrégulière. Une autre influence de ee genre se manifeste dans certains organes museu. leux qui, par un exerciee immodéré, peuvent se diviser en plusieurs eavités, comme cela a lieu pour l'estomae et le canal intestinal, où des constrictions et des rétréeissemens s'observent très-fréquemment à la suite d'un tel exercice. Des effets analogues sont produits encore par certains changemens qui surviennent dans les fonctions assimilatrices des organes, comme, par exemple, l'inflammation et ses différentes suites, changemens qui tous peuvent donner licu à des anomalies de formes. - Ce que nous venons de dire à l'égard de la forme s'applique encore, non-seulement au nombre des organes, mais aussi à leur situation et à leur volume, qui, comme cette première, peuvent éprouver des changemens trèsdivers. Les changemens que subissent les organes individuels à la suite de l'action de ces différentes causes , doivent imprimer nécessairement à la forme du corps entier des modifications qui seront d'autant plus grandes , que les changemens sont plus considérables, soit par leur nombre, soit par leur degré. Enfin, les mêmes influences peuvent encore augmenter ou diminuer la grandeur du corps considéré dans son ensemble. Tous ces changemens peuvent devenir héréditaires et produire ainsi des modifications de formes dans les générations futures. C'est de cette manière que des chevaux nés d'étalons ou de jumens à queue écourtée donnent naissance à des individus qui, outre l'absence de la queue, diffèrent eneore des autres chevaux par un nombre moins considérable de vertèbres coccygiennes. Il en est absolument de même des chiens qui , après avoir eu la queue et les oreilles écourtées, engendrent des petits entièrement semblables.

Il suit de tout ce que nous venons de dire, que les changemens qu'impriment les diverses influences aux formes primitives peuvent être cousidérés comme une des causes de la variété du règne animal, et qu'en conséquence un petit nombre de formes primitives a pu suffire pour développer successivement les nombreuses variétés que nous présente ce règne. Cependant, on doit dire aussi que ces variétés sont dues, moius aux changemens accidentels qui surviennent encore aujourd'hui aux formes animales, qu'à la tendance qu'a la nature organique de s'élever progressivement d'un degré inférieur à un degré supérieur. Toutesois, il n'est point nécessaire d'admettre que les nombreuses variétés de formes animales aient été produites uniquement de cette manière; au contraire, de fortes raisons se réunissent pour douner lieu à croire que cette même variété existe dès le principe, et que les différens animaux, au lieu de provenir d'une seule et même forme primitive, ont été formés différemment dès leur origine. Quoi qu'il en soit, il demeure très vraisemblable que les diversités les plus prononcées, comme celles des classes, sont dues en partie à la formation d'un certain nombre d'organismes primitivement différens, et en partie aux changemens successifs que ces mêmes organismes éprouvent par suite d'une force intestine ; au lieu que les diversités moins marquées semblent être dues aux diverses influences extérieures.

Loi de la réduction. — La diversité, ou, d'après le nom donné à la première loi de formation, la variété, est ce qui dans la nature organique, et même dans la nature en général, frappe l'œil de l'observateur beaucoup plus ficilement et bien avant qu'il ait saisi l'analogio, surtout lorsque cette première a acquis un certain degré de développement. En effet, autant qu'il es facile de découvrir la variété des formes animales, autant il est

difficile d'y reconnaître l'analogie. C'est à cause des difficultés qu'offre la découverte de cette dernière, que soulés equ'offre la découverte de sette dernière, que pour l'esprit humain que ne l'est la simple exposition des diversités du règne animal.

La loi de l'analogie, de l'identité ou de la réduction; loi dont les caractères généraux se trouvent indiqués dans le premier article de cette analyse, est démoutrée par l'auteur de la manière suivante : De même que la variété du règne animal se manifes-

talt, 1.º par l'examen comparatif des différentes parties et régions du même organisme animal; 2.º par la comparaison faite entre les différens organismes considérés non-seulement sous le rapport de la différence des classes et des sexes, mais encore sous celui des diversités périodiques; de même l'analogie manifestée de cette manière nous démoutre que toutes les formes animales peuvent-être ramenées à un seul et même type, dont elles ne sont que des modifications.

Analogie dans la conformation de l'organisme individuel. — Cette analogie se manifeste, 1.º par la prédominance de la dimension en longeuer, qui se remarque, non-seulement dans la forme extérieure du corps entier et dans celle de ses diverses régions; 'mais encore dans les contours des différens systèmes dont la réunion consitue le corps et dans la forme du tissu composant ces systèmes; 2.º par la forme radiaire que l'on observe, et dans le corps en général, et dans chaque système en particulier; 5.º par la corresgence des rayons qui, quoique divergens à leur origine, se rapprochent les uns des autres pour s'anastomoser entre-cux, ainsi que cela à lieu surtout dans le système nerveux et le système vasculaire; 4.º par la composition intime des parties, soit soildes, soit fluides, qui généralement son formées de 288 EXTRAITS

deux substances, dont l'une est globulouse et l'autre liquide, mais susceptible de passer à l'état concret. Un cinquième caractère d'analogie consiste en ce que la forme du corps entier se répète très-fréquemment dans celle des organes individuels. Un sixième caractère d'analogie se dénote en ce que les différentes parties se ressemblent, comme cela a lieu pour les divers appareils glanduleux qui sont formés essentiellement d'après un seul et même type. Un septième caractère d'analogie, enfin, se remarque dans les différentes sections du corps qui, par la ressemblance et la symétrie qu'elles offrent entr'elles, semblent n'être que la répétition d'une soule et même section; ce qui fait que toutes peuvent être remenées plus ou moins l'une à l'autre.

ente remences puis ou moins i une a rature.

Analogie entre les organismes disserens. — Un premier caractère d'analogie que nous présentent les organismes différens, est que le même organe est formé généralement d'après un seul et même type, quelles que soient d'ailleurs les modifications que présente l'organe à l'égard de la forme, de la composition, de la texture, de la situation et du nombre. Les divers organes, comme les différens organismes, se ressemblent encore par leur mode de développement, qui, dans son essence, est gedéralement le même pour tous.

Réductions des divers genres de variétés qu'offrent les différentes formes animales dans l'état régulier.— Cette réduction peut s'opérer par cela même que l'on prouve, 1.º que le développement de l'organisme individuel se fait selon les mêmes lois suivant lesquelles se développe l'échelle animale entière; c'est-à-dire que l'animal d'une classe supérieure parcourt dans son développement et dans son essence les divers échelons inférieurs de la série animale, ce qui fait que l'on peut ramener les diversités de classes et les diversités périodiques l'une

à l'autre; 2.º que les diversités sexuelles peuvent, du moins d'après leur mode de développement, être ramenées également aux diversités périodiques; 3.º que les dissemblances qui existent entre les diverses parties de l'organisme individuel se laissent ramener, comme les précédentes; soit aux diversités sexuelles et périodiques, soit aux diversités de classes.

La proposition que l'embryon des animaux supérieurs parcourt plusieurs degrés d'organisation avant d'arriver au terme de son développement, a été noncée déjà plus haut. Il ne reste plus maintenant qu'à prouver que ces divers degrés correspondent exactement à ceux auxquels les animaux desordresinférieurs demourent astreints pendant toute leur vie. En effet, l'embryon des animaux supérieurs, tels que les miamnifères, mais particulièrement celui de l'homme, offre une ressemblance plus ou moins parfaite avec l'es animaux des échelons inférieurs, tant sous le rapport de la forme extérieure des organes individuels et du corps entier, que sous celui du nombre des organes, de leur situation, leur grândeur, leur texture, leur commosition, etc.

Parmi les diffèrens systèmes, le système cutané est d'abord, et même durant un temps assez considérable, mou, lisse et sans duvet, comme chez les zoophytes, les méduses, les moltusques, les poissons et même chez les repüles d'un ordre inférieur. Vient ensuite une période où ce système se courre considérablement de duvet et de cheveux, surtout chez l'embryon humain, qui, durant ce temps, est plus velu proportionnellement qu'il ne l'est dans les périodes suivantes. C'est dans cette se-conde période que l'embryon ressemble à ceux des animaux supérieurs chez lesquels le système cutané, et principalement le système épidermoide, a acquis un développement considérable. C'est tid le lieu de faire remar-

quer que le fœtus du nègre est plus velu que celui de l'Européen.

Le système musculaire, par la non-réunion des muscles abdominaux dans la ligne médiane antérieure, correspond, quant à sa forme extérioure, aux mollusques acéphales, dont le manteau reste béant, comme par l'absence totale ou le développement imparfait des tendons, il est analogue aux vers, chez lesquels ces organes manquent tout-à-fait. De plus, la mollesse, la structure fibreuse, la couleur pâle et le développement imparfait, relativement à la quantité de fibrine qu'ils contiennent, offrent autant de traits do ressemblance entre l'embryon des animaux supérieurs et celui des animaux inférieurs.

Une ressemblance plus grande encore so remarque dans le système osseux qui, par la forme des os en général. par la disposition des os en particulier et par leur mode de formation, établit une analogie très-manifeste entre le développement des animaux des classes supérieures et celui des animaux des classes inférieures II en est de même du système nerveux qui, par son mode de distribution et d'arrangement, prouve égaloment que l'embryon des animaux plus parfaits parcourt plusieurs degrés de formation. En effet, chez presque tous les animaux inférieurs à l'homme, le faisceau rachidien oocupe tout le canal vertébral pendant toute la vie, tandis que chez l'homme ce faisceau ne le remplit dans toute sa longueur que jusques environ au quatrième mois. Dans les premières périodes du développement de l'embryon des mammifères, les deux moitiés latérales du cordon rachidien sont beaucoup plus divisées qu'elles ne le sont dans les périodes suivantes, ce qui fait voir l'analogie, soit entre

ce cordon et celui des animaux articulés, où la même disposition existe d'une manière permanente et dans tonte la longueur du faisceau, soit entre lui et celui des oiseaux, chez lesquels, cependant, cette division ne so remarque que dans la région lombaire. La même marche progressive s'observe dans le développement du cerveau qui, chez l'embryon des animaux supérieurs, est trèspetit comparativement aux autres appareils nerveux, tandis que les tubercules quadrijumeaux offrent un volume excessif en comparaison des autres parties cérébrales. Il en est encore de même du système vasculaire, du système digestif, des organes respiratoires et de l'appareil urinaire, qui, dans leur développement, parcourent, comme les autres systèmes, plusieurs échelons de la série animale.

Réduction de la variété anormale à la variété normale. - Les phénomènes de la variété anomale peuvent être ramenés à ceux de la variété normale, en ce que les uns et les autres ont lieu d'après les mêmes lois, et que la plupart des formes irrégulières correspondent exactement à certaines formes régulières. En effet, ces deux sortes de phénomènes sont astreints à un certain type; car, de même que tout animal conserve, non-seulement le caractère de l'animalité en général, mais encore celui de l'espèce, toutes les fois qu'il se perpétue sous les mêmes conditions, de mêmes les anomalies de forme sont circonscrites dans certaines limites. C'est ainsi que l'on ne verra jamais des poumons se développer dans la cavité abdo. minale, ni des veux se former aux membres, etc. Par conséquent, on peut dire que les diverses anomalies du même organe sont astreintes à une certaine loi , puisque toutes se ressemblent et se répètent plus ou moins manifestement. En effet, lorsque les deux moitiés du cœur, par exemple, se trouvent réunies d'une manière anormale. L'ouverture de communication est située ordinairement au même endroit : c'est-à-dire , immédiatement audessous de l'origine des froncs artériels. Il en est de même des rétrécissemens de l'estonne, qui le plus souvent se forment près du centre de cet organe. Il en est encore de même, non-seulement des doigts suruméraires dont le développement a lieu d'ordinaire au bord eubital de la main, où ils forment des rejetons plus ou moins manifestes du petit doigt, mais encore des rates supplémentaires qui, par leur forme arrondie, sont constamment semblables à la rate proprement dite.

Après avoir ainsi examiné les différentes formes anormales dans les divorses elasses d'animaux, et après avoir cherché à les ramener à un type régulier, l'auteur essaie d'opérer la même réduction dans les diverses formes hermaphrodites, en tegminant ses considérations par la remarque suivante:

Toutefois, quelqu'évident qu'il soit qu'il existe un type général, il est néanmoins très-difficile de réduire les diverses formes animales à ce dernier type qui, très-vrai-semblablement, repose sur l'identité de la force, laquelle crée et anime tout, et dont les produits; quoque susceptibles de grands changemens, ne peuvent être modifiés au point que l'on ne puisse plus reconnaître ce type général.

ERNEST MARTINI.

Résultats d'expériences faites sur les actions galvaniques et sur les effets de la section longitudinale de la ligature des nerfs; par M. Alex. DE Buxboldt. (Communication verbale faite à l'Académie des Sciences, dans la séance du lundi 18 août 1825.)

Cas observations nouvelles de M. de Humboldt, dont nous offrirons les principales conséquences, se lient parfaitement aux travaux remarquables de MM. Prevost et Dumas. L'auteur distingue les cas où , dans le circuit galvanique , le courant passe par le nerf entier, de ceux où le courant ne traverse que la portion supérieure du nerf, où cette portion réagit organiquement sur le muscle. Diverses expériences prouvent que les contractions musculaires, lorsque la partie supérieure seule se trouve sur le passage du courant électrique, ne sont pas l'effet d'un coup latéral. La réaction organique du nerf cesse lorsqu'il y a perforation, fendillement ou amineissement. Ces expériences sur la section longitudinale du nerf semblent prouver que l'appareil nerveux ne peut agir sur les mouvemens des muscles que dans son état d'intégrité. La lésion du nevrilème produit les mêmes effets que la lésion de la pulpe médullaire. Lorsque le courant électrique traverse. tout le nerf et le muscle, la lésion et la ligature empêchent les contractions musculaires dans le seul eas où la portion du nerf comprise entre la lésion longitudinale ou la ligature et l'insertion du nerf dans le muscle, au lieu d'être entourée d'air, est enveloppée d'une couche de chair museulaire. Les contractions reparaissent lorsqu'on ôte cette enveloppe du nerf ou lorsque, sans l'ôter, on établit par un lambeau de chair musculaire une nouvelle communication entre le zinc (excitateur du nerf) et le muscle. M. de Humboldt a montré comment ces phénomènes. compliqués en apparence, s'expliquent d'après les lois de la conductibilité électrique. Ces effets doivent varier avec la direction du courant, la masse variable des conducteurs et la quantité d'électricité misc en mouvement par le contact plus ou moins grand des substances humides avec le zinc qui est l'armateur du nerf. Si la quantité d'éicctricité reste la même, le nerf isolé ou nu en reçoit nécessairement beaucoup plus que le nerf enveloppé. L'électricité, en traversant un conducteur d'une masse considérable, se répartit dans cette masse et à sa surface. C'est de cette répartition que dépend l'effet de l'enveloppe de chair musculaire dans laquelle on cache la portion du nerf comprise eatre la ligature et l'insertion dans le muscle. Lorsque l'enveloppe est ainsi disposée, on peut voir reparatire les contractions si l'on augmente la quantité de fluide électrique mis en mouvement par une nouvelle communication qu'on établit au moyen d'un lambeau de chair musculaire entre le zine et le muscle.

L'obstacle que la ligature oppose dans les expériences galvaniques, quand clle est placée au point de l'insertion du neri dans le muscle, avait déjà été observé par Valli; mais ce physicien n'avait pas réconnt toutes les conditions qui caractérisent les effets de la ligature et qui se retrovent dans la section longitudinale du nerf.

Sur les propriétés thérapeutiques de la strychnine et

Lus contractions spasmodiques que détermina la noix vomique expérimentée sur des animaux, engagèrent M. le professeur Fouquier à applique ce médicament fenergique au traitement de la paralysie. La découverte de la strychnine, substance alcaline qui forme le principe actif de la noix vomique, devait porter les médecins à remplacer celle-ci par le premier de ces médicamens, puisqu'on pouvait en déterminer rigoureusement la dose et les elles. Cependant, l'action terrible de la strychnine pure fit négliger cet avantage. Mais, si l'on trouvait, se demande M. Andral, une substance qui, analogue à la strychnine sous le rapport de ses propriétés physiologiques, en différât toutefois par l'écupier de la strychnine rous qui s'opposait l'aeregie moindre de son action', le motif qui s'opposait l'aeregie moindre de son action', le motif qui s'opposait l'aeregie de la strychnine rous et l'on pourrait introduire utilement dans la matière médicale une substance qui offiriait les avantages de la strychnine sans en avoir les inconvéniens; or, tel est l'alcali de la fausse angusture, la brucine. Dans des expériences comparatives sur l'action physiologique de la strychnine et de la brucine, j'arrivai à ce résultat, qu'il faut six grains de brucine pure pour produire les effets d'un grain de strychnine impure, et d'un quart de grain de strychnine pure; je pensai dès-lors à tenter sur l'homme l'emploi de la brucine.

M. Andral rapporte huit observations de paralysic dans lesquelles la strychnine a été employée. Dans les cinque premières, la paralysie était produite par les émanations de plomb, paralysie qui affecte ordinairement les muscles extenseurs d'une ou des deux mains, d'où résulte la flexion habituelle de celle-ci sur le poignet. Le premier malade, dont la paralysie datait d'un mois environ, après un traitement de quinze jours ou trois scmaines. ne conservait plus qu'un peu de faiblesse dans les mains. La dose de strychnine, à laquelle on était arrivé graduellement, n'aurait pu être élevée sans danger au-delà de deux tiers de grain par jour. Chez le second, placé dans les mêmes conditions que le précédent, la paralysie fut dissipée au bout de quinze jours. On ne put porter la dose de strychnine au-delà d'un tiers de grain. Le troisième malade, depuis long-temps affecté, n'éprouva aucun soulagement de l'administration d'une dose assez considérable (un grain). Le quatrième était moins paralysé, dit-on, lorsqu'il sortit de l'hôpital. Le cinquième, effrayé des spasmes tétaniques que détermina la première dose, se refusa à la continuation du traitement. Deux autres individus étaient affectés de paralysie, qui fut augmentée chez l'un par l'administration de la strychnine; chez l'autre, on en cessa l'emploi avant d'avoir pu en

296 EXTRAITS

observer les effets. Enfin, chez un homme resté hémiplégique à la suite d'une ancienne attaque d'apoplexie, une pilule d'un douzième de grain suffit pour déterminer une forte roideur tétanique des membres paralysés. Les jours suivans, bien que la strychnine ne fût pas continuée, cet homme éprouva de violens maux de tête du côté opposé à l'hémiplégie; son intelligence s'engourdit, l'hémiplégie augmenta; en un mot, il présenta plusieurs symptômes qui caractérisent le ramollissement du cerveau.

Jusqu'à présent, les résultats de ce potit nombre d'observations ne sont pas très-favorables à l'emploi de la strychnine. Examinons si, d'après les faits rapportés par M. Andral, la brucine se recommande davantage à l'attention des praticiens.

Un broyeur de couleurs avait une paralysie des mains depuis deux mois environ; il prit une pilule contenant un demi-grain de brucine sans en ressentir aucun effet. Deux pilules produisirent de très-légères secousses dans les bras ; quatre pilules donnèrent lieu à d'assèz fortes contractions : il guerit. - Un autre broyeur de couleurs . également paralytique, prit jusqu'à quatre grains de brucine sans effet sensible ; à la dose de quatre grains et demi . il éprouva une sorte de fourmillement incommode dans les bras; à la dose de cinq grains , assez fortes secousses sans accident grave. La paralysie fut notablement diminuée. - Un peintre en bâtimens, paralysé des mains, ne commença à ressentir quelques secousses qu'à la dose de deux grains. Trois grains donnèrent lieu à un assez fort trismus. Le malade n'éprouva qu'une amélioration légère. -Un autre éprouva une roideur tétanique des quatre membres après avoir pris trois grains et demi de brucine . et ne fut point soulagé. - Enfin, un paraplégique, après avoir pris deux grains seulement de brucine, ressentit une vive douleur à la plante des pieds; ses membres înférieurs furent le siège de violentes contractions. Son état ne s'améliora pas.

De ces observations, M. Andral tire les corollaires suivans : 1.º la strychnine pure agit sur l'homme comme l'extrait de noix vomique, mais avec une intensité beaucoup plus grande; 2.º l'action de la strychnine est tellement énergique, que ce n'est qu'avec les plus grandes préeautions qu'on doit se permettre de l'employer ; ses effets varient d'ailleurs d'une manière remarquable selon la susceptibilité des individus; 3.º la brueine agit sur l'homme comme sur les animaux. Beaucoup moins énergique que la strychnine, puisqu'on peut sans inconvénient commencer à l'administrer à la dosc d'un demi-grain, elle peut remplacer avec avantage, comme médicament. l'alcali de la noix vomique ; 4.º considérées sous le rapport de leurs propriétés thérapeutiques, la strychnine et la brucine se montrent plus ou moins efficaces, sclon les espèces de paralysic que l'on essaie de combattre avec elles. Employées dans des cas où la paralysie est liée à un état inflammatoire du cerveau ou de la moelle, elles agraveront très-vraisemblablement les accidens; chez les individus restés hémiplégiques à la suite d'hémorrhagie cérébrale, l'emploi de ces alcalis est le plus souvent inutile, on doit même craindre qu'ils ne produisent unc inflammation de la substance cérébrale autour du fover apoplectique. Mais il est des cas où , comme par une sorte d'habitude, la paralysie semble encore persister après la résorption de l'épanchement; alors elle peut céder aux alcalis de la noix vomique et de la fausse angusture. Enfin , ces mêmes alcalis semblent surtout efficaces contre les paralysies dont la cause ne peut être rapportée à une lésion des centres nerveux; telle est en particulier l'espèce de paralysie à laquelle sont si fréquemment sujets les individus qui manient les préparations saturnines.

Nous ne saurions partager entièrement l'opinion de M. Andral sur les propriétés de la strychnine et de la brucine; du moins les faits rapportes ne nous semblent pas deveir conduire à toutes les conclusions qu'il donne comme leurs conséquences directes. Si, dans plusieurs cas . l'emploi de la strychnine et de la brucine a dissipé ou diminué la paralysie qui est produite par les émanations de plomb , un nombre suffisant de résultats opposés prouvent qu'on ne peut pas encore regarder ces substances comme particulièrement efficaces dans le traitement de cette affection. Les malades guéris ont-ils été obscrvés assez long-temps pour penser que la guérison ou l'amélioration sc sont soutenues? Les succès obtenus engagent sculement à répéter les expériences pour déterminer les conditions dans lesquelles on peut espérer d'heureux résultats du même traitement; car, du reste, quoique nous ne connaissions pas positivement la nature de la lésion qui occasionne la paralysie chez les personnes exposées aux émanations saturnines, nous ne croyons pas. avec M. Andral, que cetté paralysie soit locale, et que les espérances que l'on concoit de l'emploi de la strychnine et de la brucine dans ce cas, doivent se fonder sur l'absence de toute lésion des centres nerveux. Plusieurs considérations viendraient à l'appui de notre opinion , si nous nous proposions de la soutenir ici. Quant aux paralvsies produites par des lésions connues du cerveau ou de la moelle épinière, telles que des inflammations, des hémorrhagies, on sait que la noix vomique n'a pas répondu aux brillantes espérances qu'on avait formées sur son administration dans ce genre de paralysie. Les essais tentés par M. Andral avec la strychnine et la brucine , dans des cas d'hémiplégie et de paraplégie, sont bien propres à justificr la prévention qu'on a contre la noix vomique depuis que l'on connaît mieux les inflammations. cérébrales. Il reste à M. Andral à prouver son assertion, qu'il est des cas où, comme par une sorte d'habitude, la paralysie semble encore persister après la résorption de l'épanchement, et peut alors céder aux alcolis de la noix vomique et de la fausse angusture. Parmi les observations qu'il rapporte, aucune ne tend à démontrer la possibilité de cette circonstance, que nous ne nions pas copendant.

D'après ce que nous venons de dire, nous pensons qu'il faudrait continuer les travaux intéressans de MM. Lerminier et Andral, se livrer encore à des recherches cliniques sur la strychnine et la brucine, avant de rendre commune l'administration de ces redoutables médicamens. Tant que les circonstances où ils peuvent être employés avec de nombreuses chances de succès, n'auront pas été fixées par les praticiens qui, par leur position dans les grands hôpitaux, se trouvent pour ainsi dire à la tête de la science, on devra se garder de recommander des substances qui. variables et ne suivant pas de progression dans leurs effets, dont l'action n'étant pas proportionnelle aux doses, peuvent être, en outre, l'objet d'erreurs funestes. Leurs avantages ne sauraient jusqu'à présent compenser les dangers auxquels exposerait leur usage généralement répandu. L....

# VARIÉTÉS.

## Académie royale des Sciences.

Sónnee du 22 septembre 1823. — M. Théand fait part à l'ecadémie de nouvelles expériences qu'il vieut de faire avec M. Dulong, concermant l'action du palladium, du rodium et de l'Iridium, semblable à celle du platies sur le spivdrogène. Le palladium et le rodium rougiesant comme le platine au contact avec un mélangé d'Pydrogène d'avagnes. L'iridium s'échauffe fortement à la température ordinaire. Uconium, chauff d'avance, rougit je loickel et le cobalt ne déterment.

miuent la combinaison qu'à 300° de chaleur environ ; enfin le protoxyde d'azote est décomposé à froid par le platine spongieux.

MM. Desfontaines et Mirbel fout un rapport sur un Mémoire de M. Fée, intitulé: Essai sur les cryptogames des écorces officinales. M. Fée a observé fréquemment sur les écorces exotiques employées dans la pharmacie un grand nombre d'espèces de plantes ervotogames dont la plupart sont de la famille des lichens. Cette découverte l'a conduit à modifier les caractères de plusieurs genres, à en établir guelquesuns, et à les disposer tous dans un ordre pouveau qu'il croit plus naturel et plus commode que celui qui a été imaginé par Acharius. Les lichens offrent en général deux parties distinctes : 1.º une expansion tantôt membraneuse, tautôt charnue, tautôt crustacée, variable dans sa forme. Les botauistes nomment thallus cette expausion qui constitue ecs plantes presqu'en entier; 2.º de petits godets, ou de petites cavités, ou de petits renflemens de figures diverses, qui out été assimilés sans preuves suffisantes aux fruits des végétaux d'un ordre plus élevé. Ces parties se développent sur le thallus ou dans sa substance; elles ont recu le nom d'apothécions. Acharius a fondé les grandes divisions de la famille des lichens sur la forme extérieure et le tissu organique de l'apothécion, et il a employé les modifications du thallus pour les dtvisions secondaires. M. Fée, au contraire, yeut que les caractères du thallus fournissent les bases des premières divisions, et il ne donne que le second rang aux caractères de l'apothécion. La prééminence qu'il accorde au thallus paraît d'autant plus naturelle à M. le commissaire rapporteur, que cette partie est la plus apparente, ce qui fait que les êtres groupés d'après les modifications de cet organe, out entr'eux un certalu air de famille que le botaniste le moins exercé saisit au premier cono d'œil. Sans doute ce motif deviendrait insuffisant si par la suite des observations plus approfoudies faisaient découvrir dans l'apothécion des caractères d'un grand intérêt ; mais , vu l'état de la science , la méthode la plus commode semble encore la meilleure. L'anteur a "econnu la difficulté, ou pour mieux dire, l'impossibilité de circonscrire dans des limites rigoureuses la famille des licheus, et par conséquent de lui assigner des caractères absolus. Il observe judicieusement qu'on ne peut la séparer des familles voisines que par la comparaison des espèces ou des genres limitroplies. Cette remarque est applicable à na grand nombre d'autres familles. Aussi arrive-t-il souvent que les hotanistes, selon les idées qui les préoccupent, étendent ou resserrent avec plus ou moins de bonheur les limites des différens groupes. Les cryptogamistes français se sont permis de rejeter de la famille des lichens les genres opegrapha, verrucaria, pertusaria, rhizormorpha, que les Allemands avaient jugé à propos d'y admettre. Aujourd'hui, M. Fée prend parti pour les Allemands; mais il u'est guere probable

qu'il termine la discussion. C'est une controverse qui peut durer aussi long-temps qu'il y aura des cryptogamistes et des lichens. Après avoir justifié par des raisons appuyées sur un grand nombre d'observations la méthode qu'il a substituée à celle d'Acharius, M. Fée arrive à l'objet spécial de son travail. Déjà M. le docteur Mérat, botaniste fort instruit, à l'article Quinquina du Dictionnaire des sciences médicales, avait appelé l'attention sur les caractères tirés des cryptogames pour la connaissance des écorces exotiques ; mais il avait passé rapidement sur ce sujet qui exige des recherches très-longues et très-minutieuses, parce que les écorces que fournit le commerce arriveut presque toujours en petits morceaux usés à la surface par le mouvement du transport. D'ailleurs, il est rare qu'on puisse se procurer des renseignemens positifs sur l'origine de ces écorces. M. Fée a eu à lutter contre ces difficultés, et il a paru à MM. les commissaires qu'il avait porté dans cette partie de ses recherches autant de circonspection que de sagacité. Il fait remarquer que les différentes espèces d'arbres exotiques. de même que celles de nos climats, portent quelquefois des cryptogames qu'on ne trouve pas, ou qu'on ne retrouve que fort rarement sur d'autres espèces. Ainsi, selon lui, le quinquina ronge, Cinchona oblongifolia, porte un Volvaria particulier; le quinquina jaune, C. cordifolia, plusieurs Opegrapha, etc., en sorte qu'il lui semble jusqu'à uu certain point possible d'arriver à la connaissance des écorces par l'observation des cryptogames qui les recouvrent. Ce moven, qui ne dispense pas ordinairement d'études plus directes, devient infaillible pour distinguer à la première vue les quinquina et arbres voisins qui croissent au Pérou, de ceux qui croissent à Sainte-Lucie, à la Jamaique et dans les autres contrées du Nouyeau-Monde. A la suite de ces considérations générales . M. Fée donne la description des cryptogames de l'écorce de l'Angusture vraie, Bonplandia trifoliata. Sur cette scule écorce, il a trouvé treute-peuf espèces de lichens, dout trente-trois n'avaieut pas encore été observées. A la description des espèces les plus remarquables sout jointes des figures peintes par M. Polteau, sous la direction de M. Fée; elles sout si exactes pour le tou de couleur, les contouts et les détails, qu'il ne paraît guère possible de mieux imiter la nature, M. Fée a établi un nouveau genre sous le nom de Myriometra : il ne renferme jusqu'ici que deux espèces qui offreut un singulier caractère; l'épiderme de l'expansion ou du thallus, pour parler le langage de la scieuce, se détache, se soulève eu partie et subsiste au-dessus du lichen comme un voile. Les apothécious, figurés en rodets, restent fixés en dessous sur le thallus; vis-à-vis chacun d'eux l'épiderme est percé d'un ou plusieurs petits trous, dont les bords étaient probablement continus dans l'origine avec l'épiderme de l'apothécion. Ce caractère est produit sans doute par un commencement de désorganisation : mais comme il apparaît sur tous les individus, il est évident qu'il résulte de la structure particulière des deux espèces qui constituent le genre. M. Péte termine cette première partie de son travail par une note sur l'Angueture fauste, qui paraît être un Strichnos. L'écrece s'épissité et se hoursouffle dans presepte tout es aurâtec. M. Pelletier, qui a donné l'analyse chindique de cette espèce de lèpre, l'a prise à tort pour un cryptogame du genre Chiodecton. Aucun lichen no se développe sur cette lèpre; mais sur les parties saines M. Fée a remarqué un Parmelia et ûn Verruccaria.

#### Académie royale de Médecine.

Section de Médecine. - Séance du 23 septembre. - M. Guersent présente un cas de dégénération dite graisseuse des muscles fessiers. Un cufant était atteint depuis trois aus d'une forte contracture du membre abdominal droit (flexion permauente de la jambe sur la cuisse, et de la cuisse sur le bassin). Il succomba à un croup. La moelle épinière était saine, ainsi que les nerfs qui en partent. Le muscle grand fessier du côté contracturé, privé de sa couleur rouge naturelle, présentait assez la couleur de la cire jaune; mais ou reconnaissait facilement encore la forme et la direction de ses fibres et l'on ne pouvait confondre le tissu qui formait celles-ci avec le tissu adipeux qui existait dans leurs intervalles. Ce muscle n'était donc pas transformé en graisse ; seulement la fibrine , base du tissu musculaire , se trouvait entièrement dépouillée de la matière colorante qui lui est ordinairement unie. Ce cus confirme les observations délà faites sur le même sujet par M. Béclard, qui pense que la transformation dite graisseuse des muscles consiste uniquement dans la décoloration et l'atrophie de leur tissu, avec accumulation de graisse eutre les fascicules de fibres. - Chez ce même individu, les muscles gastrocnémiens du côté contracturé étaieut remarquables par leur énorme développement, quoique très-pâles, comme ceux du reste du corps.

Assemblée gelatrale du 7 octobre. — M. Rullier présente le cerveau d'un individu mont à l'infermet de Bictre. Chez ce malade, frappé depuis long-temps d'une double amaurose, l'ou trouva à la place orpinairement occupée par le corps pitulaire, une tumeur durc comme squirrheuse, ayant environ le volume d'un petit œuf de poule, les nerfs optiques comprimés par elle étaten manifestement atrophiés.

M. Duméril lit au nom de madame Boivin, une observation de part d'hydatides. La femme qui fait le sujet de cette observation, devenue euceinte cinq fois, n'était accouchée à terme qu'uue seule fois, Les signes d'une sixième grossese se manifestirent, les seins se tuméfiètecut. Vers les eptième mois, à la saite d'une feinorrhagie considirable, une masse d'acéphalocystes, ayant les dimensions d'un placetta ordinière, fut expulsée de la matrice e, lel pestit deux livres, quatre onces. Chaque acéphalocyste avait à -peu-pria la grossem d'un pois. Trattes d'aister trosferrées dass une poche dont les parois avaine, assez d'analogie avec l'épichorion. Paécés dans l'eau tidel, printées de différentes manières, elles ne présentérent pas la moinder turce du mouvement vermiculaire qui a été observé par M. Percy, dans d'autres acéphalocystes qui avaient dés également expandés de l'unifrus.

Scance du 14 octobre. — M. Hard lit plusieurs observations de fièvres internittentes pernicieuses, dont il cherche à placer la causse dans des phlegmasies cérébraies liées la plupart à une otite interne. Daus les différens cas cités par M. Hard, les accès de fièvre ont cédé au quinquine.

A la suite d'un rapport fait par M. Sédillot, sur un mémoire de M. Laroche, touchant les bons effets de l'imile de térébenthine dans la névralgie femoro-poplitée (voyez le N.º des Archives, de sentembre. ) Plusieurs membres fout part des observations qu'ils out recucillies sur cette substance. M. Léveillé dit l'avoir employée plusieurs fois sans aucun succès. - M. Aumont rapporte qu'il a vu l'huile de térébenthine donnée à dose assez faible , déterminer une inflammation mortelle des voies urinaires. MM. Duméril et Marc pensent qu'administrée à une dose élevée. l'huile de térébenthine n'est point absorbée, et qu'elle détermine sealement une irritation plus ou moins vive des voies digestives; donnée au contraire à dose plus fuible, elle est absorbée, et produit différens effets physiologiques et thérapeutiques, selon les cas où ou l'emploie et la susceptibilité des sujets. M. Husson rapporte plusieurs cas de névralgie sciatique où il a donné avec avantage la térébenthine en substance. Il la prescrivait à-la-fois et en frictiou sur la partie affectée, et à l'intérieur à la dose d'un gros mélé à une once de sirop. Il dit aussi avoir guéri promptement par l'usage de cette même substance, plusieurs catarrhes de la vessie.

M. Chomel lit, au nom de M. Louis, des observations de croups qui ont affecté des adultes. Ces observations à au nombre de neuf, ont été toutes recueillies dans l'espace de quelques mois, à l'hôpital de la Charité. (Elles seront publiées dans notre prochain Numéro.)

Section de Chirurgie, — Séance du 6 octobre 18-23, — M. Eusey Il ten son nom et eu celui de MM. Jules Cloquet et Aumont, 'un rapport sur diverses observations communiquées par M. Behier, chirurgien en chef des hôpitanx de Saint-Malo. Ce rapport doune lieu à une discussion intéressante sur la decessité de l'amputation que réchment presque constamment les fractures comminuities du fénur, sus-tent lorsqu'elles sont produites par des phies d'armes à fau. MM. Ballos, Richerand, Ribes, Jules Cloquez, Larrey, Emery prement part à la discussion, et citent us graud nombre d'observations à l'appui de leur opision. Les conclusions teudantes à cq que le nom de M. Behier soit inscrit sur la liste des candidats aux placs d'adjoints-correspondaus, sont mises aux voix et adoptées.

M. Oudet lit en son nom et en celui de M. Duval, un rapport sur dos observations d'abrès et de fistules du sinus maxillaire, envoyées à l'Académie par M. Talma, deutiste à Bruxelles. Ce mémoire donne lica à plusieurs observations sur les variétés austomiques et les mañdies du sinus matullaire. MM. Daval, Jules Clopper, Onded, Murat rupportent différens faits relatifs à ce mémoire, dont les conclusions, semblables à celes du rapport précédent, sont adopted.

Sur la demande de MM. Demours et Jules Cloquet, M. Réveillé-Parise est adjoint à la commission nommée pour examiner lo mémoire de M. Gendron, sur les hernies de l'iris,

M. Jaubert lit un mémoire sur l'invagination de l'intestin grelle; dans plusieure sopériences faites sur des animaux vivans, il ets parvenu à invaginer le bout supérieur d'un intestiu coupé dans l'inférieur, dont le bord libre avait été préliminairement renversé en dedans, de manière à mettre en contact immédiat et à maintenir accolées les membranes séreuses de chaque bout d'intestin, circonstance importante pour que la récuison puisse s'éfecture. MM. Jules Cloquet, Marjolin et Hervey de Chagoiu sont nommés commissaires pour faire à l'Académie un ranvort sur le travail de M. Jaubert.

M. Jules Cloquet présente à l'Académie un homme âgé de 66 au , qu'il a trait à l'hépitel Saint-Couis, pour un catarire vésicul très-intense, etqui avait déjà résisté a diverses méthodes de traitement : ce mulade fui sounis pendant quaitre mois à l'asseg des irrigitations d'aux titule faites dans la vessie au moyen de l'appareil posé par M. Jules Cloquet. — Ce vieillard est présenté majuteusus prefixiement résubil; sa vessie a cepti le libre exercice. de ses footiques. Depuis dichaint mois qu'il est sort de l'hópital, il n'a ressenti aucune attenté es on maj. M. Jules Cloque trapports que ce màsde a de soumis pendant tout son traitement à un concant de plus de deux mille litres d'acta tides à 2x. Il observe également qu'il n'e pas teojonar obtenu der résultats unusi satisfaismes que plusieure mahdes qu'il a tentités n'out frouver fu qu'il n'elle soughement de l'action de son n'espareil, mais que, daus aucun cas, lour état n'a empiré à la suite des irrigiations.

Rémède du sieur Lenov. — Rapport de l'Académie royale de Médecine sur ce remède.

Le charlatanisme a des' appuis trop assurés dans l'ignorance et la crédulité humaines pour croire qu'il puisse jamais être extirné de la société; souvent même il dédaigne de couyrir sa laideur du plus léger voile, et son impudence semble encore augmenter ses succès, En vain depuis long-temps les hommes éclairés offrent au public l'effravant tableau des accidens causés par le remède du sieur Leroy. Eû vain les effets meurtriers de ce remède sont attestés par les poursuites judiciaires intentées contre ses imprudens dépositaires. Le dangereux arcane n'en continue pas moins ses ravages. L'autorité supérieure, ébranlée enfin par les rapports qui lui arrivent de toutes parts sur les résultats funestes du vomi-purgatif du sieur Leroy, provoque un travail de l'Académie royale de médecine sur les remèdes secrets, ct en particulier sur celui du sieur Leroy. Le rapport dans lequel l'académie a exposé ses recherches et sou opinion, et dont nous allons présenter un extrait, montre avec évidence les dangers résultans de l'usage de ce violent purgatif, et dévoile l'audace d'un homme qui a cherché, par une insigne supercherie, à se soustraire à la sévérité de ses juges.

L'académie, est-il dit dans le rapport adcessé au ministre de l'intérieur, s'est bip nésérée de la loi featieva aux remides secrets. Cette loi est assis claire que positive. Il ne obti plus y avoir de remodes secrets. Cette de ces remodes qui sont on isutiles on misibles secrets, recurs poussés; les autres seront achetés et publiés par le Gouvernement en raison de l'importance de la découverte et des avantages qu'on en aux obtenus ou qu'on peut en espérer; ainsi le veut le décret du 18 août 1610. Bulletin des Zois, Na 260.

Le remède du sieur Leroy comprend deux formules différentes :

La première, appulée purgutif de quatre degrée, se compose de plusieur destiques très-violes macrèe dans l'alcohol et masqués avec du sirop de rhélasse. Saus doute cette recette offre quelque analogie avec la formule très-consue sous le non d'eau-de-viol allemande, dont les médecias ont génémement abandonné l'emploi, parce qu'ils en out reconous les dauges. Mais il est vai de dire usait pue dans le rendrée du sieur Leroy, les doses des substances drastiques out été poussées jusqu'à de mortels encès.

La seconde formule se trouve désignée sous le nom de nomi-purgatif. C'est une décoction fortement chargée d'extractif de séné et une dissolution de tartrate antimonié de potasse dans l'eau et le viu blanc.

L'académie définit ainsi la compositiou du remède du sieur Leroy

d'après deux données différentes. Elle la juge d'abord sur la formule adressée à S. Exc. le ministre de l'intérieur, laquelle porte la signature du sieur Leroy. Elle la juge encore d'après les analyses qu'elle en a faites.

Déjà divers essais préliminaires du remèje du sieur Leroy, la méditation des effets violess ou même funestes de ce médicament sur l'économie humaine, et des expériences comparatives sur des animaus vivans, avaient porté l'enadémie à soupponent que l'ercame débité était autre, et autrou plus actif que la préparation qui résulte de la rigonreuse céseution de la formule que le sieur Leroy a soumise à S. Exc, Cette conjecture, déduite de faits soigneusement observés, empagée l'accidence de l'enademie de deux liqueurs, l'une appelée purquif au deuteramen comparatif des deux liqueurs, l'une appelée purquif au deusième degré, achetée che M. Cottin, planmacier, qui débite d'office pour le sieur Leroy; l'autre préparée très-rigoureusement mivant la formule présente à S. Exc, e simée au le sieur Leroy.

De ces deux analyses comparatives, il résulte que la liqueur du sieur Lerry, rendac ches M. Cottin, nº nas été prépares suivant la formule remise; qu'on a employá de l'alenhoi d'un degré plas életé que celui qui se trouve indiqué dans la recette; que si l'on ne s'est pas servi pour cette préparation de la résine unême du jalap, on a du moins fait agir le véhicule alcolodique à une température plas device et sur des quantiès hien plas considerables des subtances drastiques. Doins onces du liquide acheté ches M. Cottin ont fourni deux gros ternet grains de résine, tandisque la même quantité du liquide pérque selon la formule ne renferme que trente-luit grains de matière résinense.

Quant au vomi-purguit, la sieur Leroy indique un gros d'émètique pour quarte livra de liquide, ce qui fait un grain et un buitième par once de solution; et cependant l'amalyse chimique de ce vomi-purguit a démontée qu'il contensit trois grains et demi d'émètique par once de liquide. La quantité d'extractié de séné n'à put écderminée asser rigonreussement pour en tenir compte ici. . Le remêde du sieur Leroy se compose donc de purguitis voulons, de très-puissans drastiques.

L'ecadémie signale ensuite les graves incoiveineus attachés à l'emploi des drastiques; elle montre que la membrase muyeuse qui revêt les voies alimentaires sent si vivement l'impression irritante de ces amélicamens que presque toujours leur action dépasse le degré de développement qui décide l'effet purgaif. L'Académie rappelle diverses observations rapportées par les auteurs les plus recommandables et dans lesquelles la mort a suivi l'édministation de purgatifs violens. Elle expose le résultat d'expériences faites sur les auimans pour connentire l'action des drastiques; ces observations et ce expériences melmatire l'action des drastiques; ces observations et ce expériences meltent hors de doute que ces médicamens penvent occasionner des inflammations mortelles de l'estornac et des intestins, et que, portés à des doses très-élevés, ils déterminent des lésions tont-à-fait analognes à celles que font naître les poisons caustiques.

Les faits de ce geure, sjoute-t-on, sont d'autant plus nombreux que de totate les médications la porgation est celle dont on abuse le plus dans la médecine populaire. Aussi est-ce sérement à cette cause qu'il faut attribuer le grand nombre des maladies chroniques primitives qui affligent l'espéce humaine et qui désedent les médecines, et le nombre plien plus considérable encore des maladies aigués dégénérées en chroniques, toujours au détriment des malades.

Après avoir ainsi exposè les dangen résultant de l'emploi des dratiques, l'acadieni edulpue le petit nombre de circonstances oit à penvent être avantageux et la prudence avec laquelle ils doirent étre administrés. C'est ainsi, par exemple, que ess médicames ont dét utiles dans quelques ens d'hydropise. Mais il n'est pas moirs constant que, dans ess mêmes circonstances, les dratiques ont en de fichemes conséquences; et il est un grand nombre d'hydropisies, tells que celles qui soit leis avec un dégénération organique ou qui en dépendent, qui sont récompagnées de phlogose on d'irritation des intestits, dans le traitement desquelle les dratiques sont certainement finnestes.

L'Académie ue s'est pas bornée à présenter ces faits et ces raisonnemeus qui seuls auraieut suffi pour faire condamner l'arcane du sieur Leroy; elle a voulu le connaître par des voies directes et le juger par ses propres effets. L'Académie a sur-tout formé son opinion, d'après un eusemble de faits accidentels, sur des malades qui, cédant à des insinuations étrangères, faisaient usage du remède, et qui réclamaient ensuite les secours de l'art pour en combattre les effets délétères. Voici d'abord les symptômes que l'on observe assez constamment chez les personnes auxquelles ce remède a été administré : pen de temps après qu'il a été pris, il provoque des vomissemens considérables, une anxiété profonde, des spasmes à l'épigastre, de la suffocation avec resserrement très-douloureux du thorax, des défaillances continuelles, la pâleur de la face et sa décomposition. Bientôt il se déclare des détections alvines si fréquemment réitérées , qu'on aurait de la peiue à le croire; des vomituritions continnelles, des douleurs avec refroidissemeut aux extrémités inférieures, des sensations répétées de froid dans la région abdominale, et une horripilation générale. Le pouls devient petit , concentré , fréquent , souvent même intermittent. Cet état se prolonge plusieurs jours de suite; henreux si l'on parvient à le faire cesser par les moyens bien entendns d'une thérapeutique éclairée. De pareils résultats n'ont rien de surprenant. Jusque-là, en boune thérapeutique, on n'avait donné les drastiques qu'à des doses minimes. Jusque-La, on se contential de les administrer une fois, on si l'on cu rétient l'emple, d'etait noisons à de distances convenable. Jusque-la aussi on était efforcé d'en findérer l'action par des combinations plus on môns efficaces. Le sieue Levre y norét, a contarire, ces aphatances à des does tellement excessives, qu'il les dissimule; et non-sealement l'air à pas cherché à en dininator l'effic rittual, mais il l'a encore augmenté en premant pour excipient des matières résiseures de l'alpohab à 20 nu 23 deres.

Jusques-là on avait également circonserit dans un cercla asses étroit les circonstances où l'Convient de donner les destipues, An contraire, dans l'empiriame du sieur Leroy, ils sont prescrits tant en santé qu'en mabilet, à titue de préservisit saus bien que comme cuntife, et l'in continue l'administration, il en prolonge l'emploi pendant plusicurs mois consécutifs. Il est difficile d'imagine un éta typublogique pour lequel ces violent moyens ne soient pas conseillés; et ceils d'après une thiorie de la paulle en oujerieur mane les médicains de Molière, et dans un ourrage où l'audace et la mauvaise foi le disputent à l'absurdité et à l'immerure.

L'Academic ne peut rappeler fei tout ce îne plusieurs de ces membres out observét et rapport des ficheurs effits de ce rendec't Les médectus attachés aux hopitums, soit civils, soit militaires, out vu plus fréquemment les ravages qu'il a cuasés. Le fait suivant mérite cependant d'être necané : on remarquait, dentis quelque temps, dans un des régimens de la Garde coyale, que le nombre des malades était bine plus considérable auxsi que dans les autres corps. Au millen de ce mouvement insolite, les hommes ariveient à l'hépitul avec des symptimes tellement uniformes, que le médecin ne s'y mércensit jamais. La cause de la malade et le list d'ob veniant les malades étaite déterminés à la première inspection. On syprit hientôt, « ne flét, qu'un médicomane, entiché dux méde de a sieur Levoy, s'était introduit daus la esseme, et la, qu'abusant du caractère facile et de la confiante simplicité des soldats, il finisit atuatus de malades que de de que,

En résumé général, des céphalalgies opinitires, des alifications mentales, sois leights, soit chroniques, des phlogomasies de diverse nature sur les organes de la respiration, des gastro-entérites, des entérites, des dysenteries, des bépatites, soit vives, soit leutes; des engogramens et des squirires de nylore, des béréations sur intesties itelles sont les fréquentes conséquences de ce prétendu remèdes; et trop souvent la moir en fait la déplonable terminaison.

L'Académie a complété toutes les preuves qui doivent éclairer le publie sur le remède du sieur Leroy. Des expériences out été tentées sur des auimaux vivans. On introduisit dans l'estomac de deux chiens de race croisée, asses forts et asses gros, trois cuillerées euviron du pungatif au totisième degré. Auteu des deux chiens ne le vonit, mais l'a se tardèrent pas l'un et l'autre à manifester beaucoup de mal-size, unu senjation cutréme, et comme des mouvemess couvaileis. A cute agatation succède un sflaissement considérable sans aucune évaciation sicreonse cher l'eva des deux chiens, et avisir d'une évacuation considérable chez l'autre. On a ouvert les deux chiens, l'un, deux houres près l'ingestion du lipidic, et l'autre deux leures plus tard. Dans l'un comme dans l'autre, les intestins se montraient phlogosés par zones inégales. Les derniers intestins et l'autonne l'étaient feateuroup lusi que la portion moyemme du tube all'une taire. Sur plusieurs pôints on voyait des teles d'un violet tient sur le noir, on voyait des teles d'un violet tient sur le noir, on voyait des teles d'un violet tient sur le noir,

Quatre cuilleries du liquide au troisième degré frarent injectées dans le rectum de deux autres chiens, et l'on s'oppos, à la sortie du liquide injecté en bouchant le rectum. On ouvril l'abdomen de l'un et l'autre chiens, quines heures apres l'injection. Le rectum et le agres intestins étaient fortement phlogosés; ils contemient, avec beaucoup de matières grises, moité solides, moité liquides, une quantité considérable d'un fluide jaundtre. Quelques points parurent déposillés de leur menhême quuquese; d'autres étaient noire et gangrénés. Il y avait dans le duodémen des traces incontestables de philogose; il y en venit aussi dans le duodémen des traces incontestables de philogose; il y en venit aussi dans l'estomes.

D'après tous ces faits, l'Académie peuse qu'il serait urgent d'interdire, autant que le permet la législation actuelle, la vente et la distribution du remède du sieur Leroy.

On a droit d'attendre maintenant de l'autorité l'application rigouteuse des moyens que la loi met à sa disposition; moyeus dont il ne serait peut-étre pas nécessaire d'augmenter aujourd'hui l'éengie, si on n'avait pas attendu si long-temps à les mettre à exécution.

Note sur le malade de l'Hôtel-Dieu qui a présenté des symptômes d'hydrophobie, et dans les veines duquel il a été injecté de l'eau tiède.

Le malade de l'Höde-Dieu dont il a tié question dernièrement dans le Jaural des Délant , comme ayant présent des symptomes d'hydrophobie, et subi une injection d'eau tiède dans les venes, par les soins de M. Magendie, est mort quelques jours après cette opération. Ce fait impretant ears auss doute publié par les médieleius qui out suivi le traitement de la maladie, et nois nous empresserous de le faire comanitée sus fectures de Archiver. Il partit que l'ouverture du cadavre a présenté les liérations suivantes : 1.º une phêgemais interas avec supportation dans plusières grandes articular.

tions ; 2° une gastro-cutiçite sigué , avec ; 5° ou 20 ukérations intessitandes ; 3° on necessit gardequantité de fluides gastre dans les cavit similes ; 3° on necessit gardequantité de fluides garde dans les tisse cellulaire somtifé de cour et dans les vienes, simil que dans le tisse cellulaire sompéritonési, sons peritonés, sons peritonés de sons peritonésis de sons peritonésis de sons peritonésis de sons peritonésis de la considera d

### Note sur la délimitation de l'effet croisé dans le système nerveux : par M. Flourens.

Dans une brochure (1), distribuée le 13 de ce mois à l'Académie des Scieuces, Pauteur, M. Serres, prétend avoir découvert et publié, avant moi, le fait particulier de l'action croisée du cervelet.

Si, daus cette brochure, M. Serres se füt contenté de faire valoir ce qu'il pent avoit de litres à cette découverte, sus attaquer trop ouvertement les mieus, je n'aurais certainement pas réponduş il m'imparte fort peu que M. Serres ait découvert ou uon de sorf-côt un fait (d'aijleurs si misime dans l'essemblé de mon travuil), pourbu qu'il soit bien consuatt, bien reconnu, bien incontestable que je l'at découvert du misu.

Or, le Mémoire dans lequel M. Serces a publié le fait particulier de l'Accion croixè du cervelet, ra la para qu'en aveil 1833, et dès avil 1822 a, l'avais déjà sounts au jugement de l'Académie un Mémoire dans lequel l'action croixès des lober cérétures; des tubers quadriquateurs et du cervelet, set touve exposée comme résultat démonté d'expériences directes (2000).

Cette date d'avril 1822 est décisive, et toute la question entre M. Serres et moi est dans cette date. Il ne s'agit ici ni d'insinuations, ni de

 Recherches physiolog, et patholog, sur le Cerrelet de l'Homme et des Animaux. Extentes du Journal de Physiologie expérimentale, de M. Mageadie. Avril 1823.

(b) Vois le passage salone de co Mêmoire : Le retractionesse s'un real inference professiones s'un real inference professiones s'un real correcter, a seconoppage d'abroit étue des révoltes, à seconoppage d'abroit étue finishere plus manquée dans le tief eppet d'en edigie, à desseix d'aimite lei seu ce diffé encéel, dont un touvers, dans une secono Mêmoire, la classe et d'aimite lei seu ce d'en écroté, des un tenutre, dans une secono Mêmoire, la classe et desseix de la confidence de la confid

Ce Minnaire, lu deus les mois de marvet avril, 1822, paraphé didu-lore, ser chancas de ser pages, par feu M. Delandere, l'en des Servicieurs perspetents de l'Anadoise, font remais industriationent apres a Mill. Ser Commissionen dargés d'examinier mon terrall; de leuré, l'examinier mon terrall; de leuré, de Mill. Se Commissione de Nill. Se C

tours d'esprit; il s'agit d'un fait. J'ai lu en avril 1822; M. Serres n'a publié qu'en avril 1823; ie n'ai donc pu copier M. Serres.

Le Mémoire inédit de 1800 (1) que M. Serres invoque, dans si brochere, que change iran à l'état de la question. Que le fait doni il à qui; soit on non dans ce Mémoire, le soupe, on l'accisation de plagait soit on non dans ce Mémoire, le soupe, on l'accisation de plagait que l'aic copié en 1822 un Mémoire de 1820 qui n'était par coma, qu'un Mémoire de 1823 qui n'existait pas encore. En définitive, le Mémoire publis de M. Serres n'est que el 1823 pl Mémoire de 1820 est idélit, ce Mémoire n'est sort des mains d'une commission service que pour restrer dans celles de l'autre n'est l'avec trois par le propriet de 1821 que 1821 que l'accis plus de 1821 que l'accis plus par par la brochare de M. Serres n'est leutre de 1822 e racte donc antérieure, comme fait public, à tout ce qu'i a paru de M. Serres relativement à Paction cruide du cervelet.

Je le répète : ce n'est point une petite querelle d'antériorité qui m'occupe : c'est au reproche injuste de plagiat que je réponds.

l'admets que M. Serres a découvert avant moi, en même temps què moi, comme il te voulen y s'admets que l'accim circiaée du cervelet sè trouve indiquée dans son Mémoire inédit et demeuré serret de 1850 je l'en crois en tout sur parole, je n'ai aucun inédet à lui faire l'ouètage de ne pal l'en croire. Il n'eu restern pas moits éternellement constant qu'il n'a publié qu'en 1803, que je al la en 1824; q'ui m Mèmoire inédit et resté serret ne poutatemène une letter publique of l'envier inédit et resté serret ne pout autunière une letter piblique of l'envier inédit et resté serret ne pout autunière une letter piblique of l'envier pibliqu

<sup>(</sup>s) Ca Munite act constrainment demands securi, il est depuis long-temps starte for manne de Tauteur, il appiat els prompts part and DML. In Sequitaries of Langianies was not not beauteur, il appiat els prompts gar frant and DML. In Sequitaries of Langianies was not not extratifica de serviciosis, 'il come particle sendencialité, 'il alte, il principle que, serviciosis, 'il appiat, est administration,' il and the administration of the principle que, serviciosis, 'Il appear de sex Minanie's, a reservicio, 'il actual principle que de sex Minanie's, a reservicio, 'il actual principle que de sex Minanie's, a reservicio, 'il actual principle que de sex Minanie's, a reservicio, 'il actual principle que de sex Minanie's, a reservicio de la desta de seguida, principle que la sextencia de l'actual de la principle que la prompta de la principle de la princi

d'hui que l'ablation du cerrelet affaibili l'énérgie des monvement de l'animint, je modifie l'opinion que j'avais émise, à ce sujet, dans mon Mémoire d'avril 1822.

Je transeris iei le passages sulvaas, extraits de ce Mémoire, pour que chacun décide de l'attention avec laquelle M. Serrés it, ou de la bonne-chi avec lequelle il juge. La suppréssion des labes ééréforsit d'iminue l'énérgie du cervelet, la suppression du

covolte diminue l'énergie de la moelle épinière; cethe de la moelle épinière, l'énergie de s neif.

On a déjà vu combien estre évoution immédiate est plus marquie cher les mammifères que chus les éseaux, et deur les oiseaux que chez les reptiles. On a viranssi qu'elle ne se manifeste jesint de même chez tous.

Par exemple, le retrauchement d'un lobe cérébral, dans les manunifères on dons les oscaux, out suivi dune faiblesse plus marquée du côté opposé : ce evoltement n'a point lien che les reptiles. Page 48.

Je remarque que l'affaissement, suite ordinaire des neutilations du cervelet, ést heau-s' coup plus marqué chez les cochons d'Iude qu'il no l'est chez les pipeous. Page (q') -Ce retronchement (celui des lobes céréhaux) est, d'ordinaire, suivi d'une faibleade téadrale ares profionde; cer, comme on le veres plus tord, il n'est par une seule parté

. Mais le reproche injuste de plagiat n'est pas le seul point; dans la brochure de M. Serres, auquel je doive ici répondre. Je veux parler des insinuations malveillantes qu'il a dirigées contre mou caractère.

Pour réfuter l'accusation de plagiat, je n'ai eu qu'à citer des faits; pour répondre aux insinuations de M. Serres, je n'aurai qu'à citer des faits encore.

- 1.º A peine quayie appris que M. Serres croyait avoir à se plaindre de moi , que je me rendis chez lui II. et pons as devitis, l'exposai les miens; l'ami commun qu'il cite dans sa brochure voulut biens echarger derédiger une note conciliatrice. Mais M. Serres n'ayant point voulu, je ne asis pourquoi, consentir à ce que la date de ma feture de 1822 fit formaliement énoncée dans cette note , je ne crus pas devoir l'adopter.
- a.º Nous, convinmes donc, M. Serras et moi, de rédiger, claucu de notre côté, une note que nous sountetrions ensaite à l'ami respectable dont je viens de parler. Je rédigeai la mienne, je la soumis à cet ami il voulta hieu la communiquer à M. Serres. Mais cette note comien it ma date de 1822, M. Serres n'en voulut pas. Je n'al jamais vu la note qu'il devait rédiger lui-même.
- 3.3 M. Serres n'ayant pas golds ma note, il tesit tout simple que l'ani auquel je l'avais confiée me la renvoydt. Mais in lette affectueux dont il accompagna ce renvoi, mais les témoiguages d'amitté qu'il m'a donnés depuis, mais la profonde affection qui m'attache à lui, tout cela montre usesse ce qu'il faut penere, et des condexs dont M. Serres a dépeint un fait aussi simple en lui-même, et des instinuations homètes dont il l'accompagne.
- Je demande sérieusement pardon d'avoir aussi long-temps insisté sur une discussion dout le sujet avait déjà si peu d'importance par luimeine, et qui, comme on le verra bientôt, n'en saurait plus avoir maintenant aucune,

La petite querelle que m'a suestiée M. Serres ayant plus spécialement fixé mon attention, sur la question particulière de l'effet croisé du cervolet, m'a porté à rechercher avec qualque soin tout ce qui, des près on de lois, pouvait se ratueher à cette question, non-seulemistic, comme fo l'avais fait jusqu'ici, dans, les livres de physiologie, mais encore dans ceux le médicien et de chirurgie.

Or, l'un des premiers livres de ce genre que j'ai consultés, à cette occasion (les Mémoires de l'Académie royale de Chirurgie), m'a

du système nerreux qui n'influe sur l'énergie de toutes les autres : on verra de plus, que le degré de cette influence varie pour chacune d'elles. - p. 31, etc., etc., etc.

se degre de cette inducace varie pour chacune d'elles, p. 31, etc., etc., etc., etc., J'ai donné, dans mon second Mémoire, le tableau comparé des divers degrés d'inflacesce de ces diverses parties.

appris que l'action croisée du cervelet était un fait depuis long-temps ; sinon entièrement acquis, du moins indiqué à la scieuce.

Petit de Namur (1), Sabourant (2), Saucerotte (3) surtout, l'énoncent en termes formels.

Voici comment s'exprime ce dernier : « cette expérience (aur le cer» velet d'un chien), nous iedique que les mefs qui es distribuent aux
» muscles du con et du des viennent du cervelet, le eroisement tou» jours' observé; ext. on voit que la lésion du cervelet était à
» archie, et que l'animal se coursait du même côle par le relâche» ment des muscles ainaponistes du côlé gauche et par la con» rection de ceux de la droite ».

Meserca (6) as 'sepring subre delifferament.: a Cola fair (1, a section Meserca (2) as 'sepring subre delifferament.: a Cola fair (1, a section de l'Hémisphère doit de corpe était courbé du colé druit ; la tite surrout était fortement panché de ce cole. En cherchant à expliquer ce phésonome, sous a perpleme qu'il thair produit per la contraction des nuacles de ce colé ; caux du colé gauche, qui sont leurs oningonaires, symuther produit per la contraction des nuacles de ce colé ; caux du colé gauche, qui sont leurs oningonaires, symuther proposal une diministra resulté dens leur action. A

Ie laise à juger jusqu'à quel point j'ai pu être excusable, à la campages, à char cent lience de Paris, dans l'impossibilité abables de
me procurer un ouvrage aussi considérable que les Mémoires de l'Acudémie royale de chimargie, ne m'occupian d'ailleurs de la question
qu'en passant et que sous le point de vue pluysiologique, de n'avoir
pas comu le tràvail de Saucercotte; puisqu'an médecia aussi savant
que M. Serres, qu'it rès-probalhement a le receut elébère dont il s'egit
dans as bibliothèque, qui n'a traite la question que sous le point de
vue pathologique, qui l'a traité expressiment, exclusivement même,
qui s'exprime presque dans les mêmes termes que Saucercotte, ne l'a
pas consu.

Nous vailà donc, relatirement à la découverte de Paction croisée du écretelt, M. Serres et moi, à-peu-près hors de cause. Il me resteca toujours l'avantage ou le bouheur d'avoir étabil le premier, par des expériences directes, la loi générale des effets eroisés et directs du système nervéeux et du rapport selon lequel les paralysies se joignent aux consultaines.

Tout le monde sait combien la détermination expérimentale de cette loi a long-temps occupé les physiologistes.

Mais, quelques efforts qu'ils aient faits jusqu'ici pour arriver à cette détermination d'une manière générale et définitive, ces efforts ont

<sup>(</sup>i) Tome IV, pag. 501 des Prix de l'Acad. Roy de Chirurg.

<sup>(</sup>a) Ibid. (3) Ibid., p. 405.

<sup>(4)</sup> Brochure distribuce le 13 octobre à l'Academie, p. 65.

presque tonjours manqué de succès, parce que, d'une part, ils n'isolaient point les diverses parties expérimentées, parce qu'ils n'expérimentaient que sur certaines parties, de l'autre.

Ainsi, c'est une proposition à peu-près universellement reçue depuis Hippocrate, que, « Dans les plaies du cerveau, la convulsion est tou-» jours du côté blessé, et la paralysie, au contraire, du côté opposé à » la blessure. »

Haller(1), Lorry (2), Zinn (3), ont cru cette proposition d'Hippocrate confirmée par toutes leurs expériences; Sauccrotte(4), Lonis (5), Sahouraut (6), les deux Petit (7), Chopart (8), vingt autres, la regardent comme le principe le plus lumineux, comme la règle la plus sère dans la pratique.

Mais dès qu'il s'est agi de déterminer si ce double effet, direct do convulsion, croisè de paralysie, appartenait à toutes les parties du corveau indifféremment, ou n'appartenait qu'à quedques-unes d'elles d' l'exclusion des autres, ou n'était qu'un résilant complexe de la leision combinée de plusieurs d'entre effet, éda qu'il a falle localiser cafin, le doute, le vague, l'hésitation, les assertions les plus opposées ont succédà ce assentiment commun.

Selon Haller (2), selon Zinn (10), c'est aux blassures des parties médulaires du cervean qu'il faut rappetes le biscòreme pratique d'ellippocrate; c'est aux blessures de la moelle alongée que Lorry (11) l'applique; Sauccretot (21), Louis (3), Saboreaut (14), les deux Petil, le deux Petil, le deux Petil, le deux Petil, le deux petil d'elliper (16), choquet (16), à toutes les parties de système cérébral indifféremment. Je l'ai monté dans mon Mémorie: Haller vattribuait un double

of it all montre cans from attendance: Inster a attributat un counte effet, direct de convulsion, croisé de paralysie, aux hémisphéres cérébraux, que parce que, dans ses expériences; il n'isolait point la moelle alongée de ces hémisphéres; Lorry n'attribuait ce double effet à la moelle alongée que parce qu'il n'en isolait point le cervelet, etc., etc.

Le point de la question et de la difficulté était donc, comme je l'ai déjà dit, d'isoler les diverses parties expérimentées, de constater l'effet particulier de chacune d'elles, de décomposer leurs effets complexes, de démêler leurs combinaisons diverses.

Or, Haller, Zinn, Saucerotte, Sahonrant, les deux Petit, Louis, etc., avaient hien reconpu déjà l'action croisée des lobes érébraux; Sahourant, Petit de Namur, Saucerotte surtout, avaient hien reconuu, indiqué du moins, celle du cervelet. Mais aucun d'eux n'avait montré ni

<sup>(</sup>t) Mon. sur la Nat. treitab. et sensib., etc. Tom. 1.

<sup>(2)</sup> Mém. der Sav. étr. Tome III. (3) Mém. sur la Nat. irritab., etc. Tom. II.

<sup>(4)</sup> L. c. (5) Recueil d'Observ. sur les Contre-coups à la tête. (6) L. c. (7) L. c.

<sup>(3)</sup> Prix de l'Acad. Roy. de Chirurg., tome IV.
(a) L. c. (vo) L. c. (v1) L. c. (v2) L. c. (v3) L. c. (v4) L. c. (v5) L. c.

comment les convulsions se joiguent aux prirbysics, ni comment elles s'y joignent toujours on presque tonjours en seaso contraire; unl n'avaiti montré l'action croisée des tubercules quadrijumeaux, ni l'action directe de la model alongée; un defin u'avait établis les jegiencies de offets croisés ou directs du système nerveux, et du rapport selon lequel les prantyless es joignent aux coosulutions.

Le détail où je vieus d'entere suffire, je peuse, pour bien mettre dans out son jour le part que je puis savir le l'établissement de cette loi; mais ce que je prie surtout le lecteur de ne point perdre de vue, c'est que cette loi alle-mêne ne coustite qu'une questient nérè-particulière, très-limitée, presque incidentale du travail que j'ai en l'honneur de souncette à l'Académie.

Le ton de cette note ne saurait, je pense, laisser ancum doute sur son objet. I en y attenque point, je my defendas sombenent contre une attaque injuste. Je déclare même, pour la troisième fois, que s'il ue. s'évait agi que da fait, à mon avis peu important, que réclame M. Serres, je me sersis tu . Mais il était de mou devoir, comme tout homme d'hommer l'ett senti à maplace, de repousser des instituations dirigées contre mon canecière.

#### BIBLIOGRAPHIE.

Recherches sur le ramotlissement du cerveau ; par

- L. Rostan, médecin de l'hospice de la Salpétrière, etc. deuxième édition; vol. in-8.º de 500 pages. Chez Béchet
- jeune, Crevot et Gabon.

Le ramollissement du cerveau a été observé per quelques auteurs. Les chimpiess Vant confinul aver leffict de la ceatusion, de la gaughèn ou de la pouritire de cet organe : on le troure désigné dans quelques ouvrages sous la dénonisation de sphacèle, phacelismus certeir j Morgany l'a décrit dans plusions observations d'apoplesie; M. Récunier paraît l'avoir aignale l'un des premiers dans ces derniers teurs, à la suite des affections applecés fièrres atxiques ; M.M. Rochoux, Bricheteau, Albercombie, Monilin, etc., on out dit quelque chose dans leurs ouvrages : maisl élatifestre d' M.M. Rostan et Lellemand de nous faire consultre le ramollissementconfphalique avec tous les développemes convenables. — M. Rostan ouserve le uom de ramollissement du cerveux à la maladic qu'il décrit, parce que, suivant lui, ce nou indique d'aux manière précise cit, parce que, suivant lui, ce nou indique d'aux manière précise. le genre d'altération organique auquel elle donne lieu, et qu'il serait à désirer qu'on pût nommer toutes les maladies sur une base aussi solide ; le nom qu'on lenr donne d'après leur nature présumée est sujet à erreur. - Il distingue deux périodes dans le ramollissement : la première n'offre que des phénomènes vagues, généraux ou locaux . encéphaliques ou dépendant des viscères de la vie organique. Ces symptômes consistent en douleurs de tête, vertiges, diminution de l'intelligence, teudance an sommeil, lenteur des réponses, embarras de la langue, changement d'humeur : fourmillemens, engourdissemens. roideur, pesanteur, douleurs dans les membres d'un côté du corns, etc.; inappétence, suif, nausées, vomissemens, dévojement ou constipation; rarement déjections involontaires. La deuxième est caractérisée par la perie plus on moins subite et complète de l'usage de quelques membres, un calme plus ou moins profond, la diminution, l'abolition de la contractilité, des engourdissemens, de la pesanteur, des fourmillemens, des pieotemens, des élancemens, des douleurs, de la roideur, de la contracture, des convulsions des membres; pur la pâleur ou l'injection de la face ; par de la céphalalgie, du délire, de la stupeur, la faiblesse des sens; enfin, les fonctions organiques sont diversement altérées. Ces symptômes vont croissant jusqu'à la mort. La marche de la maladie est aigue on chronique. Dix-huit observations de ramollissemens simples et réguliers complètent ce premier chapitre. - Le second est consacré à l'exposition de la maladie simple, sans complications, mais anomale. Ces anomalies sont nombreuses : la première période manque souvent ; les symptômes de la seconde ont une marche irrégulière; eufin, la maladie est quelquefois tout-à-fait latente. Ces auomalies rendent le diagnostic obscur; douze observations viennent à l'appui de ces principes.-Le ramollissement du cerveau se complique d'hémorrhagie cérébrale, de meningite, de cancer du cerveau, de tubercules, d'acéphalocystes, etc. Toutes les phlegmasies, et même la plupart des maladies, peuvent compliquer le ramollissement. On trouve dans ce chapitre vingt exemples de ramollissement compliqué avec différentes affections. - La durée de la maladie est très variable : son invasion est obscure et sa marche plus ou moins rapide. - C'est, au reste, l'affection du cerveau la plus fréquente, sans excepter l'hémorrhagie cérébrale. - Les altérations pathologiques qu'elle occasionne varient selon le degré de consistance de la portion cérébrale altérée, sa couleur blanche, janne, rosée, rouge, lie de vin, verdatre, etc.; selon leur profondeur, leur siège, leur étendue et leur nombre. - Quant à la nature de la maladie, M. Rostan pense qu'elle est quelquefois inflammatoire, mais non toujours. La couleur rosée de la substance cérébrale, la douleur de tête fixe, la force, la fréquence du pouls; la chaleur, la coloration de la face, la séche-

resse de la langue, la soif, paraissent être l'effet d'un travail inflammatoire; mais, the ce qu'une chose arrive d'une manière, il ne s'en suit pas qu'elle doive arriver toujours de cette même manière. Ainsi les symptômes sont souvent d'une nature, opposée, et la couleur du cerveau n'est pas changée, ou est d'un blanc mat, ou présente un aspect véritablement scorbutique. Le ramollissement du cerveau peut être la destruction sénile de cet organe ; il peut être de nature scorbutique; il peut être aussi inflammatoire. - La terminaison de cetto maladie est toujours fatale; l'auteur peuse que les observations de guérison qu'or a publiées ne sont pas coucluantes. Il est douteux mue l'endurcissement, le cancer du cerveau, soient des terminaisons de cette maladie; mais la suppuration et la gangrène penyent terminer le ramollissement inflammatoire. - Les causes de cette affection sont inconnues; elle paraît de préférence frapper les vieillards. Elle reconnait pour causes déterminantes toutes celles des autres maladies. mais surtont celles qui agisseut directement sur le cerveau. - M. Rostan traite, dans un chapitre qui n'existait pas dans la précédente édition, du ramollissement de la moelle épinière, dont le caractère est de produire des phénomènes promptement généraux : paralysie ou convulsions des bras , du tronc et des extrémités inférieures. Six observations sont citées en prenves. - L'auteur aborde ensuite le chapitre du diagnostic, auquel il a donué, avec beaucoup de raison. la plus grande importance. Il le divise en deux parties : dans la première, il apprécie tour à-tour les phénomènes des deux périodes; dans la seconde . il fait le parallèle de toutes les affections cérébrales. C'est le passage le plus digne d'intérêt de l'écrit que nons annoucons; ce chapitre est peu susceptible d'analyse : il contient à luiseul cinquante observations. C'est dans l'ouvrage même qu'il en fant prendre connaissance. - Un dernier chapitre est consacré à l'exposition du traitement de cette maladie. Il est antiphlogistique lorsqu'on a affaire à une inflammation; dans le eas contraire, on a recours aux rubéfians , aux purgatifs , aux stimulans et aux toniques , etc. - L'on trouve à la fin du volume un résumé général des différens chapitres, fort commode pour se rappeler les principaux faits, mais qui ne saurait dispenser de lire l'ouvrage dans son intégrité.

Ce court exporé suffit saus doute pour indiquer au lecteur toute l'importance du travail de M. Rostan. Un recoul de faits nombreux observés avec beaucoup de soin, ceucillis avec une bonne foi scrupnelues, et coordonnés par un médecin imbu des principes de l'École de Bichat, sera lu et médité par quiconque tient à se mettre au courant de progrès de la science. Ce travail ne nous parait cependant pas à l'abri de tout reproche. M. Rostan n'ayant point été à méme d'ôhserver le ramollissement du cerveau dans toutes les circonstances, où

il peut être produit, a du quelquefois emettre des propositions trop générales , des opinions peu conformes à l'ensemble des faits. Il en est amsi toutes les fois qu'un objet n'a point été considéré sous tons ses rapports. Par exemple, M. Rostan prétend que cette altération est presque exclusivement le partage de la vieillesse, qu'elle est plus souvent accompagnée de paralysie que de contracture ou de convulsions, et qu'ordinairement elle est une espèce de destruction sénile de la partie: M. Guersent, medecin d'un hôpital des enfans. prétend au contraire que le ramollissement sans injection vasculaire (le même que M. Rostan compare à la gaugrène séuile , est propre aux enfans, au'il parait souvent coincider avec les convulsions : mais qu'il ne s'accompagne pas de paralysie, comme dans l'eneéphalite chronique des vicillards (Dictionn. de Méd., tom. 8, pag. 100). Aiusi, voilà une même affection qui produit des convulsions chez les enfans, de la paralysie chez les vieillards, qui est prise pour une sorte de gangrène sénile par un médecin des viciliards, et pour une maladie propre aux enfans par un médecin des enfans. M. Rostan pense que le ramollissement du cerveau est quelquefois de nature inflammatoire, et plus souvent d'une nature opposée. Nous avons vu de quelles considérations l'auteur appuie son opinion à cet égard. Nous aurions désiré que M. Rostan, au lieu de se contenter de simples assertions sur un point aussi important, cût donné un relevé comparatif des faits nombreux consignés dans son ouvrage, après avoir soigneusement émis son opinion sur la nature de la maladie décrite dans chaque observation. C'est ainsi qu'on procède dans toute science positive, et qu'on doit désormais procéder en médecine, si l'on veut cufin dissiper le vague et l'obscurité qui arrêtent à chaque instant les pas de l'observateur. Nous avons dit que le ramollissement du cerveau avait été pris par les chirurgiens pour des résultats de la gangrène ; de la coutusioo , de la pourriture de cet organe ; Morgagui le décrit sans trop s'occuper de sa nature, si ce n'est dans une observation où il en fait un abcès sui generis. Si nous en crovons M. Lal-Icmand, M. Récamier regarde les ramollissemens du cerveau comme une altération sui generis, une dégénéresceuce particulière produite par une muladie de toute l'économie, par une fièvre ataxique, nerveuse, maligne ou pernicieuse, qui se porte sur le système nerveux et spécialement sur le cerveau, détruit et désorganise son tissu; delà les ramollissemens, les dégénérescences, les foyers ataxiques. Mais ce langage, obscur et vieilli, instruira-t-il beaucoup ceuxmêmes qui croiront le comprendre ? M. Rochoux ne s'est point prononcé sur la nature du ramollissement cérébral, quoiqu'il ait parlé de pulpe jaunêtre mélée de pus, de substance mélée de portions puriformes, changée en une matière purulente, etc. M. Bri heteau. a entrevu les rapports de cette altération avec l'inflammation de l'encéphale. Abercrombie considère le ramollissement du cerveau comme nue forme de la suppuration de cet organe ; il le désigne ordinairement sous le nom de sphacèle. M. Lallemand , parcourant toutes les pluses de la phlegmasie du cerveau, depuis la simple injection vasculaire, jusques aux collections purulentes, n'a vu dans le ramollissement cérébral qu'un degré de l'encéphalite. La comparaison des symptômes observés par MM. Guersent et Rostan, nous montre jusqu'à quel point les phénomènes extérieurs des maladies peuvent servir à indiquer leur nature, et les ouvertures de corps apprenneut que des inflammations chroniques et latentes peuvent désorganiser des parties sans déterminer ni douleur, ni chalcur, ni injection vasculaire, ni tuméfaction ; d'où nous concluons que les raisons alléguées par M. Rostan pour admettre des ramollissemens indépendans de toute inflammation. ne nous paraissent pas suffisantes. Et, supposé qu'on soit parvenu à démontrer que cette espèce d'altération est le résultat d'une phlegmasic, nous ne voyons pas qu'il y ait plus d'inconséquence à soutenir qu'elle a toujours la même nature, qu'à prétendre que les fausses membranes, la suppuration, les adhérences accidentelles, les cicatrices, etc., sont toujours des produits phlegmasiques. M. Lallemand a soutenu et développé avec beaucoup de talent l'opinion contraire à celle de M. Rostan, On consultera en même temps ces deux excelleus observateurs pour s'éclairer sur une question aussi importante, et l'on fera ensuite de nouvelles recherches sans prévention , si cela est possible. Nons conscillons surtout de lire avec attention les faits publiés par M. Rostan, d'eu analyser avec soin toutes les circonstances, et de les interpréter de nouveau, nour s'assurer si les conséquences qui en ont été déduites, sont toutes bien légitimes : les faits observés avec sagacité, recueillis avec soin, et publiés avec bonne foi , offrent le précieux avantage de pouvoir être compris et vérifiés par tout le monde. Le travail de M. Rostan tiendra un rang distingué parmi les bous ouvrages qui out paru depuis un quart de siècle; on ne pourra écrire sur les maladies du cerveau sans faire usage desmatériaux dont il est composé. GEORGET.

Mémoire sur la non-contagion de la fièvre jaune; par P. Leroar, médecin en chef de la marine à la Martinique; in-8. de 157 pages. A Saint-Pierre de la Martinique, 1825; Fleurot et compagnie.

(Ce Mémoire a été la le 1.º février 1833 à la Société médicale. d'émulation de la Mantinique.) L'auteur a observé que le développement de la févre jaune aux Antilles, à bord des pâtimens et en pleine mer, coincide exactement avec l'élévation de la chaleur et de l'lumidifé, et avec la direction des veus de saud ; aussi regarde-t-l ces con-

ditions météorologiques comme la vraie cause des épidémies de fièvre jaune. Cette action des vents du sud , dit l'auteur , est sensible sur tout ce qui respire ; ils produisent des effets indéfinissables sur nos sens, on les ressent partout, ils accablent, suffoquent et poussent à la mélaucolie. Quand cette cause générale manque, il n'y a de fièvre jaune que dans certains lieux bornés, et cette maladie n'atteint que des personnes exposées à des causes locales intenses. L'influence anstrale observée par M. Lefort a été constatée à Smyrne dans les temps de peste. D'après de nombreux faits, ce médecin établit que la fièvre jaune ne s'étend pas au-delà du fover d'infection où elle prend naissance, que cette maladie est toujours produite par infection et jamais par contagion; il y a contagion là sculement où un individu malade communique la maladie à un autre soit par contact immédiat , soit par contact indirect, c'est-à-dire au moyen des hardes, marchandises, ou même de l'air imprégné de germes ou miasmes sortis de ce malade. Ces germes, transmissibles par divers milieux, produiront la maladie partout où ils seront transportés; et il y a infection la où des hommes bien portans tombeut tout-à-coup atteints d'une maladie qui ne peut être transportée au-delà du lieu infecté par aucun moyen, ni par les malades, ni par aucun effet à leur usage; pour être atteint de la maladie il faut aller s'exposer aux causes locales qui la produisent. Nonseulement les hommes affectés de fièvre jaune sur un bâtiment peuvent communiquer, dit M. Lefort, avec les autres équipages, mais il faudra les répartir sur les bâtimens sains, où ils trouveront, sans aucun préjudice pour les autres, plus de chances de guérison pour eux. On n'est plus étonné de ces conseils lorsque M. Lefort expose les faits bien décisifs qu'il a eu occasion d'observer dans le cours de 1821. Le premier est relatif au brick l'Eurvale, à bord duquel la fièvre jaune se déclara dans le mois de mars pendant une croisière. Lors de sa relâche au Fort-Royal, il avaît dejà perdu son chirurgien et cinq hommes de son équipage; plusieurs hommes de la frégate la Gloire y furent envoyés en corvée; quelques-uns y contractèrent la maladie et en moururent (il v ent infection), mais les malades de l'Eurvale transportés à l'hôpital et envoyés ensuite eu convalescence au Fort-Bourbon, ayec leurs hardes non soumises à une désinfection préalable, ne communiquerent pas la fièvre jaune, elle ne s'étendit pas au-delà des fovers d'infection. Le deuxième fait cité par M. Lesort se rapporte à la corvette l'Egérie, qui, pendant le séjour qu'elle fit dans la rade des Trois-Ilets avec la Diligente et le brick le Silène : perdit plusieurs hommes de la fievre jaune, sans que personne des équipages des derniers bâtimens en fût atteint, malgré les fréquentes communications qu'ils eurent entr'eux. L'Egérie prit la mer à la fin d'octobre. La maladie se déclara aussi à bord de la Diligente, à son retour au mouillage du Fort-Royal ; elle se mit en mer de conserve avec le Silène . qui en fut constamment exempt dans le trajet de la Martinique à Porto-Cabello et en Europe. Les hommes de l'équipage la Diligente, à son arrivée au Fort-Royal, furent, comme ceux de l'Egérie, envoyés au Fort-Bourbon avec leurs effets, Ouelques-uns de ces hommes, atteints déjà de l'infection maladive, moururent; mais aucun des soldats ni des gendarmes qui étaient casernés au Fort ne fut atteint, maleré leur libre communication journalière avec les matelots; il n'v a point eu de transmission d'individu à individu. L'auteur indique ensuite sommairement les expériences faites depuis viugt ans par Potter, Fsirth, Parker, Cabanellas, Lavallée et Chervin, et rapporte avec détail l'héroïque dévoucment de M. Guyon, chirurgien-major du 1.00 bataillon de la Martinique, qui dans le court espace de cinq jours, a épnisé tous les modes de contact et d'inoculation possibles, avec tout aussi peu de succès que ses prédécesseurs. Ce courageux médeciu a pris le 28 juin 1822, dans la grande salle de l'hôpital du Fort-Royal, en présence des médecins, chirurgiens, pharmaciens et autres employés de l'hôpital, la chemise d'un homme atteint de la fièvre jaune, toute imbibée de la sueur du malade, s'en est revêtu sur-le-champ, et a été ensuite inoculé aux deux bras par M. Cuppé, chirurgien entretenu de première classe de la marine, avec la matière jauuatre des vésicatoires en suppuration; l'appareil et la chemise ont été gardés pendant vingtquatre heures et levés en présence des témoins. Le 30 juin au matin, M. Guyon but un petit verre d'environ deux onces de la matière noire vomie par le sieur Framery d'Ambrucq, commis de la marine, matière qu'il trouva d'une excessive amertume, et après s'être frictionné les deux bras avec cette même matière, il en a été inoculé par M. Cuppé. Le sieur Framery étant mort le 1.er juillet, au 5.e jour de la maladie, à neuf heures du matin. M. Guyon a revêtu sa chemise toute imprégnée de matière noire encore chaude, et s'est aussitôt couché dans le lit du défunt, également maculé de matière noire et autres excremens. Il est reste dans le lit six heures et demie, y a sué et dormi en présence des témoins de ces expériences, et enfin le malade de l'hôpital qui avait servi à la première expérience, ayant succombé le 2 juillet, l'ouverture de son corps a été faite par M. Guyon. L'estomac contenait une assez grande quantité de matière noire sanguinoleute, et sa membrane interne était rouge et enflammée. M. Guyon a de nouveau été inoculé aux deux bras par M, Cuppé avec cette matière, et les piqures unt été recouvertes par la surface altérée de morceaux pris dans les parois de l'estomac. L'appareil a été levé vingt-quatre heures après l'application. Les parties inoculées étaient enflammées, douloureuses, et les glandes axillaires un peu tuméfiées; ces accidens se sout dissipés au bout de trois jours, et la santé de M. Guyon n'en a pas été autremeut affectée. Tous lés médecius, chirurgiens et pharmaciens de l'hôpital, plusieuris officers et divers employés de la marine ont sigué les procès-verbant dans lesquels sont rapportées les courageuses épreuves anxquelles s'est soumis M. Guyon; M. le lieutenant-général Douselot, gouverneur et admissirateur de la Martinique, a constaté Pauthenticié de ce sfaits.

M. Lefort ajoute encore à toutes ces preuves celles qui se présentent tous les jouts au sus les highitaus du Fort-Royal et de Saint-Pierre, où des malades arrivans sont par inadvertance couchis dans des llic chands où des hommes veusient d'expirer de la fièrre jause, où nue quantité d'ouvertures de cadavres out été faites, particulièrement au Fort-Royal, sans qu'aucun exemple de tommunication ait été observé. Nons ne suvirons pas M. Lefort dans la lutte qu'il engage avec M. Pariste; il nous suffire de dire qu'on trouve dans tous les argumens du méderin de la Maritaique, une force de Jogque et un erarcée de franchise et de conviction personnelle entralmant, et nous n'avons pu nous défendré de paratager son opinion presque en tous points.

Le même auteur réfute avec beaucoup de force le rapport des membres de la commission de Barcelone; il arrive à faire penser que l'opinion de ses membres sur la contagion était arrêtée d'avance, et il oppose à ce rapport le Mémoire de treize autres médecins, qui nieit formellement la propriété contagieuse de la maladie qui a désolé cette ville, et qui disent positivement que toutes les mesures sanitaires prises par le gouvernement ontété tout-à-fait inutiles, si l'on en excepte l'émigration. M. Lefort termine son travail en donuant un apereu de la marche et des progrès dans l'investigation des causes et du caractère de la fièvre jaune aux Etats-Unis ; il fait voir que , depuis 1800 ; tonte idée d'importation et par conséquent de contagion a été abandonnée; il public de nonveau la note de M. Hyde de Neuville sur le Mémoire du doctour Devêze, note qui fut présentée au ministre de l'intérieur. ct qui confirme l'opinion de la non-contagiou ; de plus, M. de Neuville pense avec ces médécius que le système de quarantaine est trèsvicieux et três-préjudiciable au commerce de tous les peuples,

M. le docteur Carnier, qui dans los années 1803 ct 1804 a sépurpé en Amérique, a joute son timonique à celui decea Missieure, et le docteur Cherrin, qui après avoir étutilé la fêvre jaune pendant plus de deux ans à la Guadeloupe et s'être lirré à toutes sortes d'expériences, a parcours en cinq ans toutes les Antilles et les graudes villes des étuts de l'Union depuis la Trinité apaguele jauqu'à Boston, s'est mis en rapport avec tous le méclicuis répundus su crette urifec immenté du Nouvea-Monde, a recueilli les optaions métirées de tous, doune comme résultat de cette collection de témoignages authentiques , que le nombre des médecins qui soutienneut encore la contagion est à cetui vies médecins qui a srettent dans le rapport de unert à cent.

Quant aux réflexions du docteur Peysson, insérées dans le Journal Universel des Sciences médicales , eu 1822 , M. Lefort les a victorieusement réfutées : nous terminerons en ajoutant que le docteur Garnier et tous ses confrères se sont prononcés contre la contagion , dans un mémoire intitulé : Essai sur la Fièvre jaune des Antilles . écrit en 1804, et dans un rapport adressé au gouverneur en 1820, en réponse à la demande faite à tous les médecins de la Martinique, sur le caractère de la fièvre jaune; nous ne pouvons nous empécher de citer le passage suivant du Mémoire de M. Lefort : « Il nous appar-» tient à nous tous qui vivons au milieu de la fièvre jaune, et qui en » faisons notre étude spéciale, d'essayer par tous les moyens en notre » pouvoir, d'éclairer le Gouvernement, induit en erreur dans une » cause qui intéresse à-la-fois sa gloire et sa prospérité. » Puis il ajoute : a . . . . A l'abri de toute influence , hormis celle du devoir , » nous avons dit les vérités telles que nous les sayons, appliqué an-» tant que possible le mot propre à chaque chose, et discuté avec » toute la liberté que réclame le sujet, les points principaux sur lesquels » les partisans de la contagion appuient leur système. »

» les partisans de la contagion appuient l'eur système. 3
Il nous semble que ce mémoire est bleur propre à faire prévaloir la doctrine de la non-contagion : du reste, nous avons rapporté avre clétialle sexpérience de notre courageux confrier M. Guyon, ce qu'o nei 
saurait trop faire consultre. De tels faits honorent l'homme et la profession médicale; et on ne pent témoignet trop d'estime aux médecins 
qui renouvellent, pour la fibrer jaune, le beau dévouement dont le 
haron Des Genettes douss l'exemple lonqu'en Egypte îl s'inocula la 
peste. Derransox.

Nouvettes Considérations sur les Réténtions d'urine, suivies d'un nouveau Traité sur les calculs urinaires, sur la manière d'en connaître la nature dans l'intérieur de la vessie, et la possibilité d'en opèrer la destruction sans l'opération de la taille; par J. Giviaux, D.-M., etc.

Petit Traité des Rétentions d'urine caussées to plus fréquemment par un ou plusieurs rétrécissemens du canat de l'urètre; et des moyens ingénieux à l'aide desquels le célèbre Ducamp détruisait complètement cerétrécissemens et obstructions du conduit urinaire; par H. Depocurer, chirureine, etc.

Uu praticien estimable, après de laboricuses recherches, est couduit à remeure en usage un moyen depuis long-temps abandonné dans le rétrécissement de l'urêtre; les additions ingénieuses qu'il avait faités ha probété coins l'anciatat justifé quand il s'en isent dit l'invinteur: mais molète, a justat que désinéréesé, il donne à so traitemus le nom de traitement modifé, et s'empress d'en faire part à ses confrères, dans un ouvrage, denirer fruit d'un talent distinger. Den camp est revi à la science par une most prénaturés; mais à poine ses coudes son-telles erfoldies, que dis presonnes s'annouent, comme héritières d'une méthode dont il avait fait à tous une généreuse commusication; d'autres, anna annouer ostensiblement leur intantion, yublient des brochures sur les rétentions d'urine et sur les moyens de les gugéris. Moss cryons doné devoir évair deux autress qui ent écrit dans le même but; sous ferons remarquer la différence la plus saitlants : d'est que l'ouvrage de M. Civile est évit asse correctement.

Le Peti: Truite des rétentions d'urine n'est qu'un pâle extrait de Jouvrage de Ducamp: M. Dubnotlet a volut, dit-il, mettre à la portée des geas du monde la méthode du céthère Ducamp, et la reudre plus populaire parait les médecius. Nous pensous que l'ouvrage de l'auteur origina silisait pour cela, et nous nous ablemons d'exprimer notre opinion sur les motifs qui out dirigé le copiste, sur-tout lorsavil à unis son adresse sur le titre.

M. Civiale fait aussi connaître au public le lieu de sa résidence, en lui offrant sus Nucuelles Consideritous sur la relation d'urine, et son Traité des calculs urinaires, lesquels réunis forment 172 pages. Dans la première partie, il s'occupe des moyens de résubir le caunt de l'urêtre rétréei par une cause quelconque; moins modeste que M. Dubouchet; il critique d'une manière assez peu convenable l'anteur qui a cu la mérite de l'invention, on du moins celui de la pricrité. Dans la acconde, a près des considérations sur les cauclus urinaires; il en vient à la partie essentielle de l'ouverge, à la description de son procédé pour l'extraction de la piere par le canal de l'urêtre. M. Civiale accuse de plagiat tous ceux qui se sout occupés du mème siste que lui, sojet sur lequel l'attention s'est dirigée depuis quadque temps d'une manière asses suivire. M. A mussat et M. Levey publicant sans doute proclaimement leurs traviux, et le jugement de l'Académie de Chiuvegie fixer l'ovialona et cté cauf.

Réunissons encore MM. Civiale et Dubouchet, et souhaitons que leurs ouvrages, tout-à-fait indifférens pour les progrès de la médecine, leur produisent les résultats qu'ils en attendent. RATIEN, D.-M.-P.

## MÉMOIRES

## OBSERVATIONS

Observations suivies de quelques Considérations sur la communication des cavités droites avec les cavités gauches du cœur; par M. Lovis, D.-M.-P.

Novs avons recueilli , au mois d'août dernier , à l'hôpital de la Charité (service de M. Chomel), une observation de maladie du cœur, avec communication des cavités droites et gauches. Notre intention était de la publier tout simplement et sans y ajouter de réflexions; mais, ayant lu, à son sujet, plusieurs observations du même genre rapportées par les auteurs , il nous sembla utile , après les avoir comparées entre elles, de faire connaître les résultats de cette comparaison, et, afin qu'on pût en juger plus facilement, de donner, par extrait, les observations sur lesquelles ils reposent. Nous avons d'autant moins hésité à le faire, que nous ne convaissons pas de travail du même genre, et que les observations qui y ont rapport se trouvant plus ou moins disséminées, il est commode de les trouver réunies en certain nombre, sous une forme abrégée. Nous disons en certain nombre, car nous n'avons pas puisé à toutes les sources à beaucoup près ; mais , à raison de leur variété, nous pensons néanmoins que les 3. 22

faits que nous avons rapportés suffiront pour donner une idée juste de la lésion dont il s'agit, et des principales circonstances anatomiques qui s'y rattachent.

Ces observations, au nombre de dix-neuf, sont divisées en cinq sections, d'après l'état de simplicité ou de complication de la communication morbide des cavités du œuy. La première renferme les exemples de persistance du trou botal; la secondo, ceux de perforation de la cloison des ventricules; la troisème, ceux de persistance du canal artériel, réunie à l'une ou à l'antre des deux précédentes lésions; la quatrême offre des cas de communication au moyen du trou botal et de la perforation de la cloison ventriculaire; la cinquième, enfin, des exemples de ces mêmes perforations unies à d'autres viers de conformation du cœuve.

Nous avons placé sous le n° 9, avec tous les détails qu'il nous a semblé nécessaires de conserver, l'observation que nous avons recueillie nous-même, tandis que nous avons retranché des observations déja publiées, tout ce qui nous a paru étranger à l'objet de ce mémoire.

I." Sacrios. — Communication des oreillettes au moyen du trou botal. — I." Observation. — Un jeune homme d'une sensibilité très-vive, avait depuis six ans la peau'et les lèvres d'une couleur violette qui augmentait suivant les impressions qu'il ressentait, son attitude, ses mouvemens, la difficulté plus on moins grande de la digestion. Il était sujet à des évanouissemens fréquens, à des tremblemens convulsifs, et mourut à l'âge de dixhuit ans, au septième jour d'une fièvre grave. A l'ouverture du corps, on trouva la peau, dans toute son étendue, d'un brun pâle; le cerveau très-injecté, la traché-artère uniformément "rougie; les poumons d'un rouge foncé, les parois du ventricule gauche ayant trois lignes d'épaisseur, celles du droit heaucoup plus; l'oreillette

droite un peuplus volumineuse, lu fosse ovule percée d'un trou de la largeur d'une lentille; la muqueuse de l'intestin grèle d'un rouge intense, et le foie rose pâle à l'intérieur. Il n'y avait point d'undeme (Fragmens pour servir à l'histoire des progrès de la Médecine, en France; par J.-J. Moreau de la Sarthe, 1815, pag. 45).

II.\* Observation. — Une jeune fille qui n'avait pas quitté le lit depuis sa naissance, ayant la peau d'une couleur livide et la respiration très-génée, nourut à l'âge de seize ans. On trouve, à l'ouverture du corps, le ventricule droit épaissi et élargi; l'oreillette droite deux fois plus volumineuse et épaisse que la gauche; le trou oval ouvert et pouvant admettre lepetit duigt; les valvules aygmoides pulmonaires, cartilagineuses, et tellement unies par leur bord lbre, qu'elles laissaient à peine au passage du sang, un trou de la largeur d'une lentille. (Morgagat, ide sedib. et caus. morbor. Littera xvii, 4rd. 12).

III. Observation. - Un homme de quarante-neufans, accablé de tristesse et dans une misère profonde, fut recu à l'hôpital St.-Louis, offrant les symptômes du seorbut au troisième degré, une apathie et une faiblesse considérables, avec un peu de toux. On employa le traitement antiscorbutique sans suecès. Après un mois, la toux devint continuelle et incommode, la figure bouffie, les lèvres prirent une couleur violette ; tous les symptômes des maladies organiques du eœur se manifestèrent, et au quinzième jour de cette seconde période, le malade mourut dans une sorte d'asphyxie. A l'ouverture du corps . on trouva la cavité droite du eœur et l'artère pulmonaire dilatées ; le trou botal encore existant avec sa forme arrondie sans déchirure, du diamètre de dix lignes au moins; le cerveau sain ; les poumons parsemés d'un grand nombre de granulations. (Nouv. Journ. de Méd., vol. 6; pag. 223.

obs. recueillie par M. Bouillaud , élève int. de l'hôpital St.-Louis ).

IV.º Observation. - Un postillon, âgé de cinquantesept ans , recut de violens coups de poing à l'épigastre , et eut pendant les trois semaines qui suivirent, des lipothymies fréquentes, de la dyspnée, des douleurs vives à l'endroit frappé, après quoi les défaillances devinrent plus rares et cessèrent entièrement. Mais, bientôt, une nouvelle contusion à l'épigastre augmenta la dyspnée, excita des palpitations, devenues très-fortes seize mois après le second accident. Il n'y avait pas encore à cette époque d'amaigrissement; mais la figure était d'un rouge violet, la respiration fréquente et difficile au moindre mouvement, le pouls très-irrégulier. Ces symptômes, extrêmement affaiblis après un séjour de quatre semaines à l'hôpital, avaient acquis beaucoup plus d'intensité trois mois après, et aux éjoussemens fréquens s'étaient joints de la tonx, des réveils en sursaut, de l'ædème avec ascite. Ces derniers accidens cèdèrent assez promptement; mais bientôt la face devint vuluteuse et pourpre. la voix étouffée, la respiration bruyante; il y eut de fréquens accès de suffocation pendant la nuit; les lipothymies se renouvelèrent fréquemment, et , après cinq mois d'un dernier séjour à l'hôpital, le malade monrut comme suffoqué, trois ans après le début de la maladie. A l'ouverture du corps, on trouva les cavités droites du cœur très-dilatées et très-hypertrophiées, les orifices larges et sains, l'oreillette gauche mince et ample, la fosse ovale percée d'un trou inégalement circulaire, de plus d'un pouce de diamètre, à bords minces, lisses, hlanchâtres et comme tendineux ; l'orifice auriculo-ventriculaire gauche rétréci, le ventricule gauche petit. Les viscères abdominaux étaient sains , et l'estomac d'un rouge-vif; le cerveau dans un état d'intégrité parfait. (Traité des ma-

ladies du cœur , par J.-N. Corvisart; 2.º éd. , pag. 290). V.º Observation. - Une femme de einquante-sept ans , d'une constitution un peu faible, avait en, dès sa plus tendre enfance, la figure d'un rouge violet et de la dyspnée dès qu'elle se livrait à un exercice un peu violent. A quarante-sept ans, elle cessa d'être réglée, eut des palpitations, des hémorrhagies nasales très-fréquentes; et la figure restait bleuâtre, même quand elle ne marchait qu'à pas lents. Elle mourut à l'hôpital Cochin, au treizième jour d'un ramollissement du cerveau, après avoir eu pendant neuf jours, dans les membres paralysés, des convulsions pendant lesquelles la face était très-animée, les veux devenaient brillans , les lèvres roses , de violettes qu'elles étaient auparavant; les battemens du cœur tumultueux, accompagnés d'un frémissement qu'il était facile de sentir en appliquant la main sur la région précordiale. A l'ouverture du corps, on trouvale cœur énorme, l'oreillette droite très-développée, le trou botal de quatre lignes de diamètre , l'orifice aurieulo-ventriculaire droit rétréci ; la capacité du ventricule droit égale à un œuf de pigeon, ses parois de onze à seize lignes d'épaisseur ; l'orifice de l'artère pulmonaire fermé par une cloison horizontale percée d'un trou de deux lignes et demie de diamètre, au-dessus duquel l'artère ne présentait rien de remarquable : le ventrieule gauche épais et dilaté. Il v avait dans la partie antérieure de l'hémisphère droit du cerveau, un abcès à une certaine distance duquel cet organe reprenaits on aspect ordinaire. (Rech. anatomico-patholog. sur l'encéphale, par M. Lallemand. Observ. communiq. par MM. Breschet et Bertin, lettre 4.º, pag. 7). VI.º Section. - Communication des ventricules au

VI.º Section. — Communication des ventricules au moyen de la perforation de leur cloison. — VI.º Observation. — Le général Williams Whiple éprouvait depuis long-temps plusieurs symptômes d'une maladie du œur,

parmi lesquels les plus remarquables était une palpitation extrême par un exercice un peu soutenu du corns ou de l'esprit, et un froid continuel aux extrémités. Les fatigues qu'il éprouva peudant la révolution d'Amérique, à laquelle il prit une part très-active, aggravèrent son mal, et il succomba. A l'ouverture du corps, on trouva les cavités gauches du cœur dans l'état naturel; l'oreillette droite très-amincie et dilatée. La valvule tricuspide ossifiée, fermait l'orifice auriculo-ventriculaire droit, était percée à son bord libre de deux trous réunis par une scissuro d'un pouce de long, sur une ligne à-peu-près de large, et à sa base d'un troisième trou qui aboutissait au ventricule gauche sous la valvule mitrale, et pouvait admettre l'extrémité du petit doigt. Les autres viscères étaient sains. (Journal de médecine, chirurgie, etc.; par MM. Corvisart, Leroux et Bover , vol. 19 , pag. 468, Observation recucillie par le doct. Hall Jackson).

VII.\* Observation.—Un enfant de douze ans et demi, ayant tonjours eu des palpitations fortes et ne se disant malade que depuiscinq mois, vint à la clinique de M. Corvisart, le visage boufii, les lèvres violettes, la respiration génée, avec des palpitations qui se reproduissiment par accès accompagnés de suffication menaçante. Il succomba au cinquième jour de son arrivée, sans infiltration. A l'ouverture du corps, on trouva le cœur très-volumineux par la dilatation des orcillettes; le ventricule gauche dans l'état naturel, le droit épaissi; la cloison ventriculaire percée à sa base d'un trou admettant l'extrémité du petit doigt, à bords lisses et blanchâtres, aboutissant au dessous des valvules sygmoïdes aortiques, dont une était on partie corrodée. Les poumons étaient dans l'état naturel (Tratté des meladites du cœur déja cité, pag. 286).

VIII. Observation. — Un enfant, dont la peau était d'un brun tirant sur le noir, avant des mouvemens con-

vulsifs par tout ce qui pouvait agiter un peu vivennent le corps ou l'esprit, mourut à l'âge de treize ans. On trouva la cloison des ventricules percée à sa base d'un trou qui pouvait admettre le pouce, et l'artère pulmonaire trèspetite, surtout à son origine. (Hunter; cité par Baillie, dans son Traité d'anat. path., trad. de M. Guerbois, pag. 51).

IX. Cobservation. - Un mâçon âgé de vingt-cinq ans, d'un tempérament lymphatique, d'une taille movenne, d'une constitution peu forte, fut reçu à l'hôpital de la Charité le 5 août 1823. Il avait eu la coqueluche à l'âge de douze ans, et depuis lors, la toux, l'expectoration, la dyspnée avaient été plus ou moius considérables; des palpitations se manifestaient dès qu'il précipitait sa marche ou montait des escaliers : il tenait la tête haute dans le lit, avait des étourdissemens fréquens, la figure plus ou moins violacée, Rarement malade, il n'avait été depuis dix ans que deux fois dans les hôpitaux, la dernière au mois de juin dernier, à l'Hôtel-Dieu, pour un crachement de sang, le premier qu'il eût cu. Il en était sorti après trois semaincs, y ayant été saigné six fois en quelques jours. Depuis lors , la faiblesse l'avait empêché de travailler, la toux était devenue plus considérable; il avait perdu l'appétit.

Quand nous le vimes le 5 août, la figure était bouffie; les lèvres, les pommettes et le nez d'une couleur violette plus ou moins forte, suivant la toux, pendant laquelle la couleur du visage devenaît à-peu-près uniforme; mais cette coloration bleue était bien moins considérable dans lo repos que quand le malade s'occupait; et M. Chomel, qui l'avait vu à différentes reprises traveiller dans l'hôpital, trouvait la différence très-grande. Le de-cubitus était peu élevé; il n'y avait ni céphalaigie ni vertiges; quelqueçõis seulement les objets semblaient parse-

més de taches rouges. Les membres abdominaux étaient infiltrés depuis plusieurs jours; mais jusque-là le malade n'avait eu à différentes reprises qu'un peu d'ædème qui s'était dissipé par le repos du lit. La langue était un peu rouge, mais nette et humide; la soif vive, l'anorexie presque complète. Il y avait deux ou trois selles par jour comme depuis trois semaines. La respiration presque naturelle à droite, était crépitante à gauche, où la pectoriloquie indiquait près de l'épaule la présence d'une grande excavation : les crachats étaient un peu verdâtres, opaques et striés de jaune ; la dyspuée paraissait considérable quoique le malade assurât ne pas éprouver beaucoup d'étouffement. Le pouls était sans dureté , battait quatre-vingtdouze fois par minute ; il n'v avait pas d'impulsion à la région du cœur, ni de battemens aux jugulaires; on entendait dans toute la partie antérieure de la poitrine un bruit de soufflet d'autant plus fort qu'on s'approchait davantage du sternum; il n'y avait de palpitation que par la toux. On prescrivit une saignée de huit onces, une tisane de chiendent nitrée, une potion gommeuse avec vingt gouttes de teinture de digitale, et la diète.

Du huit au quinze, le volume et la coloration de la face paràissant indiquer une congestion toujonrs croissante dans cette partie, on fit appliquer, à trois reprises différentes, cinquante sangsues au cou : les urines devinrent rès-abondantes, la turgescence de la face diminua momentanément, et les autres symptômes restrent les mêmes, à l'exception de l'appétit, qui était devenu très-vif. Le 18, la poitrie au-décessons de la claricule gaucche ne

Le 16, la poitrine au-dessous de la clavicule ganche ne rendati aucun son dans la hauteur de cinq pouces; la crépitation continuait en arrière du même côté, le bruit de souillet était le même; le malade mangeait avec avidité le quart de portion, et ne s'en tenait pas li; sa diarrhéo n'avait pas augmenté (Saignée de huit onces, potion gom. avec t. digit. etc.). Il n'y eut point de changement jusqu'au 22 : ce jour même, la dyspnée augmenta heau-coup: l'assonjesement devint fréquent, il n'y avait point de céphalalgie ni de douleurs dans les membres, également faibles à gauche et à droite; la langue était naturelle ot le malade menaçait de quitter l'hôpital si on ne lui donnait pas à nanger.

Dans la nuit du 25 au 24, il cracha un peu moins d'une palette d'un samp rouge et écumeux; dans la matinée, la figure dait d'une pâleur livide, comme égarée: le pouls précipité et intermittent; le malade paraissait près d'expirer, mais répondait encore aux questions qu'on lui fissait. Il mourut le même jour, trois heures aprês-midi, sains délire, ayant prévu dans la matinée sa sin prochaine.

L'autopsie sut saite le 25, seize heures après la mort. Les membres étaient mous, un pcu infiltrés; il y avait

quelques vergetures : la figure était pâle, le corps froid. La cavité de l'arachnoïde contenait environ trois à quatre cuilleréos à café de sérosité louche ; la pie-mère était très rouge, la substance corticale très-rosée, la médullaire très-injectée, mais d'ailleurs d'une couleur naturelle ; le ventricule latéral gauche contenait environ une cuillerée et demie de sérosité : à droite il n'y en avait nulle trace, et la partie antérieure du corps strié était d'un rouge-brun, chocolat; l'arachnoïde correspondante, un peu épaissie, mais sans traces de fausse membrane à sa surface. Cette coloration tenait au ramollissement de la substance grise du corps strié dans une épaisseur de six lignes, une longueur d'un pouce, et une hauteur de quatre à cinq lignes ; ce ramollissement avait la couleur et la consistance d'une crêmo au chocolat, et finissait tout-àcoup d'une manière tranchée ; mais un peu en arrière, et dans la couche optique correspondante, était un second ramollissement tout à fait semblable au premier, un peu moins étendu seulement, et autour duquel la substance médullaire était jaunâtre et un peu ramollie.

Le poumon gauche, endurci antérieurement dans a moitié supérieure, offrait en arrière de grandes excavations tuberculeuses. La partie endurcie était grisâtre, infiltrée d'une certaine quantité de séresité, parsemée d'un grand nombre de tubercules non suppurés pour la plupart. La base de l'organe n'offrait que quelques tubercules crus au milieu d'un tissu légèrement engoué; le poumon droit dépourvu d'excavation, offrait les autres lésions à un degré beaucoup moins prononcé.

Il y avait environ quatre onces de sérosité dans le péricarde.

Le volume total du cœur dépassait celui du poing du sujet, de moitié environ; l'oreillette droite, distendue par une grande quantité de sang, conservait la meilleure partie de l'excès de son volume après avoir été vidée. Sa surface extérieure était blanchâtre, inégale, parsemée de petites granulations miliaires qu'on enlevait par places avec une fausse membrane intermédiaire, sous laquelle la séreuse conservait un aspect louche et blanchâtre; ses parois avaient au moins le double de l'épaisseur qui leur est naturelle. Le veutricule droit , au lieu d'être plat et mou , était très-dur et très-bombé; en supposant qu'elle pût être évaluée, sa dureté nous parut trois fois plus considérable que celle du ventricule gauche; ses parois avaient de huit à dix lignes d'épaisseur, de manière que sa cavité était réduite à fort peu de chose, et presque nulle encore deux pouces au-dessus de sa pointe. Cet épaississement était en partie le résultat du développement extraordinaire des colonnes charnues du cœur, pressées les unes contre les autres, et formant au premier coup-d'œil un plan continu. Il n'y avait de bien distinct qu'un pilier du diamètre de huit lignes environ, et dont le sommet était

presque entièrement de niveau avec l'orifice auriculoventriculaire; il ne donnait attache aux cordes tendineuses des valvules tricuspides que dans sa longeueur, était placécontre l'orifice de l'artère pulmonaire, qu'il concourait à rétrécir. Les valvules tricuspides, jaunaîtres, épaissies à leur bord adhérent surtout, officient dans ce dernier point une ossification partielle, d'une ligne d'épaisseur. L'ouverture de communication du ventricule avec l'artère pulmonaire, était fort étroite, principalement à une petite distance des valvules sygmoïdes, par la présence d'une espèce de hourrelet fibreux ou disphrague, percé d'une ouverture de deux lignes et demie environ.

Au-dessus des valvules sygmoïdes, l'artère était saine et plus mince que dans l'état naturel.

Tout-à-fait contre l'artère pulmonaire, et à la naissance de l'oreillette était un trou parfaitement arrondi, de deux lignes de diamètre, à bords minces, blancs et fibreux, établissant une communication entre le ventricule droit et l'aorte, sous les valvules sygmoïdes de laquelle il aboutissait.

Les cavités gauches ne présentaient rien de remarquable.

Dans l'abdomen, on trouva le foie sain, d'une honne couleur; les veines hépatiques et la veine cave inférieure gorgées de sang; les parois de cette dernière évidenment épaissies; la rate triplée de volume, d'une consistance dure, d'une couleur foncée interrompue par de petits filamens blanchâtres qui la traversaient en différens sens; les reins un peu injectés; la membrane muqueuse de l'estomac d'un rouge clair, sans augmentation senible d'épaisseur; celle qui tapisse l'intestin grèle, pâle, un peu épaissie et opaque; colle du colon, blanche, un peu épaisse ct ramollie.

Comme nous reviendrons plus tard sur cette observa-

tion, nous ne nous arrêterons pas à faire ressortir tout ce qu'elle offre d'important; nous remarquerons seulement que le ramollissement du cerceu a été méconnu et qu'il devait l'être, faute de signes qui l'annonçassent; que la faute n'en saurait être attribuéo à l'observateur, tous les symptômes qui auraient pu décèler cette lésion ayant étérecherchés, quoique dans un autre but. La phthisic arrivée à son dernier terme, remontait probablement à dix années; et l'on peut croire que sans la double affection du cerveau et des poumons, le sujet, malgré le désordre extrême de la circulation; auvait encore pu prolonger sa carrière quelque temps.

X.º Observation. - Une jeune femme sujette aux palpitations dès l'enfance, aux syncopes depuis l'âge de quatorze ans , fut mariée à dix-sept , et fit en peu de temps deux fausses couches , à la suite de syncopes. Elle en eut de nouvelles bientôt après son rétablissement, à la suite d'une joie vive : puis , parurent des accès de suffocation pendant lesquels le visage était pâle, le pouls précipité, la respiration tumultucuse et les extrémités froides. Les mêmes accidens suspendus quelque temps, se renouvelèrent ensuite fréquemment et avec violence ; l'infiltration des membres parut pour ne disparaître que momentanément, et la malade mourut âgée de dix-neuf ans, quinzc mois environ après sa dernière fausse couche. A l'ouverture du corps on trouva le cœur triplé de volume, flasque et facile à déchirer : les cavités droites dilatées et trèsminces, le ventricule gauche contracté et fort épais; au milieu de la cloison des ventricules un trou cllintique d'un pouce de large, et garni d'un corps fibreux à son pourtour; une assez grande quantité de sérosité dans l'abdomen et dans le péricarde; les poumons hépatisés. (Journ. Général de Méd., anuéc 1817.)

XI. Observation. - Un enfant de dix ans avait eu peu

de jours après la naissance, la respiration courte, surtout quand il prenait le sein; alors sa figure devenait rouge et gonflée, puis reprenait par le repos sa couleur naturelle. A l'âge de six ans il était petit et maigra, avait la peau fine et blanche, les pieds et les mains froids et livides, les doigts et les orteils terminés par un renflement mollasse, la figure d'un rouge foncé, livide, les lèvres violettes, et il était sensible au froid. Bientôt la dyspnée augmenta journellement, les battemens du cœur devingent plus tumultueux et des menaces de suffocation empêchaient l'enfant de prendre part aux amusemens de son âge. Il mangeait peu et avait fréquemment des flux de ventre. Six mois avant la mort, l'abdomen enfla, et il mourut après une agonie de vingt-quatre heures. Quand on sit l'ouverture du corps, on trouva le eœur très-volumineux, placé transversalement : l'oreillette droite très-distendue : la gauche petite et contractée, la fosse ovale très-large et très-profonde, garnie d'un tissu membraneux percé de plusieurs trous; l'aorte d'un calibre extraordinaire communiquant avec le ventrieule droit par une large ouverture faite à la base de ce dernier. Un peu au-dessus et à gauche de cette ouverture, en était une autre beaucoup plus petite, garnie de deux lèvres calleuses, s'abouchant dans l'artère pulmonaire, qui était fort petite. Il y avait de la sérosité dans les cavités du péricarde, des plèvres et du péritoine : les poumons étaient tubereuleux , le foie d'une couleur bleue ardoisée. (Bulletin de la Faculté de Médecine de Paris, année 1809, pag. 133. Obs. rec, par M. Pallois . D.-M.

III. Section. — Communication des cavités droites avec les cavités gauches du cœur, au moyon du canal artériel et du trou botal, ou de la perforation de la cloison des ventricules. —XII. Observation. —Un homme, âgé de quarante-un ans, vint à l'hôpital de la Charité se

faire faire l'opération de la taille; il était d'une grande nonchalance, avait le teint livide, les vaisseaux de la conionctive engorgés, les lèvres grosses et noires, la respiration difficile, le pouls très irrégulier. Une petite saignée fut pratiquée, des syncopes s'ensuivirent, et le malade mourut suffoqué. Quand on fit l'ouverture du corps, on trouva l'artère pulmongire très-dilatée, l'oreillette droite très-distendue; la différence d'épaisseur des parois des ventricules, moindre que dans l'état naturel; leur cloison percée d'une ouverture de communication oblongue, d'un demi-pouce d'étendue, dirigée de bas en haut, d'avant en arrière, et de gauche à droite; le canal artériel long d'un pouce et de la largeur d'une grosse plume d'oie : l'artère pulmonaire uniformément dilatée depuis sa naissance jusqu'au moment ou elle se divise. ( Physiol. de M. Richerand, 7.º édit., vol. 1, pag. 526).

XIII. Observation. — A l'ouverture du corps d'un individu qui vécut jusqu'à ving-neuf ans, on trouva le cœut triplé de volume, avec des parois épaises de plus d'un pouce, d'un lissu dense et d'unc couleur brune; les valvules sygmoides ossifiées, le trou botal et le canal artériel ouverts, le premier très-amplement; l'artère pulmonaire rétrécie, l'aorte très-ample, les viseères abdominaux d'une couleur brune. (Thès. sout. à Wittemberg en Saxe, et rapportée par M. Corvisart, ouv. cité, pag. 510).

IV.\* Section. — Communication des orillettes et des ventricules au moyen d'ouvertures pratiquées dans leurs cloisons. — XIV.\* Observation. — Un homme de 24 ans, d'une constitution assez forte, habituellement bien portant, sentit, après un travail violent, des doulours de courbature bientôt accompagnées de toux, de fièrre, de diarrhée et de douleur au dessous de la mamelle gaucho. Du 10.\*\* au,..... jour l'expectoration devint sanguino-

lente, et il y eut un peu d'ædème. Une saignée diminua les accidens sans dissiper la fièvre qui augmenta par l'ingestion d'une certaine quantité de vin chaud : l'expectoration sanguinolente reparut accompagnée d'anxiétés, de bouffées de chaleur à la face, de vertiges et de palpitations violentes manifestées pour la première fois : le pouls devint irrégulier ; les battemens du cœur semblaient se faire à travers un liquide qui frémissait sous la main. Les pommettes, le nez et les lèvres étaient violacés : la diarrhée continuait. Les mêmes symptômes avec quelques variations en plus ou en moins , persistèrent avec un peu d'œdeme pendant dix jours, et la 6. me semaine, à compter du debut, le malade mourut suffoqué. - A l'ouverture du corps on trouva les cavités du cœur dilatées sans changement d'épaisseur, à l'exception de l'oreillette droite qui en avait un peu plus que dans l'état naturel : le trou botal conservé : à la réunion de la cloison des oreillettes et de celle des ventricules, une ouverture large; irrégulière, dont le pourtour était formé par des franges membraneuses jaunâtres, et qui faisait communiquer les quatre cavités ensemble.

Le cerveau était sain ; la muqueuse de tout le canal intestinal, rouge et un peu épaissie , les poumons étaient plus rouges que d'ordinaire et gorgés de sang. (Butletin de la Faculté de Méd., année 1819, p. 355, Obs. rec. par M. Thibort).

XV.\* Observation. — Un enfant qui avait la figure bleuâtre depuis l'âge le plus tendre, éprouva pour la première fois, à l'âge de 1, û nois, des mouvemens convulsifs, avec perte de connaissance, et sou visage devint entièrement violet. Dès-lors les synopes reparturent fréquemment à la suite de quelqu'effort ou d'un mouvement de colère: tant qu'elles duraient, l'enfant paraissait comme asphyxié, et on sensit à peine quelques fremissemens à la région du cœur

340 MÉMOIRES

A l'âge de cinq ans , il eut une épistaxis considérable , était sensible au froid, et les accès s'étant rapprochés, il mourut âgé de onze ans, au milien d'efforts pour aller à la selle. A l'ouverture du corps, on trouva son cœur volumineux, le trou botal conservé, de quatre lignes de dismètre ; un trou placé à la base de la cloison des ventricules , pouvant admettre le doigt, et à bords parfaitement lisses, qu'embrassait l'ouverture de l'aorte. L'artère pulmonaire très-étroite à son origine et surtout au-dessus, augmentait bientôt de volume. Le canal artériel oblitéré se rendait dans la sous-clavière gauche. Les tégumens de la face. de la poitrine et des membres, étaient d'un violet tirant sur le noir ; les intestins et les autres viscères abdominaux d'un brun foncé. A peine pouvait-on distinguer dans le cerveau la substance corticale de la médullaire. (Bulletin de la Faculté de médecine, année 1807. pag. 21; observ. de M. Caillot, )

XVI. Observation. Un enfant atteint de coqueluche à l'âge de deux mois, avait depuis lors le visage rouge et violet : son accroissement avait été très-retardé ; il était faible , habituellement couché , d'une maigreur extrême , sujet à des lipothymies qui s'annoncaient par une dyspnéc extrême, ordinairement accompagnées d'une lividité générale de la peau ; quelquefois de pâleur. Il mourut dans un coma profond à la suite d'une hémorragie. Le cœur était situé transversalement, la base tout-à fait tournée à droite: l'oreillette droite égalait le volume du reste de l'organe. Les parois du ventricule droit étaient épaissies, sa cavité était rétrécie. Le trou oval pouvait admettre une sonde de femme. A la base de la cloison des ventricules se trouvait une large ouverture qui communiquait dans l'aorte. On ne pénétrait dans l'artère pulmonaire qu'à l'aide d'un stylet. Le canal artériel oblitéré se terminait dans la sous-clavière gauche. Les doigts et les orteils finissaient par une

tête arrondie, recouverte par une peau aussi fine que celle du visage. (Bulletin ut suprà; Caillot.)

V. Section. - Communication des cavités droites avec les cavités gauches du cœur, au moyen du trou botal et de l'aorte naissant des deux ventricules, etc. XVII. me Observation. - Un enfant né à Amsterdam d'une bonne santé jusqu'à l'âge de trois ans , éprouva à cette époque, après une violente contusion, à l'un des doigts, une douleur vive qui détermina des convulsions. La face devint livide ; la lividité fut bientôt presque générale, et l'enfant perdit connaissance : il ne la recouvra qu'au bout d'un certain temps, et n'offrit plus rien ensuite de particulier. Bientôt les accidens reparurent et se renouvelerent tous les jours, pendant plusieurs mois, souvent excités par la moindre contrariété. Le malade maigrit, l'appétit diminua, il y eut des douleurs de ventre. Ces derniers accidens, après avoir augmenté, furent stationnaires, puis devinrent moindres : les crises ne repasurent que tous les huit ou quinze jours : mais la conleur violette des joues, des lèvres et des dernières phalanges devint permanente. Vers l'âge de cinq ans et demi l'enfant vint à Paris; ses accès, après quelques semaines , s'éloignèrent, ne durèrent plus que 12 à 15 minutes . accompagnés de douleurs de ventre, de déjections involontaires . de couleur livide de la face et noirâtre des lèvres et des gencives : de suffocation imminente , de palpitatations fortes, d'intermittence et d'accéleration du pouls, Se trouvant mieux, il était sur le point de retourner à Amsterdam, quand il mourut suffoqué, à l'âge de six ans, en jouant avec ses camarades. - A l'ouverture du corps on trou-a la base du cœur tournée à droite, les cavités droites qui étaient aussi supérieures par le changement de position de l'organe, dilatées ; les cavités gauches rétrécies : le trou botal pouvait admettre l'extrémité d'une

sonde de femme : les parois du ventricule droit épaisses, et ses colonnes charnues volumineuses. Il se continuait avec l'aorte, à dix lignes de laquelle était une ouverture de trois lignes de diamètre environ, formant l'orifice d'un conduit de la longueur d'un pouce , aboutissant à l'artère pulmonaire, large et garnie de ses valvulcs sigmoïdes. Entre celle-ci et l'origine de l'aorte était une ouverture inégalement circulaire, de six lignes de diamètre, garnie d'une zone tendineuse sur laquelle les bords convexes des valvules sigmoïdes venaient se fixer et communiquent avec le ventricule gauche qui versait par lui dans l'aorte le sang de l'orillette correspondante. - La peau était d'un bruncendré; les poumons étaient denses et noirâtres; le foie ct la rate d'une couleur jaune-noirâtre; les intestins gris - brun. (Bulletin de la Fac. de Méd., Obs. rec. par M. Ribes).

XVIII.\* Observation. Un enfant fut atteint tout-à-ccup, à l'âge de deux mois , de dyspnée avec sullocation mena-cante, couleur livide, presque noire du visage, des doigts et des orteils ; ces accès devenus très-fréquens , se renouvellent enfin tous les jours vers dix heures du matin, se prolongent plusicurs heures , accompagnés d'intermittence du pouls et d'abaissement dans la température. L'enfant meurt à dix mois dans le cours de l'un de ces accès. A l'ouverture du corps, on trouva le cœur très-volumineux ; l'aorte fort large, venant de l'un et l'autre ventricules par deux orifices capables d'admettrel extrémité d'un doigt ; le trou oval non entièrement oblitéré , les valvules sigmoides ossificés à leur base. (Commentaire de médecène, publié par Duncan.)

XIX. ° Observation. Un enfant, qui avait été bien portant la première année des avie, fut atteint dèssa seconde des symptômes les plus fâcheux d'une maladie de cœur, et y succomba à l'âge de treize ans. Le trou botal existait, le ventricule droit était dilaté; l'aorte naissait de deux ventricules. (Observ. anat. pathol. de Sandifort.)

Nous allons maintenant considérer dans leur ensemble les faits qui précèdent, en commençant par l'étude des différentes dispositions anatomiques que présente le cœur; parce que les principaux points de l'histoire de nos malades s'y rattachent essentiellement, et qu'ensuite l'examen des symptômes en deviendra plus facile.

1.º Dispositions anatomiques. L'examen des dispositions anatomiques que présente le cœur ne doit pas se borner à celui de la communication des oreillettes et des ventricules; nous étudierons donc successivement cos communications, l'état des orifices des différentes cavités du cœur, la capacité plus ou moins considérable de ces dernières, leur hypertrophie ou leur amincissement, la position du cœur en certain cas; en un mot, tous les vices de conformation qu'il nous a offerts.

La largeur du trou botal à varié depuis deux jusqu'à douze ou quinze lignes, et n'a pas toujours été proportionnée à la dilatation des oreillettes ; ainsi dans les 16.º et 17.º observations, le trou botal ne pouvait admettre qu'unc sonde de femme, quoique les oreillettes fussent extrêmement dilatées. L'ouverture dont il s'agit était arrondie, et là où son pourtour a été décrit avec le plus de soin, on a remarqué qu'il était lisse, quelquefois blanchâtre et même comme fibreux et tendineux. Dans aucun cas on n'a trouvé dans son voisinage de trace de ramollissement, ou de quelque lésion récente, même dans la quatrième observation , dans laquelle néanmoins la maladie paraissait accidentelle et produite par une cause évidente; de manière, qu'à n'examiner que la disposition anatomique de l'ouverture de communication des oreillettes, on serait porté à croire qu'elle a été, dans tous les exemples que nous en avons donnés, congénitale et non acquise.

Quant à la onzième observation dans laquelle la fosse ovale était percée de trous , il est à regretter que l'auteur n'ait pas insisté sur la nature de la membrane qui la formait, et sur le pourtour des trous pratiqués dans son épaisseur; mais par cela même que les trous étaient petits, nous pensons que leur origine était congénitale, sans quoi il y ebt eu des irrégularités plus ou moins remarquables dans leur disposition, des déchirures plus ou moins grandes, des lésions de tissu; et l'auteur de l'observation les aurait certainement remarquées.

La perforation de la cloison des ventricules n'a pas toujours eu lieu comme celle des oreillettes dans le même point : on l'a observée une fois au milieu de la cloison; (obs. 10.) mais dans les autres cas, elle se trouvait à la base et à la naissance de l'aorte, aboutissait sons les valvules sygmoïdes de cette artère, et fort rarement (obs. 6) sous la valvule mitràle.

La largeur de l'ouverture a varié de deux lignes à un pouce environ. Son pourtour était arrondi, mince ; lisse, comme fibreux, tout-à-fait fibreux, dans le cas même où la maladie semblait avoir été produite accidentellement, comme dans la neuvième observation, à la suite de la coqueluche. Les fibres charmies environnantes n'offinient trace d'aucune lésion; ensorte qu'ily avait beaucoup d'analogie entre la structure du trou boial persistent et celle de la perforation des ventricules, et qu'il est naturel de peuser d'après cela, que leur origine était la même. Cependant, nous ne devons pas oublière que; dans le sujet de la 14, e observation, le contour très-irregulier de l'ouverture pratiquée aux deux cloisons était formé par des françes membraneuses, jaunâtres, irregulières, et offrait des caractères assez différents de ceux que nois venons d'in-

diquer , pour qu'on soit porté à croire que dans ce cas particulier la communication était accidentelle; mais aussi nous remarquerons que l'auteur de cette observation ne dit pas que les fibres charnues du pourtour de l'ouverture fussent altérées , et nous regrettons qu'il n'ait pas donné une description un peu plus précise des franges membraneuses dont il parle.

La perforation du canal artériel dans les observations 13 et 14, est un des faits les plus importans à remarquer. parce que cette disposition, évidemment congénitale. coïncidant avec le trou botal on la perforation de la cloison des ventricules, est une présomption bien forte en faveur de l'origine que nous leur avons attribuée. On doit faire les mêmes réflexions au sujet des quatre dernières observations, dans lesquelles le cœur était transversalement situé (obs. 16 et 17), l'aorte naissait de l'un et de l'autre ventricule (obs. 18 et 19), ou du droit seulement (observ. 17). Nous ferons encore remarquer la disposition du canal artériel, qui, dans les sujets des 15.º et 16.º observations, s'ouvrait dans l'artère sous-clavière gauche. et qui coïncidait dans la 15.º avec une perforation de la cloison des ventricules, ayant exactement les caractères que nous avons décrits et qui se trouvaient au même degré dans la 17.º observation.

Mais une disposition anatomique qu'il n'est pas moins important d'étudier que les précédentes, c'est l'état des orifices des différentes cavités du cour. Il est en félte digno d'attention, que sur les 19 observations que nous avons citées, on ne trouve qu'un seul exemple d'un faible rétrécissement de l'orifice ventricule-sortique et de l'orifice auricule-ventriqualire du même côté, tandis qu'à droite, c'est-à-dire dans la partie du cour où les orifices sont le plus rarement altérés, on observe dix fois le rétrécissement de colui de l'artère pulinonaire (obs. 2, 5, 8, 9, 4).

11, 12, 15, 16, 17, et 18), et une fois l'occlusion de l'orifice auriculo-ventriculaire par la valvule tricuspide ossifiée, et percée de plusieurs ouvertures (obs. 6).

Les différens modes de rétrécissemens de l'artère pulmonaire à sa naissance doivent surtout fixer notre attention; ainsi, dans les 2.º et 18.º observations, ce rétrécissement était le résultat de l'ossification des valvules sigmoïdes pulmonaires réunies à leur bord libre, et, ce qu'il y a de remarquable, chez une joune fille de seize ans et un enfant de dix mois. Dans d'autres cas (obs. 5 et 9), il était formé par une espèce de diaphragme percé à son centre d'un trou de la largeur d'une lentille. D'autres fois, ce ertrécissement qui finissait au niveau des valvules sygmoïdes, était formé par le rapprochement des parois de l'artère et du ventricule correspondant, qu'il y ett ou non hypertrobhie.

Les variétés de structure des rétrécissemens de l'artère pulmonaire pourraient faire penser qu'ils remontaient à des époques différentes; que les uns étaient le résultat de dispositions congénitales, que les autres s'étaient formés à une époque plus ou moins éloignée de la naissance. Quant à ceux qui consistent en grande partie dans une espèce de diaphragme fibreux percé d'un trou à son centre, personne, je pense, ne leur contestera une origine congénitale; et à l'égard de ceux qui reconnaissent pour cause le rapprochement des parois des ventricules et de l'artère, leur origine me semble encore la même; soit parce que ce mode de rétrécissement se combine avec le précédent (obs. q); soit parce qu'on le rencontre avec des vices de conformation les plus graves (obs. 17 et 18); soit parce que l'hypertrophie accidentelle des cavités du cœur, alors même qu'elle existe avec ce genre de rétrécissement, ne sauraiten être regardée comme cause, vu le nombre de cas où l'hypertrophie du ventriculé droit a lieu sans amener le même résultat. D'ailleurs, d'autres considérations viendront bientôt à l'appui de cette manière de voir.

Quant aux deux cas de rétrécissement per suite d'essification des valvules sigmoïdes, niul doute que celui de la 18.º observation, qui a pour sujet un enfant de dix mois et demi, ne date encore de la naissance; et pour celui qui a été observé par Morgeguí (obs. 2), les considérations relatives à l'histoire de la maladic montrerent peut-être que cette ossification remontait à la même époque.

Ainsi donc, jusqu'ici nous avous vu dans la structure des parties beaucoup de raisons de regarder la présence du trou botal à une époque quelconque de la vie, la perforation de la cloison des ventricules et le rétrécissement de l'orifice de l'artère pulmonaire, comme des dispositions congénitales; voyons maintenant si l'état des parois des cavités du œuir confirmera ces premières vues.

Nous remarquons d'abord que les 10 observations dont il s'agit (une seule exceptée qui manque de détails (observ. 8), sont des exemples d'anévrysmes d'une ou de plusieurs des cavités du cœur; ainsi, la dilatation de l'oreillette droite a été observée dix-huit fois, cinq fois avec hypertrophie (obs. 2, 4, 9, 12, 14), et deux fois avec amincissement (obs. 6 et 10); celle du ventricule droit neuf fois (obs. 2, 3, 4, 10, 12, 15, 17, 18, 19), son hypertrophie dix fois : et quatre fois cette hypertrophie a coïncidé avec la dilatation de sa cavité: tandis que du côté gauche, la dilatation de l'orcillette a été observée huit fois seulement, celle du ventricule quatre, son hypertrophie trois, et celle de l'oreillette deux, précisément l'inverse de ce qu'on rencontre ordinairement : de manière que ce simple apereu devrait déjà porter à croire, qu'une disposition primitive a favorisé les lésions des cavités droites du cœur, et en particulier l'hypertrophie du

ventricule, dont la cause la plus ordinaire doit être, comme du côté gauche, un obstacle à la circulation dans l'artère correspondante.

A raison du nombre de cas dans lesquels on a trouvé réunis le rétrécissement de l'artère pulmonaire et l'hypertrophie du ventricule droit, on pourrait penser que, si le rétrécissement de l'artère a déterminé l'hypertrophie du ventricule, ces deux circonstances ont produit la perforation de la cloison ventriculaire. Mais outre que la chose ne serait pas facile à concevoir, puisque tous les jours on voit des anévrysmes avec épaississement du ventricule gauche et rétrécissement de l'orifice aortique, sans rupture de la cloison des ventricules; nous remarquerons que, des neuf exemples d'hypertrophie du ventricule droit, cinq appartiennent à des observations (1,2,4,5,12 obs.) dans lesquelles il y a seulement persistance du trou botal. quoiqu'il y ait rétrécissement de l'orifice de l'artère pulmonaire dans deux cas; que, sur sept observations de perforation simple de la cloison des ventricules, cette hypertrophic ne se rencontre que trois fois (obs. 7. 9. 3), et que le neuvième cas d'hypertrophie appartient à la 17.º abservation, dans laquelle les nombreux vices de conformation du cœur, et en particulier la naissance de l'aorte du ventricule droit , montrent que la perforation de l'artère ne pouvait pas avoir d'autre origine. Mais autant il nous semble impossible d'attribuer la perforation de la cloison des ventriculos au rétrécissement de l'artère pulmonaire et à l'hypertrophie du ventricule droit, autant nous crovons juste d'assigner à la première de ces lésions, une grande part dans la persistance du trou botal; puisqu'il suffit, pour l'amener, d'un obstacle plus ou moins grand à la circulation du sang noir , à l'époque de la naissance.

Ces dernières considérations confirment donc ce que

nous avons dit précédemment, savoir : que la communication des cavités droites et gauches du gœur est un vice de conformation , une disposition congénitale et non acquise. Cependant, plusieurs auteurs ont pensé que, dans certains cas, cette disposition pouvait reconnaître une cause accidentelle: ainsi M. Corvisart (obs. 4) . semble admettre que des coups de poing violens, reçus à l'épigastre, ont donné lieu à la communication des oreillettes qu'il a observée. Dans le cas offert à notre observation (obs. q), on serait tenté de croire, à raison de la coincidence du début de la maladie du cœur avec la coqueluche, que celle-ci a été la cause occasionnelle de la perforation. La même remarque pourrait s'appliquer au sujet de la 16.º observation. Mais l'histoire du malade qui fait l'objet de la 17.º doit répandre beaucoup de doutes sur cette étiologie; ou même cette histoire, réunie aux considérations précédentes, doit la faire entièrement rejeter, au moins pour les cas dont il s'agit. Dans cette histoire, en effet, nous voyons les premiers symptômes de la maladie succéder à une violente douleur des doigts, (et sur ce point il ne saurait y avoir de doutes, vu les soins dont était environné le petit malade); et si , lors de l'autopsie, on se fût borné à dire qu'il y avait communication des cavités droites et gauches du cœur, nul doute qu'on ne l'eût attribuée, comme dans les observations précédentes, à une cause accidentelle ; mais, comme d'autres vices de conformation du cœur, et en particulier la naissance de l'aorte du ventricule droit, ont été notés avec soin lors de l'autopsie, et que la circulation pulmonaire eût été impossible, si la communication des deux ventricules n'eût été congénitale; il faut bien admettre que telle était en effet son origine; que les vices de conformation les plus graves avaient existé long-temps sans donner signe de leur présence, probablement comme dans les observations 4 et 9, où des causes occasionnelles diverses, sans produire une perforation déjà existante, ont déterminé le développement des symptômes observés.

Rappelons-nous, d'ailleurs, qu'il ne s'agit ici que des observations que nous avons rapportées; que nous ne prétendons pas que jamais il ne puisse y avoir de perforation accidentelle de l'une ou de l'autre cloisqu des cavités du cœur, puisqu'on a des exemples de perforations spontanées de ees organes dans d'autres points. Mais nous pensons que ces cas sont infiniment rares, et qu'ils doivent être la suite de quelque lésion plus ou moins grave du tissu du cœur, et dont on doit retrouver des traces après la mort.

(La suite au prochain Numéro.)

Observations sur les maladies de l'appendice sus-sphénoïdal (glande pituitaire) du cerveau; par P. Raxen, médeein du Bureau contral des hôpitaux civils de Paris.

La diagnostic des maladies du cerveau acquerra, sans contredit, un degré de précision qu'il n'a pas encore aujourd'hui, lorsqu'on pourra examiner comparativement les phénomènes morbides que produisent les altérations organiques des diverses parties d'un viscère aussi complexe. C'est dans le but de faciliter ces rapprochemens, que je me suis proposé de rassembler, dans cet article, quelques observations sur les maladies de l'appendice susphénoïdal du cerveau, plus généralement connu sous le nom de glande pituitaire.

Plusieurs anatomistes ont fait mention des altéra-

tions de cet organe. Wepfer (1) l'a vu offrant un volume double de celui qu'il présente dans l'état normal. Petit (2), généralisant un petit nombre d'observations anatomiques, assure que cette glande est squirrheuse chez la plupart des individus atteints d'hydrocéphale. Morgagni (3) rapporte qu'il l'a trouvée dans certaines circonstances offrant une teinte jaunc foncée (4) : dans quelques autres, imprégnée d'une quantité assez considérable d'une matière muqueuse (5), et quelquesois atrophiée et affaissée (6). Vicq-d'Azyr fait mention do concrétions (7) qu'il a observées dans le tissu de cette glande. Bichat, qui les a également rencontrées, rapporte en outre , qu'il a quelquesois trouvé cet appendice du cerveau, dur ct comme squirrheux (8), ou dans un état de suppuration. Dans un cas cité par Baillie (9), cette glande présentait un volume double de l'état sain, déter miné par la présence d'un tissu fibreux accidentel. M. le professeur Chaussier (10) l'a vue offrir , chez un nouveauné, des dimensions supérieures à celles qu'elle acquiert chez

<sup>(1)</sup> Historia apoplecticorum , in-12. Lugd. Batav., 1734; p. 388 et 303.

<sup>(2)</sup> Mémoires de l'Académie royale des Sciences, année 1718 ; page 99.

<sup>(3)</sup> De Sedibus et causis morborum, etc.; in-4.º Lovanii, 1766.

<sup>(4)</sup> Epist. XII. 2.

 <sup>(5)</sup> Epist. IV. 19.
 (6) Epist. III. 6. — IV. 26. 35.—IX. 20. — XII. 2. — XXVII. 30.

<sup>-</sup> LVII. 14.

(7) Ménoires de la Société royale de Médecine, auvée 1779.

<sup>(7)</sup> memoires de la societe royale de medecine, année 1779, page 205.
(8) Anatomie descriptive, in-8.°, tome 2, pag. 75.

 <sup>(</sup>a) Anatomie descriptive, in-8.º, tome 2, pag. 7b.
 (b) Anatomie pathologique des organes les plus importans du

corps humain; in-8.°, traduction de M. Guerbois, 1815, page 376.

(10) Procès-verbal de la distribution des prix des élèves sagesfemmes de l'hospice de la Maternité; in-12, 1812, page 107.

l'adulte. Enfin, M. Rullier (1) a présenté dernièrement al l'Académieroyale de médecine, une tuneur squirrheuse formée aux dépens de cet appendice, et rencontrée dans le cadavre d'un individu qui était depuis long-temps affecté d'une double amaurose. Nous citerons, dans un instant, plusieurs faits analogues rapportés par Vieussens, Dehaen, MM. Lévêque et Ward. En voici un que nous avons recueilli, en 1814, à la Maison royale de santé.

I. P. Obs. - Tumeur formée aux dépens de la glande pituitaire ; apathie , amaurose , diminution de la mémoire, assoupissement, coma, mort. - M. P ....d (Auguste), âgé de 47 ans, célibataire, demeurant à Paris, rue du Cherche-Midi, n.º 30, né à Saumur, département de Maine-et-Loire, entra à la maison de santé du faubourg Saint-Martin, le 21 septembre 1814. Plu sieurs de ses amis qui l'avaient accompagné , rapportèrent qu'il était naturellement gai et laborieux; que depuis quelque temps seulement, il était devenu, sans cause connue. paresseux et d'une insouciance extrême. M. P....d était d'une taille movenne, sans maigeur et sans embonpoint. Sa physionomie exprimait à-la-fois de l'insouciance, de l'ennui et du dégoût. Ses idées étaient justes, ses réponses sensées, souvent spirituelles, mais lentes. Dans la conversation , M. P. faisait preuve d'une éducation soignée. Depuis quelque temps, la diminution de sa mémoire l'avait péniblement affecté. Il se plaignait d'une sentiment habituel de pesanteur dans la partie antérieure de la tête , qui le portait souvent à se frotter machinalement le front et les yeux, comme on le fait ordinairement lorsqu'on s'éveille. La vue était affaiblie, mais le globe de l'œil était parfaitement sain. Les autres sens étaient intacts.

<sup>(1)</sup> Archives-générales de Médecine, octobre 1823, page 302.

L'appétit était très-variable, tantôt assez marquéet quelquefois presque nul. M. P. était, en outre, tourmenté par une constination très-opiniâtre. Plus tard, il éprouva de temps à autre un vomissement après le repas. Le pouls était lent et la respiration naturelle. Nous continuâmes d'observer M. P. les jours suivans, et vers le 6 d'octobre. nous remarquâmes quelques singularités dans son humeur et dans ses habitudes. Presque tous les matins, il rappelait gravement à M. Duméril , qu'il était constipé ; il écoutait ensuite très-attentivement la prescription des remèdes qu'il devait prendre dans la journée, et la répétait d'un air sérieux et satisfait. Quoique la vue fût affaiblie , elle ne l'était pas au point qu'il ne pût se livrer à un léger exercice ; mais il avait une répugnance insurmontable pour toute espèce d'acte qui devait l'entraîner hors de sa chambre, et même hors de son lit. A la visite du matin, l'engageait-on à se lever, afin qu'on pût faire son appartement, il promettait de s'habiller sur-le-champ et malgré les visites répétées de l'infirmière, à cinq heures du soir il était encore couché. A force d'instances sortait - il de sa chambre dans la journée, c'était pour aller s'asscoir immobile dans un fauteuil, ou pour aller dormir dans uné chambre voisine. Ses attitudes étaient celles d'un homme abattu, affaisé et à demi-endormi. Sa répugnance pour l'action se montrait partout et dans tout , lorsqu'il s'était levé dans la journée : le soir il renvoyait l'infirmière, se mettait au lit avec une grande partie de ses vêtemens, afin , disait-il , de ne pas avoir la peine de les rajuster le lendemain, il a été, une fois, plus de quinze jours sans se faire raser la barbe, accusant toujours quelque circonstance imaginaire de s'être opposée à ce qu'il eût pris ce soin les jours précédens. Enfin , le désir de rester coi le conduisit à refuser les remèdes qui lui étaient destinés, lorsque l'infirmière les lui présentait. Toutefois, il cherchait à motiver son refus, en alléguant qu'on avait oublié d'attacher une étiquette détaillée au vase qui contenait la potion, ou bien encoré qu'il n'avait point entendu cette prescription. Souvent aussi il ajournait le remède à un autre instant du jour, afin de le prendre à une heure plus opportune, dissit-il, et on pense bien qu'il n'en faisait rien. (Tisame de chicorée avoc tartrate de fer, deux pluttes aloctiques tous les matins, ou alternées avoc une demi-once d'huite douce de reins, alimens - b portion.

demi-once d'huile douce de riein ; alimens , } portion. M. P....d resta dans cet état, jusqu'aux premiers jours de décembre. A cette époque, il ne sortait presque plus de son appartement, se levait rarement et à regret. Ses facultés intellectuelles étaient affaissées au point que les impressions du moment n'étaient plus conservées. Recevait-il la visite d'un de ses amis, et celui-ci, après quelques momens d'entretien, sortait-il de la chambre pour y rentrer quelques minutes après, M. P....d, qui était devenu presque complètement aveugle, croyait alors l'entendre pour la première fois. Il exprimait le plaisir que lui causait cette visite inattendue, ou bien il reprochait à la même personne (qui était venue près de lui tous les jours précédens), de l'avoir négligé depuis un temps infini, ou au moins depuis des semaines entières. Toutefois, il est digne de remarque que si les impressions du moment n'étaient pas conservées par M. P. . . . d il en était autrement des faits antérieurs à son entrée dans la maison de santé ; le souvenir n'en était point perdu. Bientôt le malade devint complètement aveugle. Ha-

Distribute le manue avent compresentant averigie. Inbituellement filissé et assoupi, il perdait chaque jour de ses forces. (Pésicatoire à la naque, sinaspismes à la planta des picles, julep tonique, décection de quinquind). Des propos incohérens, des révasseries au milieu du jour, furent bienité suits d'accidens plus graves. M. P....d tomba dans un état comateux, accompagné d'une roideur. du tronc telle qu'on pouvait, pour ainsi dire, le mouvoir, d'une seule pièce. (Moxa à la tête, décoction de quinquina). Enfin, selles et urines involontaires, calme profond; mort le 50 décembre 1815, à sept heures du matin.

Autopsie du cadavre, 27 heures après la mort. -État extérieur. - Le tissu adipeux sous-cutaué, était peu abondant, très-jaune et résistant. - Tête. Plusieurs fausses membranes lamineuses unissaient la portion de l'arachnoïde qui recouvre la surface inférieure des lobules movens du cerveau, à celle qui tapisse les fosses de la base du crâne sur lesquelles ils reposent. La glande pituitaire. beaucoup plus volumineuse que dans l'état normal, avait un pouce et demi de diamètre. Le tissu de cette glande était plus dense , plus résistant que dans l'état normal et pour ainsi dire, amalgamé avec une autre matière molle, pulpeuse, d'un blanc-rose, parsemée de petits points rougeâtres , sans odeur ,et insoluble dans l'eau. Les vaisseaux sanguins étaient très-injectés, dans le voisinage de la tumeur : et la portion de l'arachnoïde qui correspond à la surface supérieure de la glande pituitaire était opaque en plusicurs points. Les ventricules latéraux contenaient environ une once de sérosité. Toutes les antres parties de l'encéphale paraissaient dans l'état sain, même celles qui correspondaient à la tumeur. Les nerfs optiques comprimés à leur entrecroisement étaient aplatis, jaunâtres, demitransparens, peu résistans et atrophiés. La rétine, les autres membranes de l'œil, et les humeurs de cet organe n'offraient aucune altération appréciable (1). - Col. Le larynx et le corps thyroïde étaient dans l'état normal. - Thorax et

<sup>(</sup>i) Ce fait d'anatomie pathologique milite fortement contre l'opinion des anatomistes, qui peusent, avec les anciens et avec Haller, que la membrane rétine est formée par l'expansion du nerf optique,

abdomen. Les poumons adhéraient aux parois du thorax par des fausses membranes lamineuses. L'épiploon contenait une petite quantité de graisse très-jaune et solide. Hormis ces deux dispositions, tout nous parut dans l'état normal.

Dans cette observation, la compression exercée par la tumeur formée aux dépens de la glande pitultaire a d'abord déterminé des symptômes cérébraux, et n'a occasionné la cécité qu'à une époque plus avancée de la maladie. Il paralitait, au contraire, qu'un autre malade, dont nous allons emprunter l'histoire à M. Ward, commença par se plaindre d'une diminution de la vue.

II. Observation - Tumeur formée aux dépens de la glande pituitaire; amaurose, assoupissement, mort. (1) - J. Austin , boulanger , agé de 38 ans , d'une forte constitution et menant une vie régulière, sentait depuis trois ans sa vue s'affaiblir. Cet accident était accompagné, par intervalles, de vives douleurs dans la partie antérieure de la tête et d'un sentiment de chaleur et de pesanteur dans les orbites, qui finit par devenir si pénible, que le malade reclama les secours de l'art. L'application des sangsues, celle des vésicatoires et d'autres remèdes qui parurent appropriés à la nature de la maladie furent employés sans succès ; les accidens semblèrent plutôt augmenter que diminuer par l'application des sangsues. La santé générale du malade continuait à être bonne : en mouvement la plus grande partie de la nuit , il portait fréquemment de très lourds fardeaux pendant le jour. Les organes de la digestion faisaient ordinairement leurs fonctions d'une manière régulière, et s'ils éprouvaient, par hasard, quelque

<sup>(1)</sup> The London Medical Repository, N.º september, 1823, vol. 20, page 217. a Case of amourosis produced by enlargement of the pituitary gland; by Joseph Ward. »

dérangement , on ne pouvait l'attribuer à l'existence d'une affection permanente de ces parties, Le dimanche, 25 mai 1823; Austin consulta de nouveau sur son état. Depuis einq ou six semaines, la vue s'était singulièrement affaiblie, la douleur avait été plus vive, il éprouvait un besoin de dormir tel , que si dans la journée il s'assevait quelques minutes pour se reposer, le sommeil le gagnait sans qu'il fût en son pouvoir d'y résister ; il restait même assoupi jusqu'à ce qu'on vînt le réveiller. Depuis deux ou trois jours il avait entièrement perdu la faculté de voir de l'œil droit, et le 25 mai, il était complètement aveugle. La semaine précédente, ou dix jours environ aunaravant, il pouvait encore apercevoir les objets qu'on lui présentait ; mais la veille , en allant se coucher, il n'avait pu distinguer que la lumière d'une chandelle, et même assez faiblement. Les deux yeux paraissaient sains. La pupille ne se contractait pas à l'approche d'une vive lumière. Elle était plus petite que dans l'état normal ; mais parfaitement nette. L'appetit avait diminué depuis quelques jours seulement. Le pouls était petit et donnait quatre-vingt-seize pulsations par minutes. Les sécrétions s'exécutaient suivant le rythme normal.

Présumant que quèlques-uns des principaux symptômes de cette maladie provenaient d'un état morbide de l'estemae; on prescrivit un émétique, et pour le lendemain cinq grains do calomel dans une potion laxative. Le lundi; à la visite de deux houres, le purgadif avait bien opéré et produit plusiens selles bilicueses. La céphalaige n'était pas aussi considérable, et le malade avait un peu recouvré la faculté de voir de l'étil gauche. Il distinguait la fenêtre de son appartement, et si on interposait la main entre l'oil et la lumière, il s'apprecêvait de la présence d'un corps; mais sans pouvoir le reconnaître exactement. On convin de répéter les mêmes moyens thérapeutiques. Le misful;

358

Austin se plaignit d'être beaucoup plus faible ; il garda le lit , ce qu'il n'avait pas encore fait. La vue était au même point que la veille ; mais le mal de tête avait diminué. Le malade était constamment assoupi et ronflait fortement. Six sangsues furent appliquées aux tempes. La potion laxative avec calomel fut continuée, et un vésicatoire fut appliqué à la nuque. Le mercredi, on consulte un oculiste distingué. Il attribue la maladie à une congestion cérébrale, ordonne qu'on tire vingt onces de sang du bras, et que le malade prenne toutes les heures un verre d'eau saline. L'oculisto se retira, annoncant que la maladie réclamait les soins d'un médecin. Austin s'évanouit pendant la saignée. Le jeudi , le malade est encore plus assoupi. On ne parvient qu'avec peine à le réveiller : mais lorsqu'il est sorti de cet assoupissement, il parle très-sensément et répond aux diverses questions qu'on lui adresse. Le pouls était plus faible depuis la saignée et donnait 120 pulsations par minute. Les forces étaient singulièrement diminuées. Un médecin est appelé le même jour, il ordonne une nouvelle saignée de vingt-quatre onces ; la boisson saline est continuée, 4 grains de calomel sont prescrits pour le soir, et la potion laxative pour le lendemain. Le vendredi à midi et demi, le malade expira. - On remarqua les dispositions suivantes à l'ouverture du cadavre, qui fut faite le lendemain. Les meninges étaient saines. Les vaisseaux du cerveau étaient légèrement injectés. La quantité de fluide perspiratoire contenu dans les ventricules ne dépassait pas celle qu'on y trouve habituellement. En soulevant les lobes antérieurs du cerveau, on reconnut qu'une tumeur occupait la place de la glande pituitaire et comprimait les nerss optiques. Elle avait un volume considérable et refoulait les lobes antérieurs du cerveau. Les nerfs optiques et surtout celui du côté droit étaient très-applatis. Les nerss olfactifs étaient également comprimés par la tumeur. Dans! observation suivante, les désordres étaient compliqués. Une cncéphalite chronique précéda l'altération de la glande pituitaire, ou du moins exista simultanément avec ectte lésion. L'encéphalite, qui présenta des rémissions et des exacerbations à plusicurs reprises, donna lieu à des phénomènes morbides assez variés et assez graves pour masquer ceux déterminés par la compression du cerveau, exercée par la glande pituitaire.

III.º Observation. - Tumeur formée par la glande pituitaire : amaurose de l'ail gauche : ramollissement du cerveau; mouvemens convulsifs; diminution des fonctions intellectuelles et surtout de la mémoire. - (Extrait d'une observation recueillie par Raymond Vieussens, qui l'a rapportée avec peu d'ordre et surchargée de détails hypothétiques) (1). - Le cardinal de Bonsy était doué d'un tempérament sanguin et bilieux et d'une belle constitution. Il avait constamment joui d'une santé parfaite jusqu'à sa cinquante-huitième année; elle s'altéra successivement depuis cette époque, et pendant les onze années qui précédèrent sa mort (de la soixante-deuxième à la soixante-treizième), il fut sujet à des mouvemens convulsifs qui affectèrent spécialement les muscles des yeux, des lèvres et de la langue. Au début de cette maladie, les paroxysmes en étaient courts et ne se reproduisaient qu'à des intervalles éloignés. Pendant quelque temps même, ils n'eurent rien de douloureux; mais par la suite, nonobstant tous les remèdes qui furent employés, ils dezinrent si fréquens et accompagnés de douleurs si excessives, qu'ils portèrent une atteinte profonde aux facultés intellectuelles, et surtout à la mémoire du Cardinal, qui se plaignait, en outre, d'éprouver dans l'intérieur de la

<sup>(1)</sup> Voyez son ouvrage intitulé : Novum vasorum corporis humani systema. — Amstelodami , 1705 , in-12 , page 218 et seq.

tête un certain mouvement (quamdam întra caput prasentiebat motionem), dont îl n'avait point cu la conscience avant les premières atteintes de sa maladie. A l'âge de soixante-six ans, le Cardinal perdit la faculté de voir de l'ail gauche, quoiqu'il flut, on apparence, aussi sain que celui du côté opposé. Il éprouva même plusieurs attaques apoplectiques (apoplecticos insultus) caractérisées par la privation subite de tous les sons et une respiration difficile et stertorquese. Une de ces attaques fut si forte, que le malade flut frappé d'une hémiplégie du côté droit, qui se dissipa cusuite peu-à-peu. Des accidens plus graves finirent par déterminer la mort du Cardinal, qui succomba dans so soixante-treizime année.

A l'ouverture du cadavre, toutes les parties contenuès dans l'abdomen parurent dans l'état sain, excepté la rate. dont le tissu était lâche et ramolli, et la vésicule du fiel. qui contenuit sept calculs d'une forme irrégulière. Les poumons, le cœur, le médiastin et le péricarde étaient exempts de toute altération ancienne ou récente. La substance grise du cerveau était plus molle que dans l'état normal, et la substance médullaire avait changé sa blancheur naturelle en une teinte d'un blane cendré. Le ramollissement de cette dernière substance était plus considérable que celui de la substance grise. Le centre oval était surtout très-ramolli. En coupant les nerfs qui proviennent de la base du cerveau, on aperçut une tumeur un neu molle . de couleur cendrée ; du volume d'un muf de poule, et qui par sa forme simulait la tête d'un champignon; le corps de cette tumeur adhérait par sa face supérieure à la pie-mère et à la moelle alongée du cerveau, et inférieurement aux apophyses clinoïdes de la selle turcique. En poursuivant mes recherches, dit Vieussens, je reconnus que cette tumeur était formée aux dépens de la glande pituitaire extraordinairement augmentée de volume. En effet, cette glande, qui dans l'état naturel offre à-peu-près les dimensions d'un gros pois, contenait dans son intérieur environ un drachme d'une humeur blanchâtre et cendrée, non fétide, et glutineuse. La tumeur se portait davantage vers le côté gauche de 1s hase du crâne et comprimait le nerf optique du même côté. Les vaisseaux de la glande pituitaire étaient dilatés, au point que la plupart d'entr'eux qui, dans l'état sain, sont presque capillaires, a vaient acquis les dimensions d'un tuyau de plume; cinfin, les parois de quelques-uns de ces vaisseaux présentaient une dureté cartilagineuse.

Le fait suivant offre l'exemple d'une complication nou moins remorquable.

1V. Observation. — Tumeur formée par la glande

pituitaire enflammée, amaurose; tumeur dans la fosse latérale gauche et moyenne du crâne ; surdité et paralysie des membres. - ( A. Lévêque-Lasource, Journal général de médecine, rédigé par M. Sédillot, tom. 37, pag. 368. ) - A. Deville, conturière, âgée de trente-huit ans, née dans le département de la Somme , de parens sains, d'un tempérament sanguin, n'avait été jusqu'alors atteinte d'aucune autre maladie que de la variole, lorsqu'elle éprouva, en juin 1808, une céphalalgie très-aigue accompagnée d'anorcxie, de vertiges et d'un sommeil fatigant troublé par des rêves pénibles. On ne fit aucun traitement. Peu de temps après, les vertiges furent si fréquens, que la malade fût obligée de garder le lit. La céphalalgie devint gravative; sa durée fut de trente jours. La vue s'affaiblit légèrement d'abord; mais cet affaiblissement augmenta sensiblement en faisant éprouver un sentiment de picotement et de distension au fond de l'orbite (commencement d'amaurose). Un vomitif administré ne produisit que peu d'effet. En septembre 1808, la malade entra dans un hospice où elle resta à peu près quatre mois. Son état s'agrava encore : la vue, qui se perdait par degrés, finit par s'éteindre assez rapidement du côté gauche ; le même accident survint quarante-cinq jours après à l'œil droit (amaurose complète). Le sentiment de picotement et de distension au fond de l'orbite . qui existait avant la perte entière de la vue, cessa à cette époque : mais la céphalalgie persista toujours. Deville éprouvait depuis quelque temps un bruissement dans l'oreille gauche. On établit un cautère : différens movens intérieurs furent employés sans qu'il en résultât rien d'avantageux. La malade retourna dans sa famille. En février 1800, elle éprouva un engourdissement presque général. bientôt une difficulté dans la progression, et peu après une impossibilité absoluc de marcher, tant étaient faibles les muscles abdominaux, surtout le droit; les membres thorachiques offraient une faiblesse à-peu-près analogue. Cel état fut à peu de chose près le même pendant plusieurs mois. Au commencement d'août, Deville est transportée à l'Hôtel-Dieu : on administre deux purgatifs et l'on applique un vésicatoire à la nuque; ces movens ont peu de succès. Le 5 septembre, les douleurs de tête cessent d'être continues et sont rares ; la face est bouffie ; il y a stupeur, engourdissement permanent des membres supérieurs et inférieurs , les pupilles sont très-dilatées et la cécité paraît sans remède, 10 septembre, il v a cophosis du câté gauche et dureté de l'ouie du côté droit par intervalles, la voix est altérée, la langue a de la tendance à se porter du côté gauche, les facultés intellectuelles sont peu troublées, seulement la mémoire est lente et infidèle; il existe une toux légère et sans expectoration : le décubitus est facile de tous les côtés, mais les mouvemens sont extremement bornés soit à cause de la paralysie, soit à cause de la faiblesse générale. 15 septembre, le sommeil se prolonge plus que dans l'état naturel; le pouls est petit

et faible, mais un peu fréquent; jusqu'au 24 rien de particulier. 25 et 26, la malade peut à peine ouvrir la bouche; il y a somnolence et le coma lui succède; déjections involontaires, respiration stertoreuse, et mort le 27. Les menstrues n'ont été supprimées qu'en septembre.

Autonsie du cadavre. - Etat du cerveau : les ventricules latéraux contiennent deux onces de sérosité : la glande pituitaire est d'un volume double, et renferme plusieurs petits fovers puriformes d'une odeur fétide; elle adhère entièrement aux apophyses clinoïdes posterieures, celles-ci, principalement la gauche, sont presque détruites : il en est de même de la selle turcique et de la nortion membraneuse qui la recouvre; les sinus sphénoïdaux sont remplis d'une serosité mêlée de pus. Dans la fosse laterale gauche et movenne du crâne, on observe une tumeur qui a son origine an fond du conduit auditif, entoure et occupe les trois quarts de la face postérieure du rocher. L'orifice de ce conduit est détruit : à sa place on voit une cavité qui remplit la tumeur dont je viens de parler. Cette dernière, de quinze lignes de diamètre, du poids de trois gros et demi, est de nature en partie fibreuse, en partie carcinomateuse; une lame très-mince de la dure mère la recouvre, elle touche à la face interne du cervelet, comprime la protubérance annulaire, qu'elle déjette à droite d'environ trois lignes. Claight range, et

Quelques altérations de la tige pituitaire (infundibulum) ont été aperçues et notées par plusients aintainnistes. Jos. Weinzel l'a trouvée rouge et dans un état d'inflammation (i): Mais de tous les faits publies sur ce sujet, un des plus importans sans controdit est le sinvant, que nous allois emipronter à Debaeri.

<sup>(1)</sup> Observations sur le cervelet et sur les diverses parties du cerveau dans les épileptiques ; in-8.º; 1811 ; trad. de Bérton; page 186.

364 MENOIRES
V. Observation. — Tumeur formée par l'infundibu. lum; amaurose, vomissemens; cautérisation du crâne. encéphalite, mort. (Extrait d'une observation rapportée par Dehaen , Ratio medendi , tom. 6 , pag. 271 , caput 6 , de cranii ustione. ) - Une jeune fille âgée de vingt ans. après trois mois d'aménorrhée et quatorze jours de vomissemens habituels, fut atteinte d'une goutte sereine vers la fin de l'année 1750; par un judicieux emploi des purgatifs, les vomissemens cessèrent, le flux menstruel et bientôt la vue se rétablirent. La santé fut parfaite pendant une année entière; mais vers la fin de l'année 1761, les règles se suspendirent de nouveau, les vomissemens reparurent et la malade fut une seconde fois atteinte d'amaurose. Suivant le rapport de Dehaen, cette jeune fille pouvait distinguer le jour de la nuit, et même, pendant le jour, les corps blancs des corps noirs. Les pupilles étaient immobiles et insensibles à l'impression de la lumière. On eut recours aux purgatifs qui avaient réussi une première fois, mais ils ne procurèrent aucun soulagement. Divers moyens furent successivement employés sans succès pour rétablir le flux menstruel. Plus tard, cette évacuation reparut à plusieurs reprises, mais toujours irrégulièrement. Les vomissemens observés dès le début de la maladie étaient rares, et parlois même l'appétit était assez prononcé : les digestions étaient faciles. les évacuations naturelles, et la malade continuait à se former et à se dévevelopper. Si l'état des principales fonctions était satisfaisant, d'un autre côté l'amaurose persistait, et elle était accompagnée de douleurs continuelles dans la tête et les orbites. Dehacn, soupçonnant que la cécité pouvait être symptômatique d'une affection cérébrale, applique le cautère actuel sur le côté gauche du crâne. Pendant la nuit qui suivit cette opération, la malade goûta à peine quelque repos, et se plaignit d'éprouver de la douleur de

chaque côté de la nuque. Le lendemain, la journée fut meilleure. Le troisème jour, la malade était bien, à l'exception d'un léger mouvement fébrile. Le quatrième jour, des accidens graves se manifestèrent; on tira du sang du bras: la vois s'éteignit; l'intelligence devint obtuse [caput, hebes). Le cinquième jour, léger mouvement convulsif des muscles de la face; mort.

Autopsie du cadavre. - L'examen du crâne prouva que la brulure avait à peine effleuré la surface de la portion d'os correspondante. Cependant, la dure-mère fut trouyée en suppuration dans toute l'étendue de l'hémisphère gauche du cerveau, c'est-à-dire, du côté où la cautérisation avait été pratiquée. Une quantité considérable de pus était épanchée entre les deux méninges, qui étaient enflammées. Les vaisseaux de ces membranes, et surtout ceux qui se distribuent dans l'hémisphère gauche du cerveau, contenaient une grande quantité d'air. Trois cuillerées de sérosité étaient accumulées dans le ventricule latéral gauche; le droit n'offrait rien de particulier. Le cerveau était ramolli et presque fluide dans le point correspondant à la brûlure du crâne (1). L'infundibulum, singulièrement augmenté de volume, avait environ huit à neuf lignes de diamètre. Il était rempli d'une matière grisâtre formée de deux parties distinctes. L'une pultacée. l'autre calcaire. Adhérant à la pie-mère qui recouvre les ners optiques, il appuyait sur la réunion de ces mêmes ners; enfin, il les comprimait, non de manière à avoir

<sup>(4)</sup> Bien que les observations automiques consignées dans, ce paugenphe, soint l'experprés dirangères à l'objet principal que je me suis proposé dans cet article, je ne crois pas inutile de faire remarquér que la cautérisation a déterminé un ramollissement du cervais que juffammatipi des ménigues, et la production d'un goa dans les vaisseuus de l'hémisphère gauche, c'est-à-dire, une phlegmànie intérireture.

entraîné leur atrophie au-delà de leur entrecroisement, mais bien certainement de telle sorte, que cette jeune malade serait restée aveugle, si la cautérisation du crâne n'avait pas eu des suites aussi funestes.

Nous ne terminerons pas cet article sans faire remarquer que des observations recueillies par Félix Plater (1). Baillie (2), le docteur Beauchène fils (3), etc., établissent que des tumeurs développées vers l'entrecroisement des nerss optiques, ou bien encore que le cancer de ces mêmes organes, donnent lieu à des phénomènes morbides semblables à ceux que nous avons énumérés, et en particulier à une amaurose incurable.

En résumé, nous nous croyons autorisés à déduire les propositions suivantes de ce petit nombre de faits, jusqu'à ce que des observations uliérieures les aient confirmées ou rectifiées : 1.º par cela même que les usages de la glande pituitaire sont restés indéterminés, ses maladies ne peuvent être annoncées, pendant la vie, par des désordres fonctionnels. a. . Mais, si la glande pituitaire est non-seulement altérée dans sa structure, mais encore augmentée de volume, elle comprime plus ou moins les parties voisines et . en particulier , les nerfs optiques. 3.º Cette compression produit des phénomènes qui peuvent faire soupconner le siège du mal, douleur ou pesanteur à la partie antérieure de la tête, apathie, diminution de la mémoire, affaissement, assoupissement, avec éceité plus ou moins complète, le plus souvent des deux yeux.

<sup>(1)</sup> Fel. Plater , Observationum libri tres , in-12. Basilea , 1641 , pag. 108. « Cæcitas à tumore globoso , in cerebro nervos opticos » premente proveniens. » (2) Ouvrage cilé, page 381.

<sup>(3)</sup> Beauchène fils, Affection comaleuse et cécité produites par une affection cancéreuse des couches optiques. ( Journal de Médecine de MM. Corvisart , Leroux et Boyer , etc. , tome 20 , page 367.)

4.º Les maladies de la glande pituitaire, comme celles des parties du cervean situées sur la ligne médiane, ne déterminent , ni convulsions , ni paralysie d'un côté du corps ; mais la cause qui a donné lieu au développement de la tumeur formée par la glande pituitaire, et cette tumeur elle-même, finissent par provoquer une inflammation dans les parties voisines; aussi, les symptômes des phlegmasies cérébrales viennent-ils, sur la fin de la maladie, se joindre à ceux de la compression. 5 ° Si on ne peut espérer de pouvoir distinguer pendant la vie les tumeurs formées aux dépens de la glande et de la tige pituitaires, de celles qui se développent vers l'entrecroisement des nerfs optiques, au moins les mêmes difficultés ne se présenterontelles pas lorsqu'il s'agira de juger des maladies de cet appendice du cerveau, comparativement avec celles d'un de ses hémisphères: 6.º Toutefois, le diagnostic des maladies de la glande et de la tige pituitaires est rendu très-obsour par l'existence simultance d'une ou de plusieurs autres lesions du cerveau.

Value of the top to make at a set a deep an array of the different

Observation du malade de l'Hôtel Dieu dans les veines duquel il a été injecté de l'eau tiède.

Laxare Bakutont, agé de 35 ans, bothlanger, bien conformié, fot conduit à l'Hôtel-Dien dais la muit du 14 au 15 octobre dernier. Une lettre qu'il avait réque d'une jenne fille dont il était éperdamient amouréox. Le rendit triste ci tièteur, quinté jours avant son entrée à l'hôpital ; il se livra à quélquies excès dans le boire et le manger pour faire diversión à son chaigrin. Haif jours après ces excès, al fut pris d'une ofistaxis ahouldante qui dura trôis jours, ne laissant que quelques intervalles de repos. Un médeein croit reconnaître une congestion cérébrale assez forte . fait successivement pratiquer trois saignées, et appliquer 12 sangsues à l'anus. Disparition de l'hémorrhagie, La nuit, délire sourd, le malade croit s'entretenir avec sa maîtresse. Le 14, vers 4 heures du soir, convolsions violentes; le 15 au matin il paraît assez calme; quoique la parole soit embarrassée , il peut répondre à diverses questions qu'on lui adresse. La langue est très-rouge et demi-sèche. Au bout de quelques instans, le malade tombe dans une agitation extrême, les membres et le trone sont horriblement convulsés; la figure exprime la fureur : œil mobile et saillant, regard effravent, grincemens des dents, mouvemens de sputation continuels, sorte de rugissement : il devient surtout furieux , il cherche à mordre, il erache au visage, déchire sa chemise avec ses dents, si on lui présente à boire, si on lui laisse voir un corps poli, ou si on cherche à le calmer par des propos bienveillans. Il a cependant demandé de la boisson et à pu boire trois ou quatre fois , mais difficilement , le spasme du pharynx s'opposant au passage des liquides; ordinairement il rejettait avee force la boisson qu'on parvenait à lui introduire dans la bouche. Cette cavité était sèche et ne laissait échapper de temps en temps que quelques flocons d'une salive épaisse et visqueuse. Le pouls était trèsvite, la peau d'une couleur pâle, livide et couverte d'une sueur visqueuse et froide, la respiration comme saccadée. Le malade avait quelques intervalles lucides, pendant lesquels il répondait assez juste à quelques questions. An bout d'une heure, cris, hurlemens, convulsions. On decouvre sur le second os du métacarpe de l'avant-bras droit, une tache d'un rouge brun , bien circonscrite , déprimée , dure, de neuf à dix lignes d'étendue dans un diamètre, ct de sent à huit dans l'autre : cette tache est sèche , sans travail inflammatoire à son pourtour; on la prend pour le résultat de l'action d'un caustique : le lendemain elle était noire. Le bord externe de l'indicateur de ce côté présente une plaie triangulaire, d'une ligne environ d'étenduc en profondeur. On remarque une excoriation peu profonde sur la face antérieure de ce même doigt; ces deux plaies ont l'apparence de blessures ordinaires. Suivant ce qu'ent dit le médecin et les parens du malade, ces plaies pouvaient être le résultat d'une chute que le nalade avait faite sur un vase de faience cassé. M. Magendie a assuré que le malade avait répondu une ou deux fois qu'il peuvait avoir été mordu; mais, en général, it attribuait ces plaies à une chute. (Forte saignée du pied pratiquée à la jambe droite. Deux lancettes sont brisées dans cette opération, la pointe en reste fichée dans le tibia). Nulle amélioration.

Ce même jour 15, vers une heure après midi, M. Magendie vint voir le malade, dont l'état n'avait aucunement changé, peut-être même était-il exaspéré. Le matin, on avait déià rapporté les accidens à l'hydrophobie ; cette idée paraît de plus en plus fondée. M. Magendie se décide à faire une injection d'eau dans les veines ; cet habile expérimentateur avait déjà tenté et exécuté une pareille opération sur des chiens enragés. Un bras est maintenu par des aides. l'avant-bras comprimé à sa partie supérieure; une incision d'environ un pouce d'étendue est pratiquée sur le trajet de la veine radiale, vers la partie moyenne de l'avant-bras; on l'isole au moyen d'une sonde canclée, on la soulève, on passe derrière deux anses de fil, on l'ouvre avec la pointe d'un bistouri, et, dans l'espace de dix à douze minutes, on injecte, à l'aide d'une seringue à hydrocèle, environ une livre et demie d'eau à 50 degrés (th. cent.). L'ouverture de la veine était exactement remplie par la canule de la seringue, l'eau pénétrait avec facilité, en la sentait cheminer sous le doigt. On

remplit la seringue neuf fois pendant l'opération; on a tiré à peu-près six onces de sang. On a lié la veine, on a pansé la plaie,

Avant l'injection, le pouls donnait de 130 à 150 pulsations par minute; il a peu-à-peu diminué de fréquence. et à la fin de l'opération, on ne comptait plus que 80 battemens environ chaque minute. Le malade demande à boire et boit avec facilité; les convulsions ont presque cessé, la face est calme, quoique pâle et défaite : le malade tient des propos assez suivis, il demande souvent à boire, et avale toujours assez bien : sa chemise est toute imbibée d'une sueur visqueuse. Vers cinq heures , le malade demande à uriner, à se lever ; on lui retire la camisole de force , il fait quelques pas dans la salle , rend avec effort environ une livre d'urine d'un jaune foncé; fétide . qui se trouble promptement, devient grisâtre, épaisse et fétide. Le pouls était redevenu fréquent et donnait de 125 à 140 pulsations par minute. Onze heures du soir : calme parfait; le malade cause , raisonne bien , boit , ne se plaint point, voit son frère et le recoit avec plaisir. Seize octobre : la nuit a été calme : sommeil durant trois ou quatre heures : le matin le calme persiste : la connaissance est entière , le raisonnement bon ; la figure est pâle , la voix enrouée et affaiblie : la déglutition des liquides seulement un peu génée; cependant; la langue est sèche, un peu rouge , et ne s'humecte que par l'action de la boisson, elle est tremblante; respiration libre; battemens du cœur environ cent par minute ; pouls petit ; faible , facile à déprimer; épigastre douloureux à la pression, constipation; urines morns épaisses que la veille, sentiment de gêne au pharynx. (Lavemens émolliens, boissons' adoucissantes ). Dix heures du matin une selle, faiblesse très-grande : quatre-vingt-dix pulsations par minute. Huit houres du soir : paroxysme , chaleur à la peau ,

pouls plus développé, légers soubresauts. Dix sept octobre : pendant la nuit , trois garderobes fétides , presqu'entièrement composées de sang; délire sourd, continuel; le matin, le pouls est petit, facile à déprimer; on compte quatre vingt-dix pulsations, le délire à cessé; il v a beaucoup de soif et les liquides passent facilement, la langue est plus humide, le malade prend un peu de bouillon avec plaisir. (Lavemens emolliens, boissons mucilagineuses; fomentations sur l'abdomen ). Dans la journée. une selle sanguinolente, soif vive, alternatives de bien et de mal; le soir, même paroxysme que la veille. Dixhuit octobre : la nuit, sommeil complet et prolonge : le matin, le malade vomit des matières vertes ; la langue est sèche, le pouls développé, la vessie remplie d'urine; la plaie du bras est douloureuse et tuméfiée, on observe des soubresauts. (Cathétérisme ; cataplasmes sur la plaie ; même traitement). Le 19 oot., le matin, vomissemens, langue humide,

soif moins vive; dans la journée, selles noirâtres provoquées par des lavemens. Le 20, vomissement, face pâle. terreuse, pouls petit, fréquent, épigastre douloureux à la pression, jambe droite tuméfiée à sa face interne, douleurs dans le genou, le coude et le poignet du côté gauche; ces trois articulations sont tuméliées et ne peuvent être mues sans causer des souffrances très-vives : affaissement moral, crainte de la mort (cataplasmes, boissons rafraîchissantes ). Le 21 . douleurs articulaires plus vives, articulations précitées plus gonflées, prostration trèsgrande; le soir, respiration accélerée, face cadavereuse, affaissement moral profond, pouls frequent, donnant 130 pulsations. Le 22, œil éteint, face abattue, traits tirés, pouls vermiculaire; connaissance intacte, le malade ne veut pas boire et désire qu'on le laisse mourir tranquille, Mort à 2 heures, huit jours après l'entrée à l'Hôtel-Dieu.

Ouverture du corps, faite le 23 (1). Face d'un jaune livide ; pënis volumineux, offrant quelques taches noirâtres : infiltrations de pus dans le tissu cellulaire souscutané de la face interne de la jambe droite (on retrouve les deux pointes de lancettes qui étaient restées dans le tibia ) : la tache observée sur la main droite avait l'aspect d'une escarre, elle occupait toute l'épaisseur de la peau. le tissu cellulaire sous-jacent était brunâtre : la veine opérée et le tissu cellulaire environnant étaient de couleur rouge-brun , seulement du côté opposé au cœur. Le genou gauche contenuit environ un demi-verre de pus, la synoviale était rougeatre sur la capsule, et jaunâtre sur les cartilages ; le tissu cellulaire voisin était rouge et enflammé. Surfaces articulaires du poignet gauche également enflammées, environ deux cuillerées d'un pus sanieux dans l'articulation. Même état de l'articulation du coude du même côté. Muscles en général fermes et rouges. Cerveau légèrement injecté, tissu cellulaire sous-arachnoïdien infiltré de sérosité et d'air, un peu de sérosité dans les ventricules latéraux. Arachnoïde vertébrale injectée , contenant plusieurs cuillerées de sérosité sanguinolente : moelle épinière saine. Rien dans la bouche et le pharynx. Poumons paraissant légèrement emphysémateux : tissu cellulaire sous-pleural contenant quelques bulles d'air, plusieurs onces de sérosité sanguinolente dans chaque plèvre : muqueuse bronchique rouge et injectée dans toute son étendue; divisions bronchiques remplies d'un mucus écumeux et rougeatre. Un peu de sérosité sanguinolente dans le péricarde ; cœur tendu , vide de sang et rempli de gaz fétide ; les veines qui aboutissent au cœur sont.

<sup>(1)</sup> MM. Bally, Caillard, Cayol, Magendie, Rayer, Serres, et quelques autres médecins, plusieurs élèves de l'Hôtel-Dieu, étaient présens à cette séance.

pareillement remplies de gaz ; le cœur paraît crépitant au toucher , son tissu est pâle et décoloré. Hernie épiploïque congénitale du côté droit, avec adhérence de l'épiploon au testicule. Muqueuse gastrique offrant deux larges plaques d'un rouge brun, grisâtre ou ardoisée vers le pylore ; tissu cellulaire sous-muqueux infiltré derrière les deux plaques indiquées ; muqueuse soulevée par des gaz. Muqueuse de l'intestin grèle saine excepté vers la fin de l'iléon ; ici , dans l'espace de 30 pouces , elle est injectée . et présente, en se repprochant de la valvule cœcale . 16 ulcérations rapprochées, de la largeur d'une pièce de 50 centimes , profondes , avant des bords taillés à pic . une surface fongueuse et jaunâtre ; la partie qui entoure ces ulcères est boursouflée et noirâtre. Muqueuse du gros intestin injectée, d'un rouge-brun dans l'espace de 25 à 30 pouces à partir du cœcum. Ganglions du mésentère . légèrement gonflés. Parenchyme du foie jaunâtre, mou . facile à réduire en bouillic, emphisémateux, Vésicule biliaire distendue par une bile épaisse et foncée en couleur : sa mugueuse est poiratre . ses parois sont emphysémateuses. Rate emphysémateuse. Tout le tissu cellulaire de l'abdomen infiltré de fluides gazeux. Rich dans l'appareil urinaire.

Nois nous disposions à joindre quelques réflexions au fait qui vient d'être 'rapporté, lorsque nous avons appris que M. Magendie se proposait de le publier, dans le probiai numéro de son Journal. L'opinion, d'un médecin aussi recommandable est d'un trop grand poids dans cette circonstance, pour que nous devions nous dispenser d'en tenir compte. Nous renvoyons en conséquence nos remarques à un autre numéro. Nous dirons saulement ici qu'il paratt, d'après quelques renseignemens ultérieurs, que l'escarre observée sur le poignet, provensit d'une 5.

brûlnre que s'était faite le malade, en portant cette partie sur une veilleuse dans un moment de délire ou de perte de connaissance.

Note sur le mode de traitement employé à l'hôpital des Aliénés de Moscou, par le docteur Kinaltiez, mêdecin en chef de cette maison; communiquée per. M. Esquiact, et extraite de son ouvrage sur les Etablissemens d'aliénés (1).

La méthode à suivre dans le traitement des vésanies ne peut être ni fixe , ni générale ; elle varie suivant les causes , l'ancienneté de la maladie, l'altération plus ou moins profonde des facultés mentales : suivant que ces mêmes causes proviennent de naissance ou de vieillesse, sont l'effet des passions, d'un vice de l'éducation, de maladies externes ou internes, suivant la constitution de l'aliéné et le genre de sa maladie. Par exemple, les ivrognes qui deviennent fous guérissent plus vite que les personnes atteintes de folie à la suite d'un fort accès de colère : la folie amoureuse guérit avec le temps; mais celle qui suit les excès vénériens dure toute la vie. Les stupides de naissance, les vicillards tombés en démence, l'épilepsie invétérée, la paralysie dans un âge avancé, sont incurables. Le temps et les secours de l'art ont pu guérir la folie dont la cause existait dans le bas-ventre, celle qui avait été produite par un accident imprévu , par une fièvre nerveuse , une couche difficile

<sup>(1)</sup> Cet ouvrage, si impatiemment attendu des hommes qui s'occupent d'améliorer le sort des aliénés, ne doit pas tarder à paraître. ( N. d. R. )

Lorsque la saignée est indiquée dans la maladie, la veine est largement ouverte, l'évacuation du sang est forte et subite, et le malade tombe en syncope. Cette méthode a pour but de diminuer les forces supérieures dont sont quelquefois doués ces malades, et de ramener le calme dans leur esprit. Outre cette saignée, on peut encore appliquer des sangsues sur le trajet des veines jugulaires. On administre ensuite, suivant les indications, des boissons purgatives; on donne la digitale pourprée, unie au nitre ou au camphre; on fait prendre une grande quantité d'eau vinaigrée froide, on applique sur la tête des linges imbibés de ce même liquide, on place de forts sinapismes aux pieds : les narcotiques sont considérés comme nuisibles dans cet état. Après avoir diminué la fureur, on établit des points de révulsion à la nuque, aux bras, etc. Chez les maniaques qui sont sujets à des accès d'une sorte de rage , la saignée est faite , non-seulement pendant l'accès, mais elle est répétée après pour en prévenir le relour.

Les malades qui sont dans l'abattement, qui sont tourmentés par la peur, le désespoir, par des visions, sont traités par le tartre émétique; le sulfate de potasse ou de soude, et autres purgatifs; par l'acide acétique camphré à haute dose, étendu dans un véhicule approprié; par la jusqu'ame, par des frictions sur la tête et les hypocondres, avec une pommade contenant de l'émétique, par l'application de sangases à l'anus : les vésicatoires ou toute autre espèce de révulsifs, produisent dans cette espèce un soulagement plus marqué que dans la fureur. Les bains tièdes se prescrivent l'hiver, et les bains froids pendant l'été.

Nous appliquons souvent le moxa sur la tête, sur les deux épaules, et de profonds cautères aux bras. Une jeune femme était dans cet hôpital depuis deux ans, et avait fait usage de toute sorte de remèdes sans succès; un moxa fut appliqué sur la tête, et son effet soutenu par une forte suppuration ; ce seul moyen suffit pour opérer la guérison. Un homme, âgé de quarante ans, était sujet, depuis quatre ans, sans cause connue, à un accès de folie qui durait depuis deux à trois mois. La maladie avait résisté à la saignée, aux bains froids, moyens qui quelquefois préviennent le retour des accès. L'application de deux profonds cautères aux bras (que le malade conserve encore), fut suivie d'un succès complet.

On fait usage du quinquina seulement lorsqu'on soupconne que la maladie tient à un état de faiblesse, comme, , par exemple, à l'influence de longues fièvres nerveuses , de l'habitude de l'onanisme, etc. Ces derniers malades sont souvent difficiles à traiter et à guérir ; ils sont lelement dominés par leur funeste penchant , que même ayant les mains attachées , ils trouvent encore le moyen de satisfaire leur imagiuation délirante,

Lorsque les aliénés sont calmes, ils jouent aux échecs, au piquet, lisent les gazettes, des livres, causent ensemble; ils ne font de mal à personne.

Les phases de la lune influent visiblement sur le retour des paroxysmes.

Tableau des malades reçus dans l'hôpital, de 1811 à 1819; nombre des aliénés guéris, sortis ou morts.

| ANNÉE.               | NOMBRE<br>des<br>MALADES. | NOMBRE<br>des<br>culausons. | REPRIS PAR          | MORTS.        |
|----------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| 1811<br>1812<br>1813 | 160<br>167<br>87          | 25<br>44<br>20              | 15<br>10            | 20<br>39      |
| 1814<br>1815<br>1816 | 108<br>137<br>143         | 40<br>40<br>30              | 9<br>6<br>-12<br>10 | 13<br>13      |
| 1817<br>1818<br>1819 | 181<br>189<br>184         | 50<br>40<br>30              | 15<br>13<br>17      | 9<br>25<br>24 |
| Totaux               | 1356                      | 319                         | 107                 | 162           |

Nota. Les cures ont été opérées soit sur des personnes qui se trouvaient légérement malades, soit sur de véritables maniaques. La plupart de ceux qui ont succomhé sont morts d'apoplexie, ou minés par le marasme; le nombre des décès a toujours sié plus considérable parmi les hommes que parmi les femmes.

Observation d'épanchement considérable dans l'intérieur du crâne, et d'opération du trépan pratiquée par MM. Béclame et Dubois fils; observation recueillie à la Maison royale de Santé, par A. L. Cassan, interne des hôpituux civils de Paris.

Un menuisier âgé de cinquante-cinq ans, de petite taille, d'un tempérament athlétique, jouissant encore de la plénitude de ses forces, travaillait, le 4 décembre 1822, à une rampe d'escalier sur un échafaud qui s'écroula; il tombad un troisième étage sur le paré, et de la , roula sur quelques marches dans l'escalier d'une care. Aussitôt après la chute, on vit cet homme, appuyé sur deux per-

sonnes, se relever, remuer ses membres, présider luimême à l'inspection de tout son corps, se remettre sur un lit, se placer dans un fiacre, monter enfin chez lui au deuxième étage.

Arrivé chez lui, le malade se plaignit de pesanteur à la tête, de douleurs contusives dans les poignets : on luitira deux palettes de sang; il perdit bientôt l'usage de la parole. On le conduisit alors à la Maison royale de santé. Cinq heures s'étaient écoulées depuis l'accident. Abolition des facultés intellectuelles et des fonctions sensoriales; immobilité des paupières abaissées au-devant du globe de l'œil ; dilatation fixe des pupilles : action de fumer la pipe, suivant l'expression vulgaire consacrée; ronflement; respiration libre; pouls dans l'état normal; exerétion involontaire des urines; déglutition facile des liquides; paralysie incomplète des membres du côté gauche, que le malade s'efforce de retirer lorsqu'on les pince fortement; il soulève et remue fréquemment le membre pelvien droit, et agite également le bras du même côté. Deux plaies contuses existaient aux tégumens du crâne . l'une de 8 à 10 lignes de diamètre au-dessus du pavillon de l'oreille droite; l'autre, d'une plus grande étendue, au côté gauche et moyen de l'occiput. Tel était l'état de ce malade (une deuxième suignée, tisane de tilleul et d'oranger). Il reprit sa connaissance, mais peu d'instans après, il retomba dans un assoupissement léthargique. Si on lui adressait avec force la parole, il balbutiait à voix basse quelques monosyllabes, comme un homme plongé dans un sommeil profond et qu'on réveille subitement.

La nuit se passa dans cet état; le lendemain matin, MM. Béclard et Dubois fils examinent le malade. M. Béclard prononce que, s'il existe un épanchement dans l'intérieur du crâne, comme tous les symptômes paraissaient le démontrer, il doit se trouver à droite au niveau de la petite plaie contuse de la fosse temporale, la paralysie étant à gauche ; qu'il serait irrationel d'aller chercher ailleurs un épanchement qui ne peut être produit que par l'artère méningée moyenne, la seule capable de causer un épanchement à la surface interne du crâne. En conséquence, on convint d'appliquer dans cet endroit une couronne de trépan comme moyen d'investigation. A l'aide d'une incision cruciale , M. Dubois découvre une étendue de la voûte supérieure du crâne et de la fosse temporale du côté droit, égale à la paume de la main. Le périerane enlevé, on ne découvre aucune trace de fracture. On anplique une première couronne moyenne de trépan. Dans l'opération, M. Béclard fait observer que la couleur blanche et la sécheresse de la sciure du diploé qu'on apercoit, sont, suivant la remarque judicieuse d'Abernethy. des signes presque certains d'épanchement dans cet endroit. La portion osseuse cernée par la couronne avant été enlevée, on découvre un foyer de sang coagulé d'un pouce d'épaisseur au moins et dont le doigt ne peut atteindre les limites. Une seconde et une troisième application de couronnes de trépan d'un pouce de diamètre sont faites : le lambeau inférieur de l'incision cruciale est réséqué. Les trois ouvertures réunies ont la forme d'une feuille de trèfle ou d'un cœur de carte à jouer situé transversalement au-dessus du pavillon de l'oreille, et dont le petit angle est tourné en arrière. L'introduction plus facile des doigts permet de trouver les limites reculées de l'épanchement, borné inférieurement à la base du crâne. Une espèce de cul-de lampe formé par le décollement de la dure-mère dans l'étendue de quatre à cinq pouces de dia-

mètre dans tous les sens, contenait le foyer. A différentes reprises dans l'opération, mais notamment au moment de l'incision des tégumens, le malade sortit de son assoupissement, donna des signes d'une viva 580 WÉMOIRES

impatience et déploya une résistance énergique contre les aides qui le tenaient assujettis pour s'assurer de ses mouvemens.

Lorsqu'on enleva la troisième portion osseuse séparée par le trépan, on ne fut pas peu surpris de voir un fragment s'en détacher. Une fracture existait donc, mais aucun indice n'avait pu la faire découvrir. Un filet de sang vermeil bien distinct coulant sur la masse du congulum et contrastant singulièrement avec la couleur noire de ce dernier, fit voir que l'hémorrhagie, dont la source se trouvait ainsi indiquée, continuait et provenait d'une ouverture de l'artère méningienne. Néanmoins, MM, Béclard et Dubois ne jugèrent pas à propos de rien faire pour l'arrêter : l'homme était loin d'être affaibli ; on p'avait plus à rédouter la compression du cerveau : une voie était ouverte au sang qui pouvait s'écouler encore, mais qui devait s'arrêter à la longue ; enfin, cette perte de sang devait être plutôt salutaire que nuisible au malade. La masse du sang épanché fut évaluée rigoureusement à plus d'un grand verre. A l'aide de l'extrémité d'un couteau lenticulaire, on en enleva une partie. On fit ensuite une injection d'eau de guimauve : une compresse fenêtrée fut légèrement enfoncée dans l'ouverture du crâne. (Saignée, bouillon de poulet, diète absolue.)

Reporté dans son lit, le malade, ayant recouvré toute sa connaissance, commençait déjà à souleve les membres du côté gauche, qui ne lui paraissaient plus qu'engourdis; il s'abandonna à un sommeil léger, se réveilla à divers intervalles pour demander à manger. Il était sans fièvre, se plaignait plutôt de douleurs aux épaules et aux poignets qu'à la tête. Le lendemain (6 décembre) l'appareil fut levé, La dore-mère était presque reventue au niveau de l'ouverture qu'elle obturait intérieurement. Le foyer était entièrement dégorgé; une légère couche de saig récou-

vrait encore la méninge. On continua de panser tous les jours avec un linge troué enduit de cérat, recouvert d'un petit matelas de charpie. Le 7, la dure-mère était toutà-fait appliquée sur l'ouverture. Ces deux journées se passèrent sans fièvre, le malade était calme. (Eau de poulet, lavemens émolliens, diète.) Le 8, la suppurations'établit; aucunc garde-robe depuis l'accident, (Petit-lait avec émétique, g. j.; deux lavemens.) Une selle très-légère. Dans la soirce, douleur aigue lancinante derrière la manicle gauche; plénitude et fréquence du pouls. (Saignée, cataplasme sur le point douloureux. ) La douleur de côté disparaît. Le 9, douleurs de tête sans fièvre ; appétit extrême. Le malade est fort incommodé des battemens artériels et des mouvemens alternatifs de soulèvement et d'abaissement du cerveau dans la plaic. (Petit-lait avec émétique, g. j, lavement, deux vermicelles. ) Lc 10 , les battemens (expression du malade) dans la tête sont plus forts; le pouls plein, fréquent, un peu dur ; constination, perte d'appétit. (Petit-lait, diète, lavement aiguisé par une forte cuillerée de sel marin. ) Point de selle. Le 11 au matin (une once d'huile de ricin), évacuation abondante; plénitude et dureté du pouls, sans fréquence : somnolence : teinte jaunâtre de la peau et des sclérotiques. ( Petit-lait , diète. ) Le 12, mêmes symptômes; le soir, rêvasseries, état comateux, (Saignée, petit-lait.) Le 13, micux sensible; degoût pour le petit lait; douleur gravative au front; sécheresse de la peau; retour de la constination; le matin, après le réveil, absence dans les idées; cet état se dissipe dans la journée et se montre plusieurs jours de suite (Limonade, potion tonique, deux vermicelles.) Le 14, une garde-robe copicuse; état général satisfaisant.

La dure-mère recouverte de bourgeons charnus suit les mouvemens du cerveau. La suppuration est belle, et le pus désormais ne contient plus de mélange de sanie. A dater du 15, le mieux fait des progrès beaucoup plus sensibles : l'appétit est bon ainsi que la digestion. On donne de légers alimens, dont on augmente graduellement la quantité : le ventre est libre , l'ouïe est dure depuis l'accident. La cicatrisation de la plaie, qui avait marché rapidement et qui paraissait devoir être bientôt complète, s'était arrêtée dans ses progrès et semblait rester stationnaire. L'énorme perte de substance qui avait été faite à la voûte du crâne et aux tégumens pouvait en apparence justifier cette consolidation tardive. Un mois s'écoula : deux esquilles se montrèrent successivement dans l'espace de quelques jours : elles furent extraites : c'était la portion presqu'entière de la suture du bord inférieur du pariétal, l'une longue d'un pouce, l'autre de deux; elles avaient une ligne de largeur. La guérison dès-lors ne se fit plus attendre.

Extraction d'un calcul de l'urêtre chez un enfant; observation recueille par M. Thousset, D.-M, et suivie de quelques réflexions sur l'extraction des corps étrangers situés dans l'urêtre.

Un garçon de cinq ans , d'une bonne constitution, trèsfort pour son âge, glissa en jouant sur le pavé, et tomba les jambes fortement écartées. Il se releva de lui-même presque au même instant, et vint en pleurant trouver sa mère; à qui il raconta à sa manière ee qui lui était arrivé. Il répétait toujours qu'il lui était entré quelque chose dans la verge. La douleur cessa bientôt, et quelques heures s'écoulèrent sans qu'il se plaignit. Mais, après avoir soupé comme à l'ordinaire, il voulut uriner, et ne le put pas. Il portait ses mains à sa verge, la tiraillait, et ce ne fut qu'après bien des efforts qu'il parvint à rendreq quelques gouttes d'urine. Ce premier moment d'agitation une fois passé, l'enfant dormit tranquillement peudant une heure, jusqu'à ce qu'une nouvelle envie d'uriner eût re-nouvelé les douleurs. Pendant le sommeil l'urine coulait presque continuellement, mais avec beaucoup de lenteur. La mait se passa en alternatives -de cris, de pleurs et de momens de calme complet, pendant lesquels le sommeil était profond.

Les parens commençant à s'inquiéter, m'envoyèrent chercher le lendemain matin 1. « octobre. Je trouvai l'enfant couché et endormi sur les genoux de sa mère; la chemise du petit malade était mouillée par l'urine, quoiqu'il n'y côt pas une heure qu'elle eût été mise.

Il me vint de suite à l'idée qu'il existait un obstacle dans l'urêtre; pour m'en sessurer, j'écartai doucement les cuisses de l'enfant; je promeni mon doigt, en appuyant légèrement, dans la direction du canal, et bientêt je sentis une petite tumeur arrondie, dans l'épaisseur du serotum, sur la ligne médiane. Cette tumeur avait à peu-près la grosseur d'une noisette: elle était dure, fixe, et me parut être produite par un corps étranger introduit dans l'urêtre.

Ce corps pouvait avoir été introduit par la verge, ou bien être venu de la vessie; mais j'étais plus porté à croire que c'était une petite pierre échappée de la vessie; en considérant, 1.º l'âge de l'enfant, qui n'avait aucune habitude solitaire, et qui ne jouait que bien rarement avec d'autres jeunes enfins; 2.º la petitesse excessire de l'ouverture du prépuce; 5.º enfin; la forme à peu-près ronde du corps étranger, ce que le peu d'épaisseur des parois du canal me permettait de constater.

Pendant cet examen, l'enfant s'eveilla et fut repris de l'envie d'uriner : il fit de violens efforts, à la suite desquels il parvint à rendre un peu d'urine, même avec un commencement de jet; mais non saus beaucoup de douleur. Chaque fois que les envies d'uriner revenaient, la verge entrait en érection, ce qui paraissait augmenter les douleurs. La roideur ne cessait qu'après la sortie de quelques gouttes d'urine.

Quand le calme fut un peu revenu, j'envoyai chercher une petite seringue d'étain, et je fis, non sans neine, une injection d'huile d'olive dans l'urêtre ; car l'enfant peu docile remuait constamment et avec force. Il était impossible, à cause de l'étroitesse du prépuce, de découvrir le gland, et dès qu'on touchait tant soit peu le pénis, cet organe entrait en érection, ce qui rappelait aussitôt les doulcurs. Après cette injection , l'introduisis dans le eanal un stylet boutonné; il parvint sons peine jusques vers le milieu de l'urètre, où se trouvait un obstacle qui me parut formé par un corps très-dur et un peu inégal; en frappant dessus légèrement avec le bout du stylet, on entendait un petit bruit semblable à celui qu'aurait produit la percussion du marbre. Ce corps était arrêté dans la portion de l'urêtre correspondant au serotum et à la partie inférieure de la symphyse du pubis, environ à trois pouces de l'orifice extérieur. Il ne bouchait pas entièrement le canal , puisque l'urine pouvait encore s'échapper. Je dus présumer que le corps en question était anguleux.

L'indication positive était d'extraire le corps étranger. Nayant sur moi aucan instrument convensible pour ces sortes d'opérations , j'alloi chez un ordrevre du voisinage, et je fis faire sous mes yeux une curette en argent; revenu auprès du malade, je fis une nouvelle injection huicuse; puis m'étant bien assuré de la situation du corps étranger, et avec les doigts de la main gauche appuyant sur lui et un peu en arrière, pour ne pas-le faire retrograder , j'introduisis ma'currette dans l'arêtre. Quand elle fut parvenue à l'obstacle, je cherchai à le dépasser avec

l'instrument; j'y parvins, mais il me fut impossible de déplacer le corps étranger.

Cependant, l'enfant était dans un état víolent d'irritation. Renonçant pour le moment à toute tentative d'extraction , je fis mettre le malade dans un bain tiède. Jéfis prier M. Amussat, aide d'anatomie à la faculté de médecine, livré à l'enseignement et à la pratique de la chirurgie, et s'occupant depuis long-temps, d'une manière spéciale, de l'anatomie des voies urinaires et de leurs maladies , de m'assister dans l'opération que j'aurais à faire. Nous nous rendimes, deux heures après ma première visite, auprès du petit malade, muis des instrumens que nous supposions pouvoir nous être utiles. L'enfant avaitbeaucoup souffert dans le bain. Nous le fimes placer sur un lit situé auprès d'une croisée; son père et une personne devaient nous serire d'aides.

Après nous être assurés de nouveau de la présence du corps étranger et de sa situation ; par l'application métho. dique des doigts à l'extérieur du canal; et par l'introduction d'un stylet mousse, nous fimes plusieurs injections huileuses dans l'urètre, puis nous essavâmes, avec les doigts, de pousser le corps étranger d'arrière en avant, et de bas en haut, en suivant la direction du canal et en relevant la verge contre le pubis. Ces premières tentatives n'eurent aucun résultat. Nous nous décidames à distendre l'urètre par l'insufflation. M. Amussat pressa fortement le canal, immédiatement au-dessous de la tumeur, en l'appuyant contre la symphyse des pubis : alors . i'introduisis dans l'urêtre un tube d'argent long de six pouces, beaucoup plus large à une extrémité qu'à l'autre, tube employé pour les préparations anatomiques, et je soufflai avec la houche, en même temps qu'avec une de mes mains; j'alongeai la verge et pressai entre deux doigts le prépuce et le gland contre les parois du tube, pour empêcher l'air de s'échapper. Au moment où je, poussais avec force de l'air dans le canal, M. Amussat cherchait à déplacer le corps étranger et à le faire passer dans la portion de l'urêtre, élargie momentanément par l'insufflation.

Nos premiers efforts, quoique continués pendant quelques minutes, n'amenèrent qu'un déplacement très-peu marqué. L'enfant parsissait souffir beaucoup; à peine pouvait-on le maintenir sur le lit, ce qui cradait notre opération des plus pénibles. Un peu de sang coulait par le mêat urinaire; il était mêlé avec de l'urine que l'enfant parvenait à rendre dans les efforts qu'il faisait. Nos premières tentaives furent encore rendues plus pénibles par l'érection qui survenait sitôt qu'on introduisait un instrument dans le canal, ou dès qu'on pressait derrière le corps étranger, pour tâcher de le faire avancer. Nous recommençames bien des fois ces mêmes manœuvres, en mettant néamoniss, de temps en temps, un peu d'intervalle pour laisser reposer notre petit malade.

Des. injections d'huile, d'eau tiède, furent faites dans le but de, lubrifier le canal, dans lequel on poussa pussi de l'air pour le distendre. Par ces moyens, nous n'étions parvennis à faire avancer le corps étranger que de 5 ou 6 lignes; mais l'entrée du canal se trouvait élargie, c'est pourquoi nous essayâmes l'emploi de la pince à gaîne de Hunter. Quoique un peu plus grosse que la pince usitée, celle que nous avions à notre disposition entra avec assez de facilité, après avoir fâit une injection d'huile. Nous la fîmes parvenir sans peine jusqu'au corps étranger; alors l'un de nous éleva la cânule, en appuyant la tige contre l'obstagle, pendant que l'autre assujettissnit le corps étranger au travers des pareis du canal, en pressant au-dessous de lui. Les branches de la pince s'écartèrent, mais pas assez pour pouvoir recevoir entre elles le corps étranger, malgré tous

les efforts que nous fimes, en combinant nos mouvemens. Le canal se laissait bien distendre jusqu'à un certain point par l'écartement des mors de la pince; mais l'élasticité de ses parois s'opposait à ce que les branches pussent s'éloigner autant qu'il l'eût fallu pour que le corps étranger pût être poussé entre elles. Ne pouvant parvenir à le saisir . nous retirâmes la pince, non sans quelques difficultés, quoique, en poussant la gaîne pour rapprocher les branches, nous eussions le soin de ne le faire qu'avec beaucoup de lenteur, et en tournant l'instrument entre les doigts, pour éviter de pincer la membrane muqueuse. Nous revinmes aux injections, aux insufflations, et nous parvinmes à faire encore parcourir au corps étranger une étendue de cing à six lignes, de sorte qu'il se trouvait alors au niveau de la racine de la verge. Nous employames encore à plusieurs reprises la pince de Hunter, d'abord dans l'intention de saisir le corps étranger, puis seulement dans le but d'élargir le canal. Ainsi nous noussions jusqu'à l'obstacle la pince fermée; alors, en tirant à nous la gaine, les branches s'éloignaient, distendaient l'urêtre, et pendant ce temps là , l'un de nous pressait avec force derrière le corps étranger , pour tâcher de le pousser dans la portion élargie. Plusieurs fois, nous retirâmes doucement la pince à demi-fermée pour dilater le méat urinaire et l'ouverture du prépuce. Ce procédé a le double avantage de dilater le canal et d'éviter le pincement de la membrane muqueuse.

Enfin , après deux heures et demie d'efforts très-douloureux pour l'enfant et très-penibles pour nous , nous étions parveuns à amener le corps étranger vers le milieu de la verge , à-peu-près à un pouce du gland ; reprenant alors la curette , nous l'introduistmes jusqu'à l' l'obstacle ; M. Amussat parvint à la pousser un peur plus loin, puis faisant un mouvement de bascule, par lequiel 588 MÉMOIRES

la verge fut pliée, l'extrémité élargie de la curette appuya derrière le corps étranger. En employant un peu de force; M. Amussat parvint à le pousser vers le gland, qui dans cet instant, entraîné lui-ucime par le corps étranger, força l'ouverture du prépuce et parut au-dehors. Bientôt nous vimes sortir de l'urêtre un corps brunâtre, ovalaire, splati, c'était un calcul urinaire.

Nous fimes sur-le-champ rentrer le glaud dans la crainte d'un paraphymosis. Une sonde d'argent tout-à-fait droite et de moyenne grosseur, fut introduite dans la vessie pour en explorer l'intérieur; nous ne rencontrâmes aucun autre corps étranger.

Le malade fut immédiatement plongé dans un bain tiède, où il resta plus d'une heure. Nous prescrivimes

une boisson émolliente et la diète. Le passage de l'urine était douloureux. Les tégumens de la verge étaient très-gonflés. Le soir il y eut de la fièvre. Nous posâmes douze sangsues au périnée, sur les piqures desquelles nous fimes appliquer un large cataplasme émollient. La nuit fut agitée ; il y eût du délire. Le lendemain , à la suite d'un bain , l'enfant fut pris de frisson et de mouvemens spasmodiques, suivis d'une légère défaillance. Remis au lit , le petit malade eût une transpiration abondante qui amena du calme. Toutefois il se plaignit d'éprouver des douleurs par tout le corps ; elles étaient la conséquence des efforts violens qu'il avait faits pour résister aux aides employés pour le contenir. La même boisson fut continuée, on donna aussi du lait coupé et légèrement sucré. Des cataplasmes émolliens furent appliqués sur le ventre et sur les organes génitaux. Nous prescrivimes encore des quarts de lavemens adoueis-

sans et des hains de siège.

Peu à peu le gonflement de la verge diminua, l'urine
coulait avec moins de douleur, la fièvre cessa, on per-

mit du bouillon coupé , du lait , des fruits. Nous fimes ajouter quelques grains de nitrate de potasse à la tisane de chiendent et de graine de lin. Tout alla de mieux en mieux jusqu'au mardi 7 octobre. Ce jour-là, vers cinq heures du soir , l'enfant s'assit sur un vase pour aller à la selle , rendit des matières demi-solides; mais en faisant des efforts iléprouva tout-à-coup de la douleur à la verge : cet organe enfla , l'urine coulait avec peine et par gouttes ; enfin il éprouva les mêmes accidens que la première fois. Les parens effrayés pensèrent qu'une autre pierre s'était engagée dans le canal, et nous envoyèrent chercher. Quand nous arrivâmes à 'dix heures du soir, nous trouvâmes l'enfant dans le même état que la première fois : la verge était gonflée, ædémateuse. Le gonflement suivait la direction de l'urêtre jusques au scrotum : il s'arrêtait là en formant une tumeur arrondie, de la grosseur de la moitié d'une noix. Quand nous demandames au petit malade où il souffrait, il nous montra l'endroit de la verge où se faisait remarquer cette tumeur. En palpant le canal depuis l'anus, nous ne sentimes absolument aucun obstacle. Une sonde d'argent droite fut portée dans l'urètre et parvint dans la vessie sans aucune difficulté ; elle donna issue à un demi-verre d'urine. Nous explorames de nouveau l'intérieur de la vessie, et nous n'y rencontrâmes aucun corps étranger. Une sonde de gomme élastique garnie de son mandrin droit fut substituée à la sonde d'argent et fixée dans le canal , nous recommandames aux parens de déboucher la sonde toutes les demiheures pour donner issue à l'urine.

La nuit fut assez calme; l'urine coula bien par la sonde; mais cependant il en passa une partie entre la sonde et le canal, parce que, dès que l'enfant sentait la moindre envie d'uriner, il poussait comme dans l'état de santé. Le 8 octobre, le gonflement de la verge avait un peu di-3.

minué. La sonde n'étant pas dérangée, tout fut laissé dans le même état. Le surlendemain, j'ôtai la sonde et j'en replagai, une d'un calibre plus gros. Son introduction fut asser facile, mais sa présence dans l'urètre occasionna de la douleur; c'est pourquoi, trois jours après, j'en débarrassai-la, maiade. Le gondement de la verge avait totalement disparu, l'urine coula très librement et l'enfant se rétabilit en pou de jours.

Le calcul extrait de l'urêtre de cet enfant était de la grosseur d'une grainc de café torréfiée; il était ovalaire. un peu aplati, légèrement rugueux sur une de ses faces; d'un brun noirâtre, assez dur, pesant deux grains. L'avant cassé en deux parties au moven d'un marteau de fer, nous vimes que son intérieur était grisâtre, friable, disposé en couches distinctes formées autour d'un petit noyau plus blanc que le reste, un peu anguleux, moins dur que les couches, ressemblant assez à un petit grain de sable. Parmi les couches, il y en avait quelques-unes qui étaient plus blanches que les antres, ce qui donnait une apparence marbrée à la cassure. En soumctiant ces fragmens de pierre à l'action du pilon, dans un mortier de verre. nous obtînmes une poudre grisâtre qui se rapprochait par sa couleur de la sciure de bois. L'analyse chimique nous prouva que cette poudre était de l'oxalate de chaux unie à un peu de matière animale.

. Ce cas de pratique nous a donné l'ocçasion de faire quelques observations sur la manière dont les corps étrangers venant de la vessie sont poussés dans l'urêter ; sur le mécanisme par lequel ils pareourent une certaine étendue du canal sans les secours de l'art; enfin sur les moyens les plus convenables pour sider la nature dans ses circonstances, principalement chez les enfans.

Pendant nos, tentatives pour extraire le calcul, nous remarquâmes que l'urêtre se distendait prodigieusement par le flot de l'urine, surtout au moment où l'enfant faisait les plus grands efforts en criant. Nous profitàmes de cette observation, en portant les doigts un peu plus en arrière du calcul, en engageant le petit malade à pousser, comme s'il voulait uriner, puis en pressant fortement sur cette petite colonne de liquide, qui de cette manière se trouvait comprimée d'un côté par les parois du canal, et de l'autre par les doigts de l'opérateur et par l'obstacle existant dans l'uretre. Bientôt nous nous aperçhmes que, par cétte nou-velle manœuvre, le corps étranger était avancé de plu sieurs lignes. Nous continuâmes nois efforts dans le même sens, et nous restâmes convaincus que ce moyen nous avait beaucoup aidés à faire arriver le corps étranger jus-qu'uvpès du gland.

Telle est en effet la marche de la nature quand par elle-même elle fait cheminer un calcul depuis l'orifice vésical de l'urètre jusqu'au milieu de ce canal, où lors même qu'elle parvient à l'expulser entièrement; il est à remarquer que les calculs arrivent assez rapidement par les seuls efforts de la nature jusqu'au milieu de la verge, là où se termine le musiele bulbo-caverneux, mais qu'ils parcourent difficilement l'autre moitié.

L'urine pressée par le diaphragme, les muscles abdominaux, le releveur de l'anus et par la vessie elle-même, est poussée avec plus ou moins de force dans l'urêtre, et distend ce canal en raison des efforts que fait le malade pour se débarrasser. Cette dilatation s'opère peu-à-peu, de proche en proche, et le corps étranger (s'il s'en trouve un eutraîné par l'urine) parcourt d'abord un assez long trajet, quoique dans la portion la plus étroite du canal; parce que celui-ci n'est pas encore irrité comme il le sera plus tard lorsque la présence du corps étranger et les efforts du malade auront déterminé une inflammation plus ou moins vive dans l'urêtre et ses environs; en outre, une fois engagé dans l'urètre, le corps étranger se trouve poussé par la colonne de liquide qui arrive derrière lui, et qui est elle-même pressée par l'action des muscles correspondant à cette portion du canal.

Puisque c'est ainsi que la nature agit pour débarrasser le malade , pourquoi ne chercherait-on pas à l'imiter, à la seconder, surtout lorsque le calcul est déjà arrivé dans la portion de l'urêtre qui n'est pas soumise à l'action musculaire. Pourquoi, par exemple, ne donnerait-on pas au malade des boissons abondantes et mucilagineuses dans le but d'augmenter la sécrétion de l'urine et de remplir la vessie? ou bien, quand, à cause de la forme irrégulière du calcul, qui sur quelques-unes de ses faces laisse un peu d'intervalle entre lui et les parois de l'urêtre, il est possible de faire parvenir un liquide dans la vessie pourquoi n'y ferait-on pas des injections adoucissantes? Il nous semble que le seul cas dons lequel il faudrait s'abstenir de cette manœuvre, ce serait lorsqu'un corps étranger venu du dehors ou chassé de la vessie, se trouvcrait depuis un temps assez long dans un même point du canal; de sorte qu'il fût à craindre qu'il n'eût développé dans cette partie de l'urètre un point d'inflammation ou d'ulcération qui rendrait la membrane muqueuse susceptible de se déchirer, ce qui donnerait lieu à une infiltration princuse.

Dionis avaît déjà dit, en parlant des pierres arrêtées dans l'urêtre : « Le chirurgien doit d'abord essayer avèc ess doigts de la faire couler le long de l'urêtre ; il est aidé à cela par l'urine qui la pousse pour la faire sortir, »

En cherchant à nous rendre compte de l'accident survenu après notre opération, nous l'avons attribué au gonlement du prépuce, produit par l'inflammation qui s'est emparée de ces parties, et nous avons regretté de n'avoir pas placé à demeure dans le canal une sonde élastique immédiatement après l'extraction du calcul. En agissant ainsi, nous eussions sans doute prévenu les accidens, car en dernier lieu la difficulté d'uriner ne dépendait que de l'infiltration codémateuse du prépuce, du rétrécissement de son ouverture, et d'un petit épanchement d'urine qui s'est fait dans le tisse cellulaire environnant l'urère, au niveau de la racine de la verge. Probablement que dans les efforts violens que l'enfant fit pour rendre son urine, il s'en infiltra une petite quantité par quelque éraillement de la membrane muqueuse, déterminé par le passage forcé de la pierre.

L'extraction des corps étrangers arrêtés dans l'urêtre est quelquefois très-difficile. On est souvent obligé de varier les proédèse er naison de la nature du corps étranger, de sa forme, de son volume, selon la partie du canal où il se trouve, enfin à cause de l'âge du sujet. Il ne nous paraît donc pas inutile de rappeler brievement ce qui a été dit à ce sujet.

Le procédé qui consiste à insuffler l'urêtre, après avoir lié la verge au-delà de l'endroit où se trouve le pierre, est peut-être le plus ancien, car suivant Prosper Alpin il était connu et mis en usage par les Egyptiens. On ne doit compter sur l'insufflation que pour concourir à dilater la partie du canal qui se trouve en avant du corps étronger. La ligature de la verge est inutile dans ce cas; elle pour-rait même être nuisible en génant l'opérateur dans les efforts qu'il doit faire pour pousser le calcul d'arrière en avant et de bas en haut. Il suffit que, pendant l'insufflation, un aide appuie fortement avec ses doigts sur le canal, un peu arrière de l'obstacle.

On parvient encore à dilater l'orètre, en y injectant de l'eau tède, de l'huile; en y introduisant des bougies de corde à boyau ou de gomme élastique très-grisses; enfin au moyen de petites pinces, qu'on introduit fermées, et qu'on retire plus ou moins ouvertes avec lenteur, et à plusiours reprises. Un fil d'argent ou bien un stylet de sonde pliée en double , de manière à former une anse, ont souvent été fort utiles. Ou introduit ce fil dans le canal; on tâche de le pousser un peu au-delà du corps étranger, puis ; le ramenant à soi on parvient quelquesois à opérer l'extraction.

Dans bien descas on s'est servi avec succès de diversos espèces de pinces, telles que les pinces longues et grèles dont parle Sabatier, les pinces à gaine de Desault, de Hunter, l'instrument de Cooper. Des pinces tout à fait droites sont toujours préférables; parce qu'on les fait agir avec plus de facilité, plus de certitude.

Les curettés d'argent, plus ou moins longues, plus ou moins grosses sont utiles, principalement quand le corps étranger a dépassé la partie de l'urêtre qui correspond à la racine de la verge. Mais une heureuse modification à leur faire subir, c'est de disposer leur manche de manière que l'opérateur sache toujours dans quel sens se trouve le cuilleron de l'instrument.

On pourrait disposer les oxtrémités des branches de la pince à gaine de Hunter, de telle monière que, par leur approchement, elles formeraient une véritable curette. Ce serait réunir deux instrumens en un seul. Lorsqu'a, près avoir poussé cette pince au-delà du corps étranger, on trouverait que la curette est trop étroite, ou l'élargirait autant qu'il serait convenable, en élevant la gaîne. Si par ce moyen en ne parverait pas à amener le calcul, on pourrait, en élevant encore la conule ; éloigner assez les branches de l'instrument pour saisir le corps étranger et l'extraire comme avec une pince de Hunter ordinaire. Jo me borne ici à ces généralités ; on trouvera la description et la figure de cet instrument dans l'ouvrage que M. Amussat est sur le point de faire paraitre.

Le fait suivant donnera une idée de la nature des difficultés qu'on rencontre dans l'extraction des corps étrangers arrêtés dans l'urêtre, surtont quand ils viennent du dehors.

Un homme, par raison de propreté ( du moins à ce qu'il assura, ) s'étant introduit dans l'urètre un cure-oreille, le laissa échapper. Il fit en vain des tentatives pour s'en débarrasser. Le chirurgien qui fut appelé choreha à extraire le corps étranger avec une pince à goine; il par-extraire le corps étranger avec une pince à goine; il par-extraire le manière que la pointe aigué du euro-oreille s'engageait dans l'épaisseur des parois du eanal, au moindre effort tenté pour l'extraire. Le malade souffrait des douleurs eruelles; l'Opérateur se décida à inciser l'urètre vers le milieu de la verge, et retira le corps étranger par cette ouverture.

Nous pensons que dans un cas semblable on pourrait éviter l'incision du canal, et qu'on parviendrait à en extraire les corps pointus et minces, tels que des cureoreilles, des aiguilles, des épingles, des moreeaux de bois, des sondes ou des portions de sonde, en se servant d'une sonde droite de métal ou de gomme élastique , tout-à-fait ouverte à ses deux extrémités. Cette sonde aurait un mandrin dont l'extrémité olivaire dépasserait de quelques lignes, et rendrait son introduction aussi facile que eelle d'une sonde droite ordinaire, Après s'étre bien assuré de la situation du corps étranger, on ferait appuyer les doigts d'un side immédiatement au-dessous de l'extrémité la plus éloignée du corps étranger; on introduirait dans l'urêtre la sonde garnie de son mandrin et bien huilée. Quand elle serait arrivée au niveau de l'extrémité antérieure du corps étranger, le mandrin serait ôté ; alors l'opérateur tâcherait, en combinant les mouvemens de ses deux mains, en alongeant la verge, en changeant sa direction, et dirigeant convensblement les mains d'un aide., tâcherait d'engager l'extrémité du

corps étranger dans la sonde, vers laquelle il le pousserait autant que possible ; cette manœuvre serait rendue plus facide en tournant doucement la sonde entre les doigts. S'il craignait que, vu son peu de volume, le corps étranger ne sortit de la sonde, au moment où il retirerait celle-ci, il pourrait l'assujettir en introduísantavec un peu de force un stylet plus ou moins gros dans la sonde.

Un chirurgien de Toulouse a eu, dit-on, recours à un procédé à-peu-près semblable, pour extraire de l'urètre une portion de sonde de gomme élastique (1). «Pendant qu'un aide comprimait l'urêtre dans la portion membraneuse, par le moyen du doigt porté dans le rectum, il introdusist dans l'urêtre, à l'aide d'un mandrin, une portion de sonde de même dimension que celle qui aurait été retirée. Elle était ouverte à ses deux extrémités. Lorsqu'elle fut parvenue jusqu'au fragment qu'il s'agissait d'extraire, M. Viguerie appuya sur le mandrin, et fut assex heureux pour le faire pénétrer dans le bout de la sonde, et la ramener au-dehors. »

La succion de la verge, proposée pour extraire des calculs arrêtés dans l'urètre, surtout chez les enfans, est un moyen inuille dans les cas faciles, et complètement sans effet lorsque d'autres tentatives ont déjà été faites sans succès.

Quoique nous devions proscrire l'emploi du perforatif d'Albucasis, proposé pour broyer les calculs arrêtés dans l'uretre, quand on ne parvenait pas à les extraire avec les doigts, parcequ'il serait impossible de le faire agir sans blesser les parois du canal, nous pensons que l'idée ne doit pas être pour cela entièrement rejetée, et que si, après avoir saisi une pierre avec une pince, on s'aperce-

<sup>(1)</sup> Dictionnaire de Médecine, tome 6, article Corps étrangers, de M. Marjolin.

vait qu'elle fût assez grosse pour faire craindre de déchirer le canal en la retirant, on pourrait se servir d'un perforatif susceptible de s'élever et de s'abaisser en tournant entre les branches d'une pince à gatne. Une fois la pierre saisie et bien assujettie entre les mors de lapince, on ferait agir le perforatif, qui dans tous les cas ne pourrait jamais dépasser l'extrémité des mors de la pince.

Enfia, dit M. Marjolin, «lorsqu'on ne peut ni extraire un corps étranger engagé dans l'urètre, ni procurer son expulsion, il faut nécessairement inciser ce canal; si le corps étranger fait saillie, on incise les chairs sur lui; dans le cas contraire, il est prudent d'introduire un cathéter sans cul-de-sac jusqu'au devantdu corps étranger, tandis qu'uri aide comprime l'urêtre entre ce corps ét la vessie. L'urêtre étant incisé, on saisit le corps étranger avec une pince ou avec les doigts, et on en fait l'extraction. On doit avoir l'attention de ne pas faire l'incision dans la portion de l'urêtre qui est en rapport avec le scrotum, pour éviter les infiltrations de sang et d'urine dans cette partie. Après a voir terminé l'extraction, on place une sonde élastique dans la vessie, jusqu'à ce que la plaie de l'urêtre soit cientrisée ».

Tout ce que nous venons de dire se rapporte à l'extraction des corps étrangers engagés dans l'urètre de l'homme. Ces sortes d'accidens, sont hien plus rarement observés chez les femmes, à cause du peu de longueur de l'urètre chez elles et de sa largeur. Néanmoins, les annales de la chirurgie rapportent un nombre assez considérable de cas dans lesquels on a été obligé d'avoir recours à différens moyens pour extraire de l'urètre de femmes ou de petites filles, des calculs ou d'autres corps étrangers. Si donc il arrivait qu'un chirurgien fût appelé dans une circonstance semblable, il devrait commencer, par s'assurer de la présence du corps étranger, de sa nature autant que

possible, de sa situation, soit avec le doigt introduit dans le vagin et appuyé tout le long de l'urètre; soit par la vue ou par l'introduction d'une sonde, d'un stylet. Après avoir fait des injections et des onctions huilcuses, on procéderait à l'extraction du corps étranger, au moyen de petites pinces, on avec une currette. Pour ne pas s'exposer à repousser le corps étranger dans la vessie, il faut avant de faire ancune tentaitre d'extraction, l'assujettir dans le canal, en appuyant fortement avec les doigts, un peu en arrière de l'obstacle, contre l'urètre, à travers la paroi antérieure du vagin (1).

<sup>(1)</sup> Je saisis cette occasion de rendre à M. Amussat la justice qui lui est due , au sujet des sondes droites dont l'ai parlé plusieurs fois dans ce Mémoire. Ce que je vais en dire prouvera que c'est à tort qu'on a cherché à lui disputer l'antériorité à l'égard de cette importante modification faite au cathétérisme. Au mois de mars 1822 , ic fus appelé auprès d'un malade, demourant rue de Sèvres, N.º 104. Il avait au périnée un vaste dépôt urineux. Je fis de vains efforts pour faire pénétrer une sonde courbe : il me fut impossible de vaincre l'obstacle existant dans l'uretre, vers la portion bulbense. M. Amussat avant été prié de voir ce malade, réussit à introduire jusques dans la vessie une sonde tout-à-fait droite. Pendant toute la durée de la maladie , uons ne nous sommes servis que de sondes droites qui , chaque fois ; furent introduites avec la plus graude facilité, malgré les oppositions du malade, qui ayant en déjà une crevasse à l'urêtre, dout il avait été traité à l'hôpital de la Charité, ue se décida qu'avec peine à se laisser mettre une sonde d'une autre forme que celles qu'il avait vu employer à la Charité. Depuis cette époque, je ne me suis plus servi que de sondes droites ; j'ai trouvé, toujours beaucoup plus de facilité à les introduire. J'ai soudé avec plus d'assurance, et en conséquence j'ai totalement renoncé à l'emploi des sondes courbes , soit de métal , soit de gomme élastique.

Le pense que parmi les nombreux avantages résultant de l'emploi de la, soude tout-à-pitt droite, on peut citer les saivans : 1, « de rendre le cathéticième beuteoup plus sisé, moins dangereux; de le mettre à la portée de tous les médécnis et chirargines, quelque peu d'abbitudequ'ils sions, pourve seulement,qu'ils se rappelleut bleu la direction-de l'un crète. Es effet, y il est presque impossible qu'avec une soude tours-d-piut

Considérations sur l'anatomic chirurgicale de la région ilique, e description d'un nouveau procédé pour faire la ligature des artères épigastrique et ilique caterne; par M. Boanos, D.-M., prosecteur à la Faculté de Médecine de Paris.

Si l'on réfléchit aux nombreuses opérations qui se pratiquent au voisinage du trajet de l'artère épigastrique,

droite, on fasse une fausse route, à moins de s'éloigner totalement de la direction connue du canal, et de pousser avec violence; tandis qu'il est très-aisé de percer l'urêtre et de faire une fausse route, en se servant de la sonde courbée, à cause de ce mouvement d'abaissement ou de bascule qu'on exécute, lorsqu'on suppose que le bec de la sonde est arrivé sous la symphyse des pulis. 2.0 De savoir toujours , et d'une manière précise, où se trouve l'extrémité de la sonde, d'après la direction de tout l'instrument , et sur-tout d'après celle de la partie de la sonde qui se trouve au-dehors. Il est si vrai qu'avec la sonde courbe, on ne suit pas au juste où se trouve son extrémité, qu'on est souvent forcé de porter le doigt indicateur au périnée et dans le rectum, pour diriger plus exactement le bec de l'instrument. 3.º De pouvoir, dans les cas de rétrécissement de l'urêtre, agir avec la sonde droite, comme on ferait avec un stylet mousse : c'est-à-dire, de pouvoir tourner la sonde entre les doigts, en même temps qu'on appuit contre l'obstacle , dans la direction connue du canal , et eu tirant à soi la verge avec l'autre main. Cet avantage est immense, et ne peut être obtenu qu'en se servant d'une sonde tout à-fait droite. 4.º De pouvoir remplacer une sonde d'argent par une sonde élastique ouverte à ses deux extrémités, en se servant de la première comme d'un mandrin droit. L'appareil, qui est très-simple, consiste dans une sonde droite brisée à un pouce et demi au-dessous du pavillon, de manière à ponvoir, une fois la sonde introduite, dévisser sa partie supérieure, et visser à sa place le mandrin même, disposé en conséquence. Il en résulte une longue tige droite sur laquelle on fait glisser la sonde flexible, en la tournaut entre les doigts et en la poussant doucement jusqu'à ce qu'elle arrive dans la vessie; rien de plus aisé euon est naturellement porté à croire que les lésions de cette artère doivent être fréquentes ; ainsi , dans le débridement des hernies inguinale et crurale, et dans la ligature de l'artère iliaque externe , les praticiens redoutent avec raison cet accident. La même lésion est à craindre lorsque l'opération césarienne est pratiquée sur une des parties de l'abdomen plus ou moins éloignée de la ligne médiane. La paracentèse a donné lieu à plusieurs hémorrhagies mortelles. Enfin , l'artère épigastrique peut être intéressée dans les plaies du bas-ventre. C'est pour cette raison que j'ai cherché un procédé pour lier cette artère, et qui pourrait aussi servir à lier l'artère iliaque externe. Comme ce procédé est basé sur l'étude des rapports qu'ont les artères avec les diverses parties qui les avoisinent, je commencerai par décrire la situation absolue et relative de ces vaisseaux, avant de tracer les règles qui doivent servir de base au procédé que je propose.

§. I. Considérations anatomiques. — L'artère lliaque externe est située dans la fosse lliaque interne; elle cotaie à peu-près le quart externe du détroit supérieur du bassin, s'étend ordinairement de la symphyse sacro-iliaque au ligament de l'arcade crurale. Elle natt de l'iliaque primitive, et, d'après son trajet et sa direction, elle paraît en être la continuation, de sorte qu'une ligne qui partirait en haut de la bifurcation de l'aorte ventrale pour se terminer à la partie moyenne de l'espace compris entre la sympte.

suite que d'ôter la sonde métallique, à laquelle le mandrin est resté vissé solidement.

J'insiste sur la dénomination de sonde droite, parce que souvent on désigne sous ce nom des sondes qui n'ont qu'un très-légète courbure, ou une courbure analogue à celle des sondes de femme. Par m'abstiens d'entre d'ans plus de désils sor un sujet qu'il appare l'ent à M. Annussat de traiter, et sur lequel il prépare un travail important.

physe du pubis et l'épine de l'iléon , déterminerait l'étendue et la direction de ces deux artères prises ensemble. Il faut observer, cependant, que dans ce trajet elles décrivent une courbe dont la convexitérépond en arrière et en dehors, déterminée d'une part par la saillie sacro-vertébrale, et d'autre part, par l'éminence iléo-pectinée. La longueur de ces deux artères est différente suivant que l'aorte ventrale se divise à une hauteur plus ou moins considérable; ainsi, elles sont plus longues chez les sujets sur lesquels l'aorte se bifurque sur le corps de la quatrième vertèbre lombaire, et plus courtes chez ceux où cette bifurcation nese fait que sur le corps de la cinquième vertèbre de cette région. Je ferai remarquer que, dans le premier cas, cette division de l'aorte correspond immédiatement à l'ombilic; cette remarque pourrait servir de guide, ce me semble, si l'on avait à faire la compression de l'artère aorte au-dessus de ses bifurcations, comme l'a employée M. le professeur Dupuytren; ou bien elle dirigerait pour préciser l'endroit où l'on devrait faire l'incision des parois abdominales, si l'on se trouvait dans la nécessité de pratiquer la ligature de ce tronc artériel d'après le procédé de Cooper.

La bifurcation de l'aorte ne se se fait pas toujours sur la ligne médiane du corps, de sorte que, si l'on mesure l'intervalle qui se trouve entre la division de cette artère aux points où se terminent les artères iliaques externes, on trouve que celui du côté droit a au moins trois à quatre lignes et plus que celui du côté gauche. Le sinus de l'angle qui résulte de la bifurcation qui termine ainsi l'aorte est d'autant plus grand, que le détroit supériour du bassin est plus ample. Il est assez rare que l'iliaque primitive se divise en iliaque externe et interne, à la symphyse sucre-lisaque, comme ou le dit communément. Je me suis convincie un grand nombre de fois, dans mes dise-

scetions, que le point de cette division varie depuis la symphyse sacro-lliaque jusqu'au corps de la cinquième vertibre lombinie. Il est même assez fréquent de voir sur le même individu l'artère iliaque primitive se diviser, d'un côté près de l'articulation sacro-lliaque ; tandis que de l'autre côté, cette division ne se fait que près de la symphyse sacro-vertébrale. J'insiste sur cette différence d'origine des artères iliaques externe et interne, parce qu'elle serait d'une grande importance si l'on avait à lier l'iliaque primitive au-dessus de sa bifarcation.

L'artère lliaque externe cesse d'être revêtue par le péritoine dans l'étendue de six à sept lignes au-dessus de l'arcade crurale. C'est de cette portion quenaissent les artères épigastriques , circonflèxe, iliaque, et, sur quolques sujets; l'artère sous-publenne. La première, en se portant obliquement de l'artère qui la fournit, au bord externe du muscle droit de l'abdomen, placée entre le péritoine et le fascia transversalis, est enveloppée par une couche de tisse cellulaire assez épaisse.

On peut conclure, d'après ce que je viens de dire, que l'artère iliaque externe peut être mise à découvert et liée au-dessus de l'arcade crurale sans qu'il soit nécessaire de décoller le péritoine, et que pour faire la ligature de l'artère épigastrique, il faut intéresser les diverses couches qui composent la parei autéricure de la région iliaque, excepté le péritoine.

En examinant les parties qui servent à former la parei antérieure de la région iliaque, j'ai trouvé qu'elles pouvaient être divisées en cinq plans parfaitement distincts les uns des autres : le premier , formé par la pean et le faşcie superficialis, est séparé de l'aponéveose du grand oblique par une couche de tissu celluluire filamenticux, dans laquelle ils àcecumule , em général , peu de graisse. Le second se compose uniquement de l'aponévrese du grand oblique, remarquable par sa structure fibreuse et par son peu d'adhérence avec les plans voisins. Le troisème, composé par les muscles petit oblique et transverse, est pour ainsi dire libre par les deux faces. Le quatrième, formé par le fascic-transversalis, est séparé du pértioine par une couche ceilluleus easez épaises, dans laquelle sont placés les vaisseaux épigastriques et les cordons fibreux qui résultent de l'oblitération de l'artère ombilitealect de l'ourque. Le einquième, coffin, est formé par le péritoine.

La peau offre quelques particularités dignes de remarque. Chez les enfans qui ont de l'embonpoint, et surtout chez les jeunes filles, on voit très-souvent un sillon demi-circulaire transversalement dirigé, dont la convexité est tourné en bas et les extrémités vers les épines des iléons. Quelquefois ehez les femmes adultes un amas considérable de graisse se forme entre les lames celluleuses très denses, qui unissent la peau et le fascia-superficialis, et entraîne par son poids la peau de cette région de manière à lui faire former un pli transversal qui recouvre les aines et les parties extérieures de la génération : cette plicature est constante chez les femmes hottentotes, on la nomme le tablier. La peau de la partie inférieure du basventre présente aussi des sillons longitudinaux ; appelés éraillures ou vergetures chez les femmes qui ont eu des enfans. Dans quelques circonstances particulières, la peau de cette région acquiert une couleur brune plus ou moins foneée, comme chez les jeunes filles aux approches des règles, et chez les femmes après la conception.

Le fascia-superficialis, placé immédiatement sous la peau, est composé par la réunion de pluséeurs lames fibreuses disposées sur deux plans, et chacan d'eux a une origine différente: l'un profond, très-minee, part de la partie de l'aponévrose crurale qui est adossée au ligament de Poupart; l'autre, superficiel, forné par la jonction de plusieurs lames venant de l'aponévrose fascia-lata, après avoir recouvert les ganglions lymphatiques de l'aine et l'Ouverture extérieure du canal crural, se porte avec les plus profonds, sur les parois du bas-ventre; ces deux couches aponévrotiques sont séparées par les vaisseaux des tégumens de l'abdomen et par les vaisseaux lymphatiques de cette région, et en dedans par les vaisseaux honteux externes. Du côté du canal inguinal, le fascis-superficialis se réunit au dartos, qui paraît en être la continuation; dans la femme, il se continue dans l'épaisseur des grandes lêvres avec un tissu analogue.

L'orifice intéricur du canal inguinal est formé par une ouverture dont est percé le fascia-transversalis; cet orifice présente au côté interne de son pourtour un faisceau de fibres particulières , parallèles et fixées par leur extrémité au fascia-transversalis. Dans quelques sujest strès-musculeux, il m'a paru composé de fibres charnucs. Ce faisceau me semble a voir pour usage de s'opposer à la dilatation de cette ouverture et de protéger la paroi interne du canal inguinal qui est très-faible.

arguinal qui est tres-lable.

§. II. Position à donner au malade pendant l'opération; compression de l'artère ilitaque externe. — Je pense en général que la situation la plus convenable est celle qui favorise le plus le rapprochement des parois de l'abdomen. Ainsi, dans le coucher en supination, surtout quand le bassin est plus élevé que le reste du trone, que la tête et les membres abdominaux sont légèrement fléchis, les parois postérieures de l'abdomen offrent alors un plan incliné, à partir de la saillés sacro-vertébrale jusqu'au diaphragme. Dans ce cas, les viscères abdominaux, par leur tendance à se porter au point le plus déclive, et pressés par les contractions des parois antéricures, sont refoulés vers la face concave du diaphragme. Ce demine , cédant à ce double effort, s'étève plus ou

moins haut du côté du thorax. On voit alors que les parois antérieures sont placées sur un plan horizontal chez les individus qui ont de l'embonpoint, ou bien qu'elles forment une courbe dont la convexité répond à la saillie sacro-vertébrale chez les individus maigres. Dans cet état de choses, la paroi antérieure de la région iliaque est. pour ainsi dire, appliquée à la paroi postérieure de cette région. Le cœcum, à droite, est entraîné vers la base du sacrum par la masse des intestins grêles à laquelle il est attaché au moyen du bord postérieur du mésentère ; à gauche, l'S iliaque du colon, plus lâchement assujettie : a une position plus variable. C'est dans cette attitude que l'on peut facilement, à l'aide du toucher, reconnaîtré d'une manière précise la position générale et respective des divers organes qui proéminent plus ou moins dans la' fosse iliaque. Ainsi, au dessus de la saillie formée par le ligament de l'arcade crurale, on aperçoit une surface concave, qui est d'autant plus profonde qu'on s'approche davantage de la saillie sacro-vertébrale. La partie externe de cette surface présente une légère excavation correspondant à la face antérieure du muscle iliaque; elle est bornée audedans par une saillie oblique formée par les muscles psoas. On sent aussi, à la partie moyenne de cette région, une tumeur molle , variable en grosseur; cette tumeur est produite à droite par le cœcum, et à gauche par l'S iliaque du colon. En dedans, et suivant la saillie des muscles psoas, sur le vivant, et dans l'étendue de deux à trois pouces au-dessus du ligament de l'arcade crurale, on sent les battemens de l'artère iliaque externe. Si l'on fait attention que ce vaisseau est presque immédiatement anpliqué sur l'os coxal, on concevra facilement comment il peut être comprimé. En effet, j'ai fait plusieurs fois cette compression, et j'ai constamment interrompu le cours du sang dans le membre correspondant. Voici de quelle ma-5.

nière je m'y prends : le sujet en supination et tout disposé comme je l'ai dit plus haut, on porto le pouce à vingt-quatre et même à trente-ix lignes au clessus de l'arcade crurale, i immédiatement en dedans de la saillie formée par les psoas, ef l'on comprime directement d'avant en arrière et un peu de dedans en dahors. On est certain de l'exactitude de cette compression, quand, au moment où elle est exercée, on sent les battemens de l'artère comprimée entre le pouce et l'es sur Jequel elle repose; cette pression me paraît bien plus facile et bien moins douloureuse que celle que l'on fait sur la première côte et sur la saille sacro-vertébrale pour suspendre la circulation dans la sous-clavière et l'aorte, par la raison que le nerf crural est trop doigné pour être comprimé avec l'artère qui lui correspond.

La connaissance de la situation et des connexions de l'artère que l'on se propose de lier, n'est pas toujours suffisante pour en faire la ligature d'une manière sûre et facile ; il faut aussi pour bien préciser l'endroit et la direction que l'on doit donner à l'incision nécessaire des tégumens, pouvoir tracer, sur la surface des régions dans lesquelles elle est placée, la direction et l'étendue de ce, vaisseau; ainsi pour tracer sur les tégumens de l'abdomen celle de l'artère iliaque externe, on tire une ligne qui , partantà un demi-pouce au-dessous de l'ombilie, doit être prolongée jusqu'à la partie moyenne de l'espace comprisentre l'épine supérieure de l'iléon et les symphyses des pubis. On détermine par cette ligne, non-seulement le trajet de l'artère iliaque externe, mais encore celui de l'iliaque primitire.

. § III. Ligature de l'artère épigastrique, — Le malade couché en supination, on fait une incision de, deux pouços aux tégumens de l'abdomen, "immédiatement, au-dessus du ligament de l'arcade crurale, dont les extrémités ex-

terne soient à égale distance de l'épine de l'iléon et interne de la symphyse des pubis. La peau et le fasciasuperficialis coupés, les bords de cette division écartés ; par une dissection soignée , on met à découvert dans toute l'étendue de la plaie le ligament de l'arcade crurale. Ensuite l'opérateur, à l'aide d'une sonde ca nnelée introduite sous l'aponévrose du grand oblique , à l'augle interne de la plaie, la divise de l'angle interne à l'externe, parallèlement au ligament de Poupart , avec un bistouri glissé dans la cannelure de la sonde. Les bords de cette seconde section écartés, les vaisseaux spermatiques, aibsi que le muscle crémaster, relevés vers la lèvre supérieure de la plaie, et les légères adhérences que ce faisceau musculeux contracte avec l'arcade crurale détruites avec le hout de la sonde cannelée, on voit une surface aponévrotique appartenant au fascia-transversalis, percée au milieu d'une ouverture , par laquelle les vaisseaux testiculaires s'introduisent dans le canal inguinal. Après avoir dilaté cette ouverture avec le doigt indicateur et la sonde; l'artère épigastrique placée immédiatement derrière cette lame aponévrotique est mise à nu , soulevée et isolée de la veine qui lui correspond; alors on passe autour de cette artère une ligature appropriée.

Si l'artère épigastrique avait été compée complètement, il faudrait, après avoir fait la compression de l'artère iliaque externe, dilater grandement l'ouverture spondevotique du fascia-transversalis, chercher à saisir avec des pinces l'artère épigastrique le plus près possible de son origine, pour en faire ansuite la ligature.

S IV. Ligature de l'artère iliaque externe. — Le melade ; en supinațion , le bașsin plus élevé que le reste du tronc , la tête penchée , vers la poitrine , les membres abdominaux fléchis sur de bassin ; et les genoux légèrement écarlés ; le chirurgien , placé au côté do l'artère lésée, fait

aux tégumens de l'abdomen une incision de deux à trois pouces, dans la même direction et dans les mêmes rapports indiqués pour la ligature de l'artère épigastrique. Cette incision doit comprendre la peau et le fascia-super ficialis, L'aponévrose du grand oblique, également soulevée avec une sonde cannelée et coupée suivant la direction du ligament de l'arcade crurale, les vaisseaux testiculaires et le crémaster portés sous la lèvre supérieure de la plaie , l'opérateur dilate fortement l'ouverture pratiquée au fascia-transversalis; puis suivant la direction des vaisseaux épigastriques, et du côté de leur origine, il écarte avec le doigt indicateur les lames cellulaires et les ganglions lymphatiques situés au-dessus de l'arcade crurale et sur l'artère iliaque, et après l'avoir mise à découvert et séparée de la veine qui iui correspond, il glisse entre la veine et l'artère, et derrière le tube artériel, un stylet aiguillé-courbé et armé d'une ligature.

Cette incision suffit ordinairement pour lier l'artère iliaque externe, à près d'un pouce au-dessus du ligament de fallope; mais si les tuniques de cette artère se trouvaient altérées à une distance plus élevée; on serait alors obligé d'agrandir l'incision faite aux tégumens en portant à l'angle externe de la plaie un bistouri boutonné, dirigé obliquement en haut et en dehors, de manière à donner à la plaie extérieure une forme semi-lunaire. Quelques lignes d'agrandissement suffisent pour porter la ligature à deux ponces au-dessus de l'arcade crurale.

Mais si la ligature de l'artère iliaque externe était, nécessitée par une tumeur anévrysmale qui s'élèverait plus ou moins au-dessus de l'arcade crurale, je crois qu'il faudrait alors faire immédiatement au-dessus de la tumeur une incision transversale au tégument, lui donner une forme semi-lunaire, diviser dans cette même direction l'aponévrose du grand oblique; les muscles petit oblique et transverse, déchirer avec la sonde cannelée et le doigt indicateur le fascia-transversalis, enfin décoller le péritoine,

Èl arrive fréquemment que la section des tégumens donne lieu à une hémorrhagie produite, par la division de l'artère des tégumens du bas-ventre; l'écoulement sanguin qu'elle fournit est assez abondant pour exiger. la ligature du voisseau coupé; le jet de sang part toujours de la lèvre inférieure de la plaie ou d'un de ses angles.

Réflexions. - Le procédé opératoire que j'ai décrit me paraît d'une exécution plus facile et plus sûre que celui d'Astley-Cooper. Je fonde mou opinion sur ce que, selon la méthode de ce chirargien , l'incision des tégumens , faisant à-peu-près un angle droit avec l'artère qui doit être liée, ne correspond à ce vaisseau que par son extrémité interne, tandis qu'en opérant de la manière que j'indique, la partie moyenne de l'incision des tégumens répond directement à l'artère. On peut concevoir d'après: cela qu'au moyen de l'incision proposée, il sera plus facile d'isoler convenablement l'artère et de porter la ligature à un point plus élevé, qu'en l'exécutant d'après le procédé du chirurgien anglais. Par le procédé que je propose, on peut mettre à nu et lier l'artère iliaque externe à près d'un pouce au-dessus du ligament de fallope , sans qu'il soit nécessaire de décoller le péritoine, tandis que par la méthode de Cooper, la plaie est plus profonde; on est toujours obligé de faire un décollement plus ou moins considérable du péritoine, pour parvenir jusqu'au vaisseau que l'on veut lier; de plus, on ne peut porter la ligature qu'à une très-petite distance de l'arcade crurale.

On pourra peut-être m'objecter que, dans son incision, Astley-Cooper a eu pour but d'éviter la lésion de l'artère épigastrique; mais je ferai observer que cette artère, pla-

cée deritard le fascia-transforsalis, est enveloppée d'une conchè de fissu cellulaire, de manière que lorsque l'opérateur aura porté sous la lèvre supérieure de la plaie les vaisseaux tesficulaires et soulevé le bord inférieur des muscles petit oblique et transverse, il verra les vaisseaux épigastriques à travers la lamotrès-mince qui forme le fascia transversalis; il lui sera alors facile de les mettre à découvert sans craindre de les intéresser : bien plus, ils lui serviraient de guide pour arriver plus sûrement à l'artère illiaque externe, et pour porter la ligature au-dessus du poût de leur origine.

L'incision, faite suivant la méthode du chirurgien anglais, est toujours suive d'une hémorrhagite asser considérable pour troubler l'opération; cette hémorrhagie est ciuséé par la section de quelques branches artérielles veranté de l'artére circonflox de l'iléon; il n'est pas toujours facile de faire la ligature de ces vaisseaux, parce qu'érant divisés très-près du ligament de fallope; les extrantiés couples de ces vaiseaux en sé cointratent, s'emgegént entre les fibres aponévrotiques de ce ligament, et chiappent quelquelois aux recherches les plus soignées de l'opérateur.

Note sur les effets de l'introduction de l'air dans les veines ; par J. Lenov (d'Étiolle.)

Dis expériences nombreusés ont prouvé que l'air introduit en certaines proportions dans les vaisseaux circulatoires, peut produire une mort instantanée. Ce fisit n'est plus aujourd'hui une simple particularité curiouse en phystològie, et déjà dans deux chronistances bien maitiesles l'hitroduichon'spontancos d'êtie dans les rémons déterminé subitement la mort. La première de ces observations se trouve consignée dans un des Numéros de 1822 du Journal de Physiologie expérimentale ; l'histoire de la seconde opération n'a point été publiée, et ce silence a donné lieu aux imputations les plus bizarres et les plus injustes. Il s'agissait d'extraire une tumeur volumineuse située à la partie postérieure du col; une grosse veine partant de cette tumeur allait se rendre dans l'unc des jugulaires ; logée dans un sillon du corps très dense que l'on voulait enlever; adhérente de toutes parts, cette veine ne puts'affaiser lorsqu'elle fut divisée par le bistouri ; son ouverturc resta béante; le eœur en se dilatant opéra dans sa cavité un vide que remplit l'air extérieur, et la mort ent lieu à l'instant. Peut être qu'à l'avenir l'attention éveillée sur cet objet fera reconnaître que de semblables exemples sont moins rares qu'on ne l'avait eru d'abord, et qu'une partie des morts subites que l'on avait attribuées à ces ébranlemens nerveux formidables que déterminent les grandes opérations , n'étaient réellement que l'effet de l'introduction d'une certaine masse d'air dans les vaisseaux sanguins.

Deux explications de ce phénomène important ont été proposées jusqu'à cc jour; la première appartient à Bichat, la seconde est due à Nysten. Bichat regardait la mort comme le résultat de l'impression de l'air sur le cerveau; son opinion est basée sur les faits suivans : 1.º la circulation continue eneore pendant quelque temps après l'introduction de l'air dans les veines; 2.º l'air poussé au cerveau par l'une des carotides produit la mort; 3.º cette mort est accompagnée de mouvemens convulsifs qui annoncent une affection de l'encéphale; 4.º le système veineux à sang rouge est plein de sang mélé d'air; 5.º on trouve dans la seconde et dans la vingt-quatrième lettre de Morgagni des observations dans lesquelles, après une

mort subite, on rencontra de l'air dans les vaisseaux du cerveau. Je pense avec Biehat que l'air, en affectant la sensibilité du cerveau ou bien en agissant mécaniquement. peut produire la mort ; mais les faits avancés par eet homme célèbre sont-ils entièrement exacts? La mort dans beaucoup de circonstances ne commence-t-elle pas par d'autres organes? En effet, il n'est pas ordinaire de voir les animaux, après l'injection de l'air, mourir avec des mouvemens convulsifs; dans les expériences que j'ai vu faire à M. Magendie, et dans celles que j'ai répétées, la mort a toujours été accompagnée des symptômes de l'asphyxie; sur l'homme, dans les deux cas dont j'ai parlé, l'introduction de l'air détermina la syncope à l'instant môme, et ee ne fut qu'après avoir cherché pendant une demi-heure à ranimer la circulation que l'on pût se persuader la réalité d'une mort aussi prompte.

En second lieu, lorsqu'on ouvre le cadavre de l'animal, on ne trouve souvent que peu ou point d'air dans les vaisseaux du cerveau, tandis que les eavités droites du cœur et l'artère pulmonaire sont distendues par ce fluide élastique. Cette circonstance avait fait penser à Nysten que la distension des cavités du cœur était la eause de la mort. Mais expliquer ainsi le phénomène, n'est-ce pas mettre l'effet à la place de la cause ; les contractions du ventricule . droit dépendant de celles du ventricule gauche, ne doivent-elles pas continuer aussi long-temps que les artères coronaires recevront du sang artériel ; le ventricule droit ne devra-t-il pas se vider de l'air qu'il contient, à moins qu'un obstacle insurmontable ne s'y oppose; or, cet obstacle, il existe dans le poumon. L'air atmosphérique poussé par les contractions du ventricule, éprouve, par le changement de température, une dilatation subite, distend, rompt les capillaires du poumon, l'organe devient, à l'instant emphysémateux, et la circulation s'arrête. Cet

emphysême, je l'ai observé pour la première fois dans une expérience faite par M. Magendie, et je l'ai produit moi-même deux fois sur six (1). Les expériences de M. Gay-Lussac ont prouvé qu'il existe entre les liquides et les gaz une grande différence sous le rapport de la dilatation; les liquides éprouvent par une forte chaleur une dilatation énorme, mais ils ne se dilatent que fort peu à une basse température ; la dilatation de l'air atmosphérique , au contraire, est toujours égale à toutes les températures; elle est aussi forte de o° à 32°, que de 68° à 100°, c'està-dire de 125 dans les deux cas. Pour parvenir à connaître si l'expérience était d'accord avec le raisonnement. si la distension et la rupture des vésicules pulmonaires étaient réellement causées par la dilatation subite de l'air. j'exposai deux fois au feu la seringue d'argent qui me servait à faire les injections : je portai sa température intérieure à 35°, et je poussai ainsi dans les veines de l'air. déjà dilaté. Dans la première expérience, la respiration de l'animal parut bientôt pénible, cependant il survécut. Dans la seconde, l'animal succomba, mais je ne trouvai point d'emphysême. Ces deux expériences ont été faites sur des chiens à-peu-près d'égale grosseur; je ne sais à quoi attribuer la différence de résultat, et je reconnaisque cette tentative a besoin d'être répétée.

<sup>(1)</sup> Ben que M. Picdaguel n'ait jusqu'à ce jour rieu publiés au te sujet qui m'eccepe, et que pia sen fui l'avantage de la priorité, je, dois à la vértité de dire qu'il "avait "en même témps que moi conçuette idée, que le mort qui est produité par l'introduction de l'ait dans les veines, peut être l'efit d'un engorgement aérien, d'un employame aibit du poumon. A cet égard, nous nous étiques, remonêtés, pullement avait de poumon. A cet égard, nous nous étiques, remonêtés, pullement avait de poumon A cet égard, nous nous étiques, remonêtés publiés au son quiado, pi lui montrais cette même êtde écrité et développée, dans un capport que je lus quelques jouis laprés dans la sein d'une Société dont il fui partie.

414 HÉMOIRES

On objectera peut-être à l'explication que je viens de donner, que l'on a vu des individus vivre assez long-temps arce des poumons entièrement emphysémateux. Cela est vrai, mais quelle différence! La gêne long-temps prolongée de la respiration a produit ici peu-à peu la distension des vésicules pulmonaires, et l'organe s'est insensiblement accoutumé à cet état; si cet emphysème avait été subit et général, certainement la mort en eût été la suite.

Il est encore vrai de dire que l'emphyséme du poumon ne se produit pas dans toutes les circonstances; qu'arrivet-il donc alors? Le voici : l'air introduit en certaine proportion dans les veines, prend la place du sang dans l'artère pulmonaire; si la circulation n'est point arrêtée dans le poumon, si l'air a pu pénétrer dans les radicules des veines pulmonaires, il arrivera un moment olt ventricule gauche au lieu de sang artériel ne recevra ples que de l'air; privé alors de son stimulant nécessaire, il vie cesser de se contracter.

L'air introduit dans les veines pourroit donc produire la mort de trois manières ; par son influence sur le cerveau, en affectant sa sensibilité ou en agissant sur la indcaniquement; par son influence sur le pouhon, en déterminant un emphysème subit dans cet organe; par son influence sur le cœur, en le privant de sang artériel.

Jusqu'ici on ne connaît aucun moyen capable d'arrêter les cicleins formidables que détermine l'introduction de l'air dans la circulation; mais il est une considération pratique que l'on ne doit pas perdre de vue, c'est que l'introduction spontanée de l'air dans les veines est d'autant plus ficille que le vaisseau, est plus voisin du œur : plusieurs fois on a vu cet accident survenir chez les chevaux pendant la saïgaée de la jugulaire ; l'expert voulant suspendre le cours du sang; saisit avec les doigts le bout

supérieur de la veine, le bout inférieur reste béant; le cœur y opère le vide, l'air s'y précipite, et l'animal meurt. La ciainte d'un parcil malheur ne devrait-elle pas faire rejeter de la pratique de la médecine la saignée de la veine jugulaire; déja dangereuse par la compression que l'on est obligé de faire au cou, et presque toujours insuffisante?

Description anatomico-pathologique d'un fætus monobrache, monopode et agame; parvenu à-peu-près au terme de la naissance, mais cépendant mort avant l'accouchement; par M. SCELLEN, D.-M.-P.

Lx masse totale de ce fœtus peut être évaluée à huit livres ; ses tégumens extérieurs sont dans l'état naturel , et n'annoncent pas que la mort dans le sein de la mère date de plus de six à huit jours. La conformation de la tête ne présente aucune déviation organique. Le volume de cette partie est un des plus considérables de ceux observes à cet âge. L'ossification des os de la voûte du crane est fort avancée, et apporte, pour l'euverture de cette calvité, des difficultés qu'on ne trouve pas ordinairement en pareil cas. Le cerveau, dont la consistance et le volume ne s'éloignent pas de l'état normal, ne présente non plus pour sa structure aucune modification qu'un examen attentif puisse nous faire reconnaître. Les organes de la voix, ceux contenus dans la poitrine, sont aussi dans l'état naturel le plus ordinaire. L'étendue totale de l'abdomen est plus considérable : la masse des intestins et les autres viscères de la digestion remplissent exactement cette cavité : elle ne contient aucune exhalation, ni gazense, ni liquide. Le foic est dans sa situation naturelle. L'estomac, quoique conservant ses rapports communs, est petit, contracté sur

lui-même, la rate et le pancréas sont dans l'état normal. Le canal intestinal semble former, par son agglomération, deux masses, une à droite et l'autre à gauche : la première est formée par l'intestin grèle, et la seconde par le gros intestin. Cette dernière portion est sensiblement dilatée. elle est aussi plus pâle que de coutume. L'anus manquant. voici comment elle se comporte : le colon arrivé à la fosse iliaque gauche, après avoir formé ce qu'on appelle communément l'S de cet intestin, remonte en gagnant la ligne médiane, sans beaucoup de flexuosité, et vient se joindre, en formant un cul-de-sac, au cordon ombilieal au moment où celui-ci sort de l'abdomen ; chemin faisant, cette portion ascendante est rencontrée par le reste du gros intestin : l'une et l'autre ont des adhérences avec l'estomac. Un appendice que l'on peut dire cœeal, d'une étendue de près de trois pouces, se remarque à la jonction du cœcum avec l'intestin eolon; disposition contraire à l'état normal, puisque cette petite annexe se trouve ordinairement près de l'iléon. A l'endroit où le rectum s'incline pour remonter vers l'ombilic, à l'angle mousse que cet intestin forme pour cette déviation, on remarque une bride d'un demi-pouce de longueur , d'une texture membranofibreuse, qui d'autre part va se fixer à la partie postérieure, du pubis. La recherche la plus attentive ne nous a faittrouver aucune trace de reins, seulement dans la région qu'ils occupent pour l'ordinaire ; nous avons remarqué une masse brunâtre, mollasse, qui paratt être la eapsule dite surrénale.! La vessie et tous les organes qui composent les voies excrétoires de l'urine manquent égale. ment. A la partie inférieure et droite du bassin , à-peuprès au lieu qui répond à la cavité cotyloïde, le membre de ce côté n'existant pas, on remarquait une sorte de petit sac cutané, avant une analogie fort imparfaite avec le scrotum, quoiqu'il présentât aussi un raphé médian. Cette poche est absolument vide et ne communique en aucune manière avec la cavité abdominale. Deux petits corps glanduleux, sans vôtes excrétoires visibles, et qui pourraient tout aussi bien être considérés comme des rudimens des testicules ou des ovaires, sont les seuls organes génitaux que nous ayons trouvés. L'une de ces masses glandulaires était située à droite le long de la colonne vertébrale, l'autre à gauche, non loin de l'anneau inguinal et comme près do s'y engager.

Il n'existe du membre thoracique droit que la clavicule et l'omoplate; i l'humérus manque, à moins que noisn' appellions ainsi une peitte portion osseuse d'un demi pouce de long, sur laquelle se joint le cubitus; il n'y a pas de radius; la main de ce côté existe; mais elle est très-imparfaite.

L'observation de M. Scellier est curieuse: mais malheureusement elle est incomplète. L'auteur a oublié de parler de l'état du cœur , des vaisseaux veineux et artériels, et surtout de l'état du ners grand sympathique et du cordon rachidien: L'intestin s'offrait comme il est dans les premières périodes de l'évolution, où l'on voit une portion stomacale et une portion cacale. M. S. a pris les vestiges du pédicule de la vésicule ombilicale pour l'appendice du cœeum, et ce point de ses observations est un des plus remarquables, et peut servir à la solution d'une question examinée contradictoirement par Oken et Meckel. Quant à l'absence des organes génitaux, elle est liée à celle des reins, en ce que la partie inférieure de l'appareil urinaire est dans son origine sous la dépendance des parties supérieures du même appareil, et le système organique des voies urinaires et génitales a une liaison intime avec le canal intestinal. Toutes ces parties sont confendues dans les premières phases du fœtus humain ;

comme dans les animaux d'un ordre inférieur , el lorsque l'intestin n'existe pas dans sa partie inférieure , la vessie et les orgânes génitaux manquent aussi. La disposition indiquée des membres thoraciques et pelviens est commune dans les monstruosités par défaut, et ne mérite pas de nous arrêter. Un dessin aureit du accompagner la note, qui, quoique incomplète, sera, je crois, lue avec intérêt.

Note sur la détermination du rapport qui existe entre le développement sphérique donné par le plissement des rétines des oiseaucet des poissens, et la sphère de l'ail circonscrité à ces rétines; communiquée le 24 novembre 1825, à l'Institut par A. DESMOULINS.

Dans mon Mémoire présenté à l'académie le 25 décembre dernier, et imprimé tom. 5 du Journal de physiologie expérimentale, j'ai décrit le plissement du neré poique et de la rétine chez plusieurs oiseaux, et montré quel rapport existe entre ce mécanisme et le degré d'énergie de la vision. Les oiseaux qu'in mont offert la plus grande amplitude de plissement, sont l'aigle pêcheur et le vautour fauve. Ces oiseaux avaient été tués dans la forêt de S.-Germain. M. Magendie, avec qu'il es observations précédentes, et la plupart de celles que j'ai faites depuis, me sont communes, a reçu dernièrement frois buses et un milan tués dans la même forêt.

Voici ce que j'ai observé sur ces animaux: la rétine du milan est plissée sur les trois quarts de l'hémisphère qui répondent à la partie latérale ou externe de l'agil. Le nombre des plis qui divergent à partir du peigne, ou, ce qui est la même chose, du point d'insertion du nerf optique, point dont la position est excentrique de douze à quinze degrés au pole de la sphère; est de discept. Leur lar-

geur moyenne est de une ligne un quart; le diamètre de l'rieil est de douze lignes. Dans la buse, tout l'hémisphère est plissé, les plis sont seulement moins rapprochés dans le segment correspondant à la cloison des orbites. Le nombre de ces plis est de trente cinq; leur largeur est d'une ligne; le diamètre de l'œil est de onze lignes. Le dèveloppement sphérique des surfaces interceptées par ces plis a donc, sur la sphère de l'œil où la rétine est inscrite, dans lo milan, un excès d'une circonférence six lignes, ou de trois diamètres six lignes; ou de trois diamètres six lignes; duns la buse, un excès de deux circonférences quarte lignes, ou de six diamètres quarte lignes (1). Or, dans l'aigle et le vautour précédemment examinés, la lorgeur des plis n'était pas moindre que le cinquième du diamètre; malheureusement je n'ai pas noté alors le nombre des plis.

J'avais cru à cette époque qu'il serait possible d'obtenir le vrai contour sphérique de ces plis, et par conséquent l'excès de leur amplitude sur la sphère de l'œil qui les contient, en déplissant dans l'eau une zône circulaire prise sur la rétine. Ce procédé ne m'h pas réusii; vioici pourquoi. Lorsque la rétine a sa face interne libre et découverte, par l'enlèvement du corps vitré sur lequel elle est tendue et fixée, aussité l'élasticité de la membrene mise en jeu raccourcit tous ses arcs, comme il arrivereit à une lame de gomme élastique auparavant tendue, et dont on aulaits uppriméles points d'attache. Les plis de la rétine ainsi froncée n'en subsistent pas moins; mais leur largeur et leur nombre diminuent. Mais comme sans rien déplacer il est facile. de, compten les plis, à travers, la 'transparence

<sup>(1)</sup> Ce, calcul est très-simple. On multiplie le nombre des plis par deux fois leur largeur, puisqu'à chaque pli il y a deux surfaces égales contiguis. Le rapport du produit de cette opération au diamètre de Poul, est le rapport cherché.

parfaite du corps vitré, et d'en prendre la largeur en faisant, par la face choroïdienne, une section transversale à quelques plis, la rétine restant alors tendue sur le corps vitré, c'est de oe procédé qu'il faudra se servir pour obtenir le rapport en question.

Je dirai également ici que cet été nous avons observé les plissemens du nerfet de la rétine sur l'épervier et l'émérillon. Voici donc six espèces différentes du grand genre falco, appartenant à autant de ses divisions, où nous avons con-

staté le mécanisme multiplicateur des surfaces. Avant de parler d'une observation d'anatomie pathologique que je viens de faire sur une septième espèce, je vais rappeler quelques faits analogues observés sur l'homme. Dans ses Mémoires d'anatomie et de physiologie publiés l'an dernier à Amsterdam . M. Wrolik , secrétaire perpétuel de l'institut de Hollande, a observé que, par l'effet de la cécité , l'œil et le nerf optique s'atrophiaient. Il n'a pas exprimé la proportion absolue de cette réduction. Il dit que les yeux étaient beaucoup plus petits, et que les nerfs optiques étaient extraordinairement minces et durs. Les couches optiques avaient participé à l'atrophie, elles avaient à peine le tiers du développement qu'elles ont dans l'état naturel chez des sujets du même âge. Vesale (lib. 4, cap. 4), Rolfink (dissert. anat. tib. 4, sect. 31), Heiland (Miscel. nat. cur. deca. 3, obs. 157), Morgagni (lib. 1, epist. 13 et epist. 52), et d'autres observateurs ; entr'autres Sæmmering , cités par M. Wrolik, avaient déja constaté des faits analogues. Mais tous ces'auteurs, et M. Wrolik lui-même, n'ont vu dans ces faits qu'un moyen de savoir si les nerfs optiques s'entrecroisent ou non. En 1820, en décrivant chez differentes espèces de poissons des états normaux, de plus grand ou de plus petit développement de l'appareil optique, dans des limites beaucoup plus grandes que celles de l'état normal ou de l'atrophie pathologique, observées chez l'homme, et en comparant ces 'développemens inverses à l'activité connuc de l'organe, j'avais déja établi les rapports que j'ai depuis confirmés par l'anatomie des oiseaux. M. Magendie, qui a pur répêter dans l'homme les observations pathologiques précitées, a été conduit à reproduire par l'expérience, dans les animaux, ces effeits d'atrophie, suite de l'inaction de l'organe. Les résultais qu'il a obtenus, et dont la publication serait si importante, coïncident parfaitement avec ceux que j'avais déja conclus de l'anatomie comparée.

Or , voici ce que j'ai observé , tout récemment , au jardin du Roi , sur un aigle royal (falco falvus , ou chrysactos) . qui vivait à la ménagerie depuis plus de trois ans. L'œil gauche avait la cornée pereée, avec épaississement et opacité extrême, par suite d'une ophthalmie suppurée. Malgré l'ouverture de la cornée, il n'y avait pas procidence du corps vîtré, ni du crystallin; l'iris, fort épaissie, avait la pupille rétréeie et fermée par une membrane adhérente au crystallin. Or , il n'y avait pas un seul pli à la réline; mais elle avait presqu'une ligne d'épaisseur; elle était de couleur opaline et semblait formée de deux lames dédoublées par l'interposition d'un fluide. L'œil droit était sain, mais la cornée était atteinte d'opacité, quoique sans épaississement. La rétine était aussi parfaitement lisse et sans aucun pli : son épaisseur semblaît plutôt moindre que supérieure à l'état ordinaire des six autres espèces d'oiseaux de proie que j'ai observées. J'ai déposé au Muséum d'anatomic comparée l'hémisphère antérieur de l'œil malade.

Doit-on croire que cette espèce d'aigle, à qui sa vie de montague assigne une vue s'apérieure à celle des diséaux de proie de nos plaines et de nos forêts, manque du méconisme de perfectionnement dont ceux-ci sont pourris? Ou bien, d'après l'analogie des faits d'anatomie pathologique humaine précités, et des résultats des expériences de M. Magendie, doit-on croire que les plis ont disparu par un effet d'atrophie? Ce que l'on soit de l'invariabilité de la coëxistence des formes, dans les espèces d'un même genre, «cuell la première supposition.

Voilà, outre les analogies physiologiques déja invoquées. ce qui autorise la seconde supposition. Le nerf ontique de chaque œil n'avait pas plus d'une ligne un quart de diamètre en tous sens. L'on y apercevait bien le plissement . mais les feuillets en étaient minces à proportion. Or, cet aigle était un tiers plus grand que le pygargue et le vautour que nous avons examinés l'année dernière; et dans ces deux oiseaux, le plus grand diamètre du nerf optique (car il n'est pas exactement cylindrique, mais applati sur un de ses diamètres), était de trois lignes et demie. Le nerf optique de l'aigle aveugle était donc atrophié au moins de la moitié de son volume. Et, puisque dans tous les cas d'atrophie du nerf chez l'homme , le globe de l'œil et la couche optique en étaient aussi atteints, il est impossible que ces effets simultanés d'une même cause n'existassent que partiellement dans cet animal. J'ajouterai encore que les plis ou lames du nerf optique de l'aigle commun, sont moitié plus nombreux que ceux du pygargue, qui n'en a qu'une douzaine (voir mon Mémoire cité). Ces plis dans l'aigle commun étaient presque sans épaisseur, par suite de l'atrophie. Je n'ai point examiné les lobes ontiques , la tête étant réservée pour empailler l'animal. La disparition des plis de la rétine, et la diminution

de volume du ners optique, sont donc des essets d'atrophie simultanés, par suite de l'inaction de l'organe.

J'ai fait observer, en commençant cette note, que tous les oiseaux où j'ai observé des plissemens avaient été tués à la chasse. Cette remarque est importante pour les personnes qui voudraient recommencer mes observations; car, il ne répugue pas à la physiologie positive d'admettre que des clîtst d'atrophie puissent résulter de l'inaction où reste la vue d'un oiseau de proie de haut vol, longtemps capití dans une cage étroite et obscure, où son œil, précédemment habitué à des horisons de plusieurs licues et à des hauteurs de plusieurs milliers de mètres, n'a plus qu'un champ de vision de quelques pieds. Il faut donc tenir compte de l'état, soit de liberté soit de captivité où vivait l'oiseau examiné.

La grande probabilité de la conjecture que j'exprimais lors de la rédaction de cette note (le 28 octobre), sur les effets anatomiques de la cécité, est devenue une certitude par l'examen que je viens de faire (20 novembre, au moment où je corrige cette feuille), au Muséum d'anatomie comparée, d'une préparation de l'œil sain du falco-chrysaëtos , préparation dont je ne connaissais pas l'existence dans cette superbe collection. Sur cette préparation , les plis de la rétine sont très-distincts et bien conservés; mais leur nombre et leur largeur sont beaucoup moindres que sur le pygargue et le vautour, et à proportion bien moindres aussi que sur les autres falco mentionnés, lesquels avaient tous été tués à la chasse. Cette infériorité du nombre et de la largeur des plis, sur cet individu qui avait vécu à la ménagerie, est elle-même évidemment un effet d'atrophie. Or, ce dernier fait devient lui-même la vérification de la seconde conjecture que j'énonçais relativement à l'atrophic consécutive, dans un œil sain, à la réduction de son exercice par l'immense rétrécissement de l'horison visuel.

Dans le règne animal (1817), le falco-futuus est séparé du dico-chrysactos. Mais M. Temmink qui a nourri plusicurs de ces aigles des l'âge le plus tendre jusqu'à l'état adulte parfait, a constaté depuis, que le blanc de la quene du falco-futuus, seu la caractère differentiel de cette espèce présomptive, s'effaçait hissensiblement et se trouvait remu-

placé par le bruu. L'aigle commun, ou falco-fulvus, n'est donc, suivant M. Temmink, que le jeune de l'aigle royal.

Note sur la guérison des varices par l'incision des veines dilatées; lues à la séance de l'Académie de Chirurgie, le 13 novembre 1835, par M. le professeur Richerand, chirurgien consultant de S. M., chirurgien en chef de l'hôpital Saint-Louis, etc.

Toutes les ressources de la thérapeutique diététique et pharmaceutique ne pouvânt rendre aux veines variqueuses le reissort dont elles sont privées, la chirurgie est babile à procurer la guérison en oblitérant le réseau veineux sous-outané, siège ordinaire de la maladie. C'est de cette manière, c'est en obligeant ainsi le retour du sang à se faire par le système des veines profondes avec lequel les veines superficielles entretiennent de fréquentes anastomoses, que de la plus haute antiquité l'art est parvenu à guérir un mal incurable par tout autre méthode. Mais quel est le meilleur procédé pour y parvanir?

La compressión des veines au-dessus de leur dilatation serait le meilleur moyen d'y suspendre le cours du sang et d'en déterminer de proche en proche la stase et la coagulation, si les anastomoses multiplicés des veines superficielles avec les veines profondes n'entretensient le mouvement et la fluidité du liquide. Cest ainsi que vainement lon comprimerait la saphène au voisinage du pli de l'aine, ses rameaux anastomotiques entrettendratent la circulation. D'ailleurs quand les malades invoquent les soccors de la C. D'ailleurs quand les malades invoquent les soccors de la contratte de la circulation.

D'ailleurs quand les malades invoquent les secours de la chirurgie, l'engorgement œdémateux et inflammatoire du membre se joint le plus souvent à la dilatation des veines , et ne ferait qu'augmenter par l'effet de la compression. Pour échapperà et inconvénient, "ân e propsé de lier la veine principale; mais cette opération ne fait point cesser la circulation anastomotique; enfin l'extirpation des veines malades est un procédé à coup sûr efficace, mais horriblement douloureux par les dissections auxquelles il oblige. Depúis long-temps j'y ai substitué avec un grand avantage l'incision des veines dilatées, que l'un de nos confères; M. le docteur Ribes avait proposée et pratiquée avec un plein succès sur la grande veine saphène, dans la vue de remédier à l'inflammation de ce vaisseau.

Longuement incisés, les vaisseaux variqueux sont vidés du sang en partie coagulé qui les remplit ; je place de la charpie entre les lèvres écartées de l'incision, toujours longue au moins de plusieurs pouces ; la suppuration s'empare de cette plaie plate, les veines incisées s'enflamment et s'effacent sans que l'irritation se propage au loin . comme on le voit trop fréquemment à la suite de la ligature ou même d'une simple piqure, et les malades guérissent, ne conservant de leur infirmité qu'une cicatrice linéaire et solide, MM, les Membres de l'Académie ont en ce moment, sous les yeux, une malade traitée et guérie, par le procédé de l'incision, de varices énormes de la cuisse et de la jambe gauches. Un garçon serrurier est sorti récemment de l'hôpital Saint-Louis, guéri par une incision de dix pouces de longueur, pratiquée sur la partie interne de la jambe gauche. La douleur qu'entraîne l'incision des veines variqueuses est moins vive qu'on ne pourrait le craindre. L'un de nos plus illustres collègues , M. le professeur Boyer, cet excellent praticien qui dans l'exercice de la chirurgie, joint au talent la probité, sans laquelle notre art n'est plus qu'un affreux brigandage , nous disait naguères que la cure palliative des varices au moyen de la compression, lui semblait préférable à leur cure radicale achetée par d'atroces douleurs. Cette opinion serait fondée si l'on détruisait les varices par une dissection lente et pénible, telle que l'exigerait l'extirpation des

veines malades, Mais une simple incision sur le trajet des vaisseaux dilatés, quelle que soit sa longueur, ne produit jamais qu'une souffrance instantanée, dont le trait est aussi rapide que celui de la douleur qu'occasionnerait l'incision la moins étendue. Enfin, quel malade obligé de se procurer as subsistance, a un moyen de travaux pénibles, ne préférera une méthode de guérison aussi sâre qu'expéditive, à la compression hàbituelle des veines variqueuses, aux inflammations chroniques, ainsi qu'aux ulcérations qui, si souvent, le forcent d'interrompre ses travaux habituels?

## EXTRAITS ET ANALYSES.

De l'Organogénésie; par A. Rolando, professeur à l'Université de Turin, — (Troisième extrail.)

Tanda que M. Rolando s'occupait à faire des expériences sur les diverses parties de l'encéphale, etqu'il dirigeait particulièrement son attention sur le cervelet , il s'appliquali en même temps à comparer la structure de ce dernier organe chez les animaux de différentes classes. Il ne tarda pas à s'apercevoir qu'elle était beaucoup plus simple chez, les dernières classes des vertébrés, et qu'elle se rapprochait beaucoup de celle du cervelet des fœtus des classes supérieures. Les poissons cartilagineux ont cela sur-tout de surprenant, que leur cervelet est beaucoup moins compliqué que celui des reptiles et des autres poissons. Cette observation est d'autant plus importante que le cervelet du poulet, ainsi que colui des jeunes fettus

des mammifères, semble également privé de ramifications médullaires. Malgré l'exactitude avec laquelle ces comparaisons avaient été faites, M. Rolando n'avait pas pu parvenir à se former une idée exacte de la manière dont ces lamelles apparaissent , pour ainsi dire , tout-à-coup . chez les fœtus plus avancés en âge. Mais en suivant avec une minutieuse attention le développement de cet organe pendant le temps de l'incubation , ainsi que les changemens qu'il éprouve d'heure en heure, il a pu découvrir enfin qu'une simple vésicule se transforme en véritable cervelet, dans lequel on spercoit d'une manière très-distincte les lamelles et les ramifications médutlaires enveloppées de substance cendrée. Du point du rudiment du système nerveux que nous avons dit ailleurs en constituer le centre, et qui correspond à la moelle alongée, on voit s'élever, dès le premier jour d'incubation, quelques vésicules disposées en file les unes à côté des autres, et qui communiquent entr'elles, de manière qu'elles représentent plutôt un canal coupé par plusieurs étrauglemens, que de véritables cavités séparées les unes des autres. Celles néanmoius qui se trouvent placées à l'extrémité antérieure du rudiment se changent insensiblement en véritables vésicules qui forment les organes du cerveau, tandis que celle placée à la partie postérieure de ce même rudiment se distend et forme une ample vessie qui se transforme peu-àpeu en véritable cervelet. Cette vésicule est située au-dessus d'une cavité oblongue que l'on apercoit sur la face dorsale de la moelle alongée, et qui forme le quatrième ventricule. Ge dernier est assez long chez les oiseaux, mais il l'est encore plus chez les reptiles et les poissons. Il arrive , au moyen de cette disposition , qu'elle constitue insensiblement une espèce de pont à travers ce ventricule . qui prend de plus en plus la forme d'une véritable vessie, dont les parois, d'abord également minces et lisses, laissent apercevoir quelques molécules de substance médullaire, surtout vers leur surface interne; la texture fibreuse

n'étant apereuc que beaucoup plus tard. Vers le q. mo jour , au lieu de descendre vers la base du cerveau dans le sers de sa ligne médiane, ainsi qu'on l'observe à l'égard des hémisphères et des couches optiques, cette vésicule commence à offrir des traces de lignes dirigées transversalement, qui la font distinguer facile. ment de toutes les autres parties. Ces lignes , dont le nombre augmente chaque jour, représentent les plis légers qui se forment ensuite sur les parois de la vessie qui doit constituer le cervelet. Ces plis, qui ne sont d'abord qu'une légère ébauehe, deviennent beaucoup plus apparens lorsqu'on coupe le cervelet dans la direction de la ligne médiane. Divisé en deux parties égales , l'une droite et l'autre gauche, cet organe ressemble assez à une eoquille du genre des bivalves , sillonnée comme quelques-unes appartenant aux genre Venus et Cardium de Linn. Ces sillons . ou si l'on aime mieux, ces plis deviennent insensiblement plus profonds vers le onzième jour d'incubation, et le cervelet gagne on étendue dans sa direction transversale. Enfin, ces plis, se trouvant en contact immédiat , s'unissent tellement entr'eux par leur face interne ; qu'il n'est plus possible de séparer les deux lamelles dont sont formées les ramifications médullaires, et il en résulte une masse presqu'entièrement compacte. Il est bon de remarquer que cette adhérence des lamelles médullaires entr'elles n'a lieu que vers la face interne des parois de la vésicule, et non vers son côté interne ; parce que la piemère qui en recouvre toute la surface, en s'introduisant dans les sillons, à mesure que ceux-ci deviennent plus profonds, les sépare les uns des autres, et empêche ainsi leur adhérence mutuelle, quoiqu'ils se trouvent, pour ainsi dire, accolés les uns aux autres.

Vers le quatorzième jour , on observe une autre cavité presque sphérique de chaque côté du cervelet. Elle s'évanouit insensiblement , on même temps que les ramifications médullaires se prolongent et se couvrent extérieurement de substance cendrée. Le cervelet du poulet s'étend sur les côtés jusqu'au quatorzième jour : il est plus étroit d'avant en arrière , et laisse à découvert une grande partie du quatrième ventrieule. Il se rétréeit ensuite par degrés dans ce sens , s'élève vers le milieu pour se porter en arrière et finit par recouvrir entièrement le quatrième ventrieule. Eufin , vers le dix-huitième jour , il a à-peuprès atteint son état de perfection.

Il est facile de conclure de tout ce que nous venons de dire, que les lames médullaires, qui s'élèvent comme en rayonnant du centre du cervelet, sont formées de deux lamelles plus délices, qui sont devenues ensuite tellement adhérentes entr'elles qu'il est impossible de retrouver les traces de leur première division, et qu'on essaierait en vain de les sébarer de nouveau

Les nombreuses observations que M. Rolando a faites, pour ainsi dire, d'heure en heure sur le cervelet du poulet, dui ont permis d'en suivre toutes les transformations, et de se convaincre que les parois médullaires de cette vésicule cérébrale, qui se couvre beaucoup plus tard de substance cendrée, commencent d'abord par se rider, pour former plus tard des plis en travers qui sont divisés par des sillons plus profonds, à mesure qu'ils s'élèvent. Mais comme les lamelles de ces plis entièrement formées de substance médullaire, s'adossent les unes aux autres, ils s'unissent si étroitement ensemble, que, dans le cerve-letentièrement formé. Ils econstituent plus qu'une seule lame enveloppée de substance cendrée, sans qu'en puisse aperçovir. le moindre vestige de la première séparation. En étudiant l'encéphale des poissons, M. Rolando n'a

cartilagineux était non-seulement plus volumineux que celui des autres, mais qu'il avait en outre quelque ressemblance avec celui des oiseaux. Il aurait été impossible de se former de cette structure une idée différente de celles des poissons osseux, avant d'avoir pu suivre les changemens qui ont lieu chez le poulet. Mais, en examinant avec soin leur cervelet, et surtout celui du squale, on s'apercoit que, même à un degré assez avancé de leur développement, sa structure se rapproche beaucoup de celle du poulet dans les premiers jours où il commence à éprouver les changemens que nous venons de décrire. Le cervelet du squale est déprimé sur les côtés, comme celui des oiseaux, et sa surface est coupée transversalement par des plis et des sillons. Si on le divise en deux parties égales , l'une droite et l'autre gauche , on voitaisément que c'est une véritable vessie, dont les parois sc. sont formées en rides et en plis d'une plus ou moins grande profondeur. Ges plis, quoique assez profonds, ne présentent aucune trace d'adhérence entr'eux ; il en est de même chez le poulet vers le 11.º ou 12.º jour d'incubation; mais on n'y découvre pas ces trones médullaires qui s'élèvent en forme de rayons du centre à la périphérie, comme on l'observe dans le cervelet des oiseaux, lorsqu'il a atteint son dernier degré de perfection. Entre les plis du cervelet des poissons cartilagineux, et vers sa surface externe, descend une membrane qui recouvre tout cet organe, ct que l'on peut considérer comme la picmère. Cette membranc nc s'aperçoit pas vers la facc interne. En examinant avec attention la disposition des plis qui se trouvent dans l'intérieur du ecryclet de ces poissons, on peut juger que, si les parois formées par la substance médullaire reconverte d'une couche cendrée avaient une certaine élasticité, et qu'elles offrissent assez

de résistance, elles pourraient se déplisser de manière que le cervelet fût transformé en une véritable vessie : les plis disparaîtraient et l'organe scrait réduit à son état de simplicité primitive. On peut conclure de cette observation que le cervelet des poissons se forme sur le même plan que celui du poulet, excepté néanmoins que chez les poissons cartilagineux , les lamelles médullaires, au lieu d'être intimement adhérentes, comme chez les oiseaux, elles restent séparées les unes des autres. On pourrait presque dire que chez ces poissons, le cervelet reste stationnaire, et à-peu-près au même point où se trouve celui du poulet vers le douzième jour d'incubation. Il est donc bien évident qu'il existe beaucoup de rapport entre le mode de formation du cervelet dans les oiseaux, quoique de prime - abord il paraisse y avoir une grande différence, et que ce rapport cesse d'avoir lieu entre le cervelet de ces mêmes animaux ct celui des oiseaux , lorsqu'il a atteint son dernier degré de perfection. Il serait eurieux maintenant de faire l'application de ces principes au cervelet des mammifères , pour voir si l'état dans lequel il se trouve après leur naissance peut avoir quelque rapport avec ce que nous avons dit à l'égard du poulet et des poissons.

Le cervelet des mammifteres présente quatre ou cinq principaux troncs médullaires, d'où s'élèvent des brunches ou lames médullaires assez semblables à ce que l'on voit après avoir coupé dans le même sens ·le cervelet des ciseaux. D'après ee qui a tét dit plus haut, ces lames médullaires sont formées de deux lamclles plus déliées, devenues adhérentes entr'elles, mais qui sont bien distinctes chez le poulet jusqu'am neuvième jour d'incubation, ainsi que chez les poissons cartilagineux pendant toute la vie. Si l'on suppose que toutes les lames premières et séconiaires du cervelet puissents ce d'iviser en deux jusqu'à leur

extrémité périphérique, on parviendra à déplisser le corvelet et à le réduire en une lame ou couche de substanco médullaire.

Geci prouve que cet organe, chez les mammières, doit se montrer d'abord sous la forme vésiculaire. M. Rolando l'a vérifié sur les lapins et les cochons d'Inde; et en cela, il est d'accord avec les observations de Tiedmann. Dans la suite, les parois de cette vésicule se froncent, comme chez le poulet, et forment des plis principaux qui se subdivisent ensuite en plis secondaires, ternaires, et le cervelet acquiert enfin la structure ramiforme que l'on observe chez tous ces animaux.

Chez l'homme, le tronc principal se plie de manière à former un tube presque cylindrique ouvert à son côté interne, et qui renserme le corps dentelé. En considérant ce dernier sous cc point de vue , on acquiert une idée plus exacte et plus probable du mode dont se forme cette partie centrale du cervelot, que l'on chercherait en vain chez les animaux. En disant que le corps dentelé ne se trouve pas chez les animaux, on entend seulement parlor de la lame jaunâtre plissée de diverses manières , mais non de la partie centrale, qui, chez les animaux, est formée d'un amas de substance cendrée. Si on fait macérer pendant quelque temps un 'cerveau humain dans l'esprit-devin, cette lame jaunâtre se décolore, et on ne la distingue plus que d'une manière confuse. Elle a pour lors beaucoup de ressemblance avec ce qu'on observe chez les animaux. M. Rolando avait déjà remarqué, dans sés Recherches anatomiques sur la moelle alongée, que le. corps dentelé avait une forme assez semblable à celle des corps olivaires, l'un et l'autre représentant une espèce de bourse dont les parois se tronvent plissées et comme ridées. Quoiqu'il n'ait aucune observation qui puisse servir à expliquer le mode deformation des corps

olivaires. la disposition que cette membrane jaunâtro conserve dans les pédoncules du cervelet de l'homme, démontre que, dans les premiers temps de la vie, ce n'était qu'une membrane qui s'étendait en partie sur les parois internes du cervelet, et principalement sur leur paroi moyenne quitorrespond aux pédoncules, de manière que ces parois venant à se développer tandis qu'elles sont encoro à l'état de membrane, pour former les plis primitifs, la membrane jaunâtre se plisse dans la même proportion. Cette assertion parattrait confirmée par les observations intéressantes de MM. Gall et Spurzheim, qui les premiers ont fait la remarque qu'il existait un certain rapport entre les lames primitives du cervelet, et les plis que présente chez l'homme le corps dentelé.

Cette membrane jaunâtre s'éteudant donc sur les parois vésiculaires dont il-a été fait mention, et formant dans le milieu de celles-ci un pli beaucoup plus considérable qui se transforme ensuite en pédoncules dont il suit la direction, il en résulte, pour ainsi dire, un tube que l'on peut découvir sous la forme de tube, de sac ou de bourse, suivant la manière dont on coupe la lamello jaunâtre. Ce tube se plisse, s'étend en longueur, et présente un cul-de-sac vers la partie positérieure du cervelet, tandis que sa cavité est ouverte vers la partie antérieure; la lame dont il est formé s'étend heaucoup plus loin vers la partie externe que vers l'interne, de façon qu'en coupant le pédoncule à la hauteur du quatrième ventricule, on ne met à découvert que la partie externe qui se présente alors sous la fortne d'un C.

La lame jaunâtre transformée en une espèce de bourse plissée est remplie d'une substance d'une coulour moins blanche que la médullaire, mais plus que la cendrée, de manière que l'on pourrait dire que c'est un mélange de ces deux dernières qui vient du quatième ventricule. En effet, on observe bien un amas de substance grise dans cet endroit, c'est-à-dirc, entre les trois cordons qui forment les pédoncules du cervelet chez les mammières, mais on ne saurait y trouver la moindre trace de la lame jaunâtre plissée, que l'on ne rencentre que chez l'homme, et qui selon Tiedmann paraît se former vers le quatrième mois de la gestation.

Il semble don prouvé, d'après tout ce qui vient d'être

dit, que les gros pédoncules du cervelet de l'homme sont formés : 1.º de la lame désignée sous le nom de valvule de Vieussens : 2.º des pédoncules supérieurs : 3.º du faisceau antérieur et postérieur de la protubérance; 4.º des pédoncules inférieurs; 5.º des pyramides postérieures. Ces faisceaux de fibres médullaires pliés de manière à former une concavité ouverte vers le quatrième ventricule, renferment le corps déntelé. Suivant toutes les observations requeillies sur les embryons de diverses espèces d'animaux , ces petits faisceaux élémentaires doivent avoir d'abord la forme d'une vessie dont les parois venant à se plisser, formeront ensuite des sillons et des rides de plus en plus compliqués, et il en devra résulter les ramifications médullaires que l'on observe dans le cervelet lorsqu'il est arrivé à son dernier degré de perfection. Chacune de ces ramifications, comme on le concoit fort bien, doit être formée de deux lames médullaires intimement unies et adhérentes entr'elles.

On trouve, en examinant avec attention, que la lame de la valvule de Vieussens descend d'ahord, et qu'elle concourt, en se repliant, à former le ver supéricur, qui paraît naître d'une languette lamelleuse formée de trèspetits plis médulaires et cendrés, et située au milieu de la valvule. Comme la lame de Vieussens est extrêmement mince, il est facile de comprendre pourquoi en coupant le cervelet suivant la direction de la ligne médianc, on

ne découvre pas le gros trone médullaire qui occupe le centre des deux lobes, et que l'on n'aperçoit que des ramifications médullaires dont la ténuité est proportionnée au volume de la lame dont il est ici question.

Si l'on examine la direction des fibres médullaires qui parcourent la surface de la protubérance annulaire, on voit que celles qui occupaient la face supérieure se dirigent vers le côté interne des pédoncules, de manière qu'elles semblent s'étendre dans toute la substance du cervelet; s'etendre dans toute la substance du cervelet s'élève et se replie pour se porter en dedans vers le quatrième ventrieule, on se formera une idée plus clairo du lobe moyen conau sous le nom de ver inférieur, que MM. Gall et Spurzheim ont pris pour la partie fondamentale du cervelet, et qui devrait exister par conséquent chez tous les animaux pourvus de cet organe.

Au lieu de regarder le lobe moven du cervelet comme une partie primitive et fondamentale, M. Rolando ne le considère que comme un appendice qui résulte de la partie inférieure de cet organe, laquelle se replie et s'élève pour se porter jusqu'au ver supérieur. Il est impossible de comparer en aucune manière ce lobe moyen ou ver inférieur, au cervelct des oiseaux et des poissons, et si sa forme extérieure a quelque ressemblance avec celui de ces derniers, cela ne vient que de la manière plus simple dont il se forme. En effet, chez les mammifères, et principalement chez les bœufs, ces protubérances vermiformes sont en bien plus grand nombre : la raison en est que les gros pédoncules se divisent d'abord en deux ou trois troncs primitifs, d'où naissent ensuite les lamelles qui constituent ensuite les protubérances vermiformes qui ont quelque ressémblance avec le cervelet des oiseaux.

Le mode de formation de l'organe dont nous nous occupons étant connu, il nous reste à considérer sa structure dans son état de perfection. Nous aurons alors une donnée précise d'où nous pourrons partir pour nous élever à la connaissance des fonctions de cette partie de l'encéphale. Pour cela , il faut suivre la marche des pédoncules du cervelet. Ces faisceaux médullaires se portent en arrière dans les directions des sillons horizontaux dont ils forment le fond; ils s'applatissent un peu et donnent naissance, tant par leur face supérieure que par l'inférieure à seize lames environ de substance médullaire, d'où naissent d'autres lamelles plus petites qui sont ensuite recouvertes par une substance faunâtre et cendrée. D'après cette disposition singulière . M. Rolando compare les jambes du cervelet à cette espèce de plantes que les botanistes ont désignée sous le nom de perfoliées. à raison des feuilles larges et rondes dont leur tige est environnée. On pourrait, pour une raison semblable, les appeler biperfoliées, eu égard aux lamelles secondaires et ternaires qui naissent des premières. Les lames qui partent tant de la partie supérieure que de l'inférieure , quoique parallèles entr'elles jusqu'à un certain point, ne conservent pas néanmoins constamment une égale distance, et l'on observe même à cet égard de très-grandes variétés dont on ne peut se rendre raison qu'eu égard à leur formation primitive. Toutes les lames médullaires, primaires, secondaires et ternaires, qui proviennent les unes des autres, sont couvertes de deux couches unies ensemble que l'on a confondues jusqu'ici en une seule. et que l'on a regardées, par conséquent, comme uniquement formées de substance cendrée. Une de ces couches est formée d'une substance distincte de la cendrée et plus encore de la médullaire. Elle ne se trouve que dans le cervelet. Dans la crainte d'être induit en erreur à cet égard, M. Rolando a fait des observations multipliées sur des animaux de différentes espèces, et soumettant ces substances à la macération dans l'alcohol , dans des liqueurs acides ou salines, il est parvenu à distinguer deux couches de différente nature dans celle que l'on avait crue unique et qui est interposée entre les lamelles médullaires. De ces deux couches extrêmement adhérentes . l'une est grisâtre et l'autre jounâtre , et cette différence de couleur est surtout sensible lorsqu'on les fait sécher après la macération. En coupant transversalement le cervelet, on trouve donc que chaque lame est composée de quatre petites lamelles formées de deux couches extérieures , et d'une lamelle médullaire ; mais comme chaque lamelle médullaire est formée de deux autres plus minces, intimement adhérentes, ainsi qu'on a pu le voir en parlant de la formation de l'organe, il en doit résulter que toutes les lames du cervelet seront composées de six autres , savoir : deux externes de substance cendrée, deux placées entr'elles de substance rougeâtre. et deux de substance médullaire adhérentes l'une à l'autre. Il est facile de voir d'après ces recherches quel doit être le nombre des lames du corvelet, et qu'il doit être presque le quadruple de celui admis par Malacarne. Reil et Chaussier.

En ayant égard à la formation du corps denticlé du cervelet et à sa structure intime, que nous avons dit avoir la plus grande ressemblance avec les corps olivaires, il n'y a aucune raison de considérer cette partie comme une expèce de ganglion, ainsi que l'ont fait MM. Gall et Spurzheim. On ne pourrait pas non plus dire avec eux qu'il s'élève de toute la surface dentelée des fibres médulaires qui concouront à perfectionnir les lames médullaires du cervelet; mais il paraît plus vraisemblable que les aspérités du corps dentelé correspondent en quelque sorte au nombre des lamelles médullaires primitives qui naissent. des gros pédoncules. Observation précieuse et qui ne 5.

contribue pas peu à jeter du jour sur la manière dont se forme la structure lamelleuse du cervelet,

D'après tout ce que nous venons de dire , on a pu s'apercevoir que la structure du cervelet est si singulière qu'il est facile de distinguer, au premier aspect, que cet organe diffère entièrement de tous les autres qui sont compris dans la masse encéphalique. On a pu voir que cette structure présente si peu de différences dans les quatre classes d'animaux vertébrés, surtout si on la suit depuis le premier instant de l'organisation, qu'on est forcé d'avouer que les fonctions auxquelles cet organe est destiné, doivent être les mêmes chez tous les animaux de ces quatre classes. Si l'on se rappelle l'exposition que nous avons faite du système de M. Rolando, à l'égard des fonctions du système nerveux, dans un des volumes des Archives, on a vu que cet auteur considère depuis fort long-temps le cervelet comme l'organe qui préside à la locomotion. L'interposition des lames cendrée et rougeâtre entre les médullaires servirait, suivant lui, à former une espèce d'électromoteur destiné à dégager le fluide qui doit être transporté aux muscles par l'intermédiaire des nerfs qui proviennent des cordons postérieurs de la moëlle épinière.

COSTER D.-M.-T.

Litologia umana, etc.; c'est-à-dire, Lithologia humaine, ou Richerches chimiques et médicales sur les concretions pierreuses qui se forment dans diverses parties du corps. humain, et sur-tout dans la vessie; par L. V. Brugaatell; publié par G. Brugaatell; fils de l'auteur. Parie, 1819. In-folio avec planches. (Extrait.).

Derus que les chimistes se sont occupés de l'analyse

des calculs que l'on trouve dans diverses parties du corps humain, plusieurs essais ont été faits pour les classer. par MM. Fourcroy et Vauquelin , Wollaston , Berzelius, etc., etc., et dans ces derniers temps le docteur Marcet a cherché à coordonner ces divers travaux dans un Ouvrage que M. Riffaut vient de traduire; parmi ces travaux , ceux du professeur Brugnatelli tiennent un rang distingué ; peut-être même mériteraient-ils la préférence si la mort ne l'avait pas empêché de mettre la dernière main à l'Ouvrage publié par son fils. Vingt années de recherches avaient mis cet habile chimiste à même d'en analyser un très-grand nombre : ce sont les résultats de ses analyses curieuses que contient son ouvrage. Se proposant de traiter plus particulièrement de calculs de la vessie, avant d'entrer en matière, l'auteur appelle l'attention des médecins sur les sédimens et les concrétions morbifiques de l'urine dans diverses maladies ; il fait remarquer qu'aucun chimiste n'a encore examiné ce que c'est que la matière rosée de l'urine dans les fièvres inflammatoires; de quoi elle dépend, si elle est toujours identique, si elle a quelque rapport avec la matière colorante du sang, si elle a de l'analogie avec celle de l'urine rougeâtre des fièvres intermittentes, ou bien encore si dans ces deux cas elle a la même constitution chimique que celle qui se manifeste dans l'urine de l'homme sain ; si c'est à elle qu'il faut attribuer la matière qui se dépose quelquefois en molécules brillantes et nombreuses dans l'urine tant ancienne que récente. Personne, dit-il , n'a déterminé avec exactitude ce que c'est que la matière colorante jaune de l'urine de l'homme sain, matière qui manque quelquesois, surtout chez les jeunes enfans; si celle qui se manifeste d'un jaune plus foncé par l'usage de certains végétaux, tels que le curcuma, le safran, la rhubarbe, etc., etc., est due à la couleur de. ces végétaux mêmes , ou si c'est seulement sa matière colorante ordinaire sécrétée en plus grande abondance par l'action de ceux-ci sur l'économie animale; si l'urine d'un jaune. foncé , capable de teindre de la même couleur les linges des femmes hystériques , est d'une nature particulière, on s'il faut attribuer sa coloration à la matière jaune de la bile qui aurait subi une modification en se rendant à la vessie. Aucun chimiste ne s'est donné la peine d'observer si l'urine blanche et aqueuse des femmes hystériques et de certains enfans était privée ou non des nombreux élémens trouvés dans l'urine des personnes saines et adultes ; enfin on ne sait pas quelles sont les modifications chimiques qui rendent l'urine épaisse, filante, fétide , trouble et de tant d'odeurs, et de couleurs étrangères à l'urine de l'homme sain.

L'auteur indique ensuite les moyens dont il s'est servi pour diviser mécaniquement les calculs. Il employa d'abord une scie, puis il y substitua une lame d'acier et le martcau. Il s'est assuré par là que le plus souvent les couches externes diffèrent des couches profondes, nonseulement par leurs caractères physiques, mois encore par leur composition chimique, qu'ils ne peuvent nullement faire connaître. Il passe ensuite à la description de ces caractères. Il s'occupe successivement de la couleur des calculs qui est très-variable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, de l'odeur qui le plus souvent est peu prononcée. de leur crystallisation, de leur forme, de leur grosseur, de leur densité et des couches diverses dont ils sont composés. Il a remarqué que souvent un calcul en renferme un autre dans lequel ce dernier est quelquesois libre et d'autrefois adhérent, d'autres calculs offrent à leur centre unc cavité parfaitement vide. Une chose digne d'attention . c'est la facilité avec laquelle se séparent de l'urine les principes des calculs pour se déposer sur les corps étrangers introduits accidentellement dans la vessie de l'homme vivant; tandis que plusieurs expériences faites sur l'urine sortie du corps humain et refroidie ont été infructueuses.

L'auteur parle des pierres que la fraude a voulu quelquefois faire passer pour des calculs ; après avoir averti de se tenir en garde contre cette cause d'erreur qui pourrait faire admettre beaucoup plus de principes chimiques dans ceux-ci qu'il n'y en a réellement, il fait remarquer que cependant le nombre de ces principes doit être plus. grand qu'on ne le croit généralement : en effet, dit-il ; il est prouvé que plusieurs substances odorantes . colorantes. âcres. certains sels. les matériaux des os. le fer , etc. , etc. , passent dans l'urine sous forme liquide sans avoir subi de décomposition. Ainsi n'est-il pas rationel de penser qu'une infinité d'autres corps introduits dans l'estomac passant dans la vessie avec son humeur excrémentitielle pourront entrer dans la constitution chimique, non-seulement des sédimens ; mais encore des calculs qui se forment dans l'urine.

Passant à l'examen des principes chimiques généraux des calculs urinaires, il traite d'abord de l'acide urique, Il en rapporte l'état naturel, l'historique les propriétés et enfin la composition dans laquelle il soupçonné, qu'il cutre du fer. Il dit qu'il ne l'a pas trouvé dans l'urine des enfins àgés d'un mois. Il s'occupe ensuite longement de l'acide purpurique qu'il appelle érytrique, acide qu'il a découver le premier et qui s'oblient, counton assiri, qu traitant l'acide urique par l'acide nitrique. Il endonne les caractères physiques, et expose plusieurs procédés nouveaux pour l'obtenir par l'acide. oxidique, i l'iode et le chlore. Il parle dans le miem article de l'urée et de la matière noire qu'il nomme cystiméle. Cette dernière, diti il, forme la base de plusieurs calculs ; elle a une odeur d'urine insupportable qu'elle perd insensiblement étaile.

exposée à l'air où elle se durcit. Il l'a traitée successivement par la potasse, les acides hydrochlorique, sulfurique et nitrique. Il entre à ce sujet dans des détails de chimie qui ne sont pas susceptibles d'analyse. Il examine encore avec le même soin, la matière rosée ou acide rosacique, le phosphate de chaux, le phosphate de magnésie simple, le phosphate de chaux et de magnésie acide , le phosphate ammoniaco-magnésien ; les phosphates et urates terreux , le carbonate de chaux . l'oxalate de chaux et la silice. Parmi ces divers matériaux le carbonate de chaux n'est pas indiqué par les auteurs comme l'un des principes des calculs. Cependant, dit M. Brugnatelli, je l'y ai rencontré assez souvent. Sa présence du reste, n'a rien qui doive étonner, puisque l'urine contient dejà l'un de ses élémens, la chaux, et que selon plusieurs chimistes , l'autre , c'est-à-dire l'acide carbonique, se forme aux dépens de l'urine. C'est ce qu'ont démontré MM. Guidolli , John et Vogel, La fermentation de l'urine due à l'acide carbonique avait échappé à la pénétration de MM. Fourcroy et Vauquelin et surtout à M. Hallé qui a décrit la suite des altérations que l'urine éprouve étant abandonnée à elle-même et renfermée dans des vases. M. Brugnatelli l'a obscryée maintes fois et l'a décrite dans son ouvrage. Cette fermentation mérite d'être connué :

« Lorsque l'on conserve de l'urine dans un bocal bouché à l'émeri, le nuage qui s'y forme d'abord disparsit peu-l-peu, et l'odeur de l'urine se dissipe. Alors elle subit une fermentation acide; après trois jours ce liquide excrémentitiel se couvre d'écume, et de petites bulles saillissent cn grand nombre à la superficie. Si l'on ouvre le bouchon on sent une odeur acide pénétrante, très-analogue à celle de la bierre, et l'urine a acquis une saveur acide et agréable. La disparition du nuage dans l'urine qui passe à la fermentation acide, m'engagea à voir si elle subirait le même changement, en y ajoutant u ne substance décidément animale. A six onces d'urine récente enfermée dans un matras à large ouverture, mal fe rmée par un bouchon . i'ajoutai une demi-once de blanc d'œuf battu. La température du liquide était de 20 degrés R. environ. Vers le 3.º iour la fermentation acide commenca à avoir lieu , et le blanc-d'œuf disparut peu-à-peu complètement. L'urine se décolora presqu'entièrement et eut un dépôt trouble. La fermentation fut plus vigoureuse que dans l'urine simple. L'écume fut plus abondante et la quantité de gaz acide carbonique qui se dégageait devint telle qu'elle enleva le bouchon, et la liqueur écumeuse franchit les bords du vase. La saveur de l'urine alors était à la fois douce et piquante. La bouteille ayant été agitée, la liqueur moussa considérablement et le bouchon sauta sous le doigt qui le pressait comme cela arrive avec la bierre ». La note suivante que l'on trouve en cet endroit m'a paruremarquable. M. Brugnatelli fit distiller de l'nrine fermentée, de manière à la réduire à moitié son premier volume . il obtint un résidu trouble qui avait une légère odeur d'urine avec une couleur jaunâtre et une saveur salée agréable, mêlée à parties égales de teinture de tournesol ; aubout de quelques minutes la teinture fut parfaitement décolorée et ne redevint plus bleue par l'addition d'un alcali ni rouge par les acides.

Aux divers principes que je viens d'énumérer, M. Brugantelli ajoute l'oxyde cystique et l'oxyde xantique, en prévenant toutefois qu'ils sont fort rares dans la formationdes calculs. Il paratt même qu'il ne lesa jamais rencontrés.

L'auteur casuite s'occupe des calculs rares de la vessic. Des planches fort bien faites et coloriées en représentent, atan à l'extérieur qu'à l'intérieur, 4g espèces différentes. Le n.º 1. « représente 48 calculs extraits de la vessic d'un jeune homme. Ils sont de la grosseur d'un petit, pois , 444 EXTRAITS

inodores , insipides , de forme un peu conique ; leur surface est dure, opaque et lisse. Leur cassure est brillante et ils sont composés uniquement de carbonate de chaux disposé en lames , sans mélange d'aucune autre substance . ce qui n'a été encore observé par aucun autre chimiste. On voit au n.º 2 des calculs formés de couches d'un jaune d'or, brillantes comme le mica. Ils sont composés de phosphate de magnésie et de chaux, avec une substance animale particulière. M. Brugnatelli observe à ce sujet que dans l'urine des enfans affectés d'hydrocéphale, on trouve de semblables molécules brillantes, micacées : elles paraissent à la superficie du liquide sous forme d'une pellicule brillante, ou se précipitent comme un léger nuege , formé de petits crystaux , qui , exposés à la lumière, paraissent avec assez d'éclat. Ces calculs d'un nouveau genre proviendraient-ils uniquement d'enfans offectés d'hydrocéphale ? Il serait à désirer que les chirurgiens tinssent un compte plus exact de l'état du malade, de la diète et des remèdes employés. Le n.º 7 offre un calcul recouvert d'une couche de substance cornée ; il est de la grosseur d'un petit œuf de poule. Sa cassure offre le noyau central formé d'acique urique entouré-de plusieurs couches concentriques d'urate d'ammoniaque. La substance cornée qui le couvre a une ligne d'épaisseur ; placée sur des charbons ardens , clle se ride un peu , exhale une vaneur odorante de corne brûlée et donne pour résidu du phosphate de chaux très-blanc. Au n.º 10 sont représentés seize calculs trouvés dans le cadavre d'une femme; de grosseur d'une noix ordinaire, de couleur cendrée plus ou moins foncée, pesans, durs, formés de plusieurs couches. La première se sépare facilement par le moyen d'une légère percussion exécutée sur le côté du calcul, et laisse apercevoir une seconde couche différente de la première, et qui, frottée avec le pouce, acquiert aussitôt le poli

brillant de l'ivoire. Tous sont identiques. Réduits en poussière, les acides y produisent une grande effervescence avec dégagement de gaz acide carbonique, et y déposent des sels calcaires. L'acido hydrochlorique, outre la chaux obtenue par l'acide oxalique, tient en dissolution du fer, qui devient d'un bleu foncé par l'addition d'un peu de prussiate triple de potasse. Le fer est éncore rendu sensible par l'aimant dans ces calculs, après les avoir traités par le fen avec de l'huile. Ces calculs sont donc composés de carbonate de chaux ferrugineux.

Le nº 11 est un calcul donné à M. Brugnatelli par le docteur Fugazza, de Lodi, qui l'avait extrait lui-même à un malade. Il est de la grosseur d'une noix ; sa surface est hérissée de protubérances de la grosseur d'une tête d'épingle. La cassure prouve qu'il est entièrement formé par l'aggrégation d'une infinité de petits calculs arrondis. de couleur grise, et unis par une sorte de ciment de la même nature que ces calculs mêmes. Ce calcul exhale une odeur de castoréum : des vides nombreux lui donnent une apparence spongieuse : il est léger, mais dur. L'analyse chimique y constate l'absence absolue de l'acide urique, la présence du carbonate et de l'oxalate de chaux; la poussière de ce calcul , traitée par la potasse caustique . exhale une odeur ammoniacale: la solution alcaline est jaunâtre. Cette solution, décomposée par l'acide hydrochlorique, donne un léger précipité qui, séché sur une carte, présente des prismes quadrilatères et brillans d'acide benzoïque. Ces prismes conservent assez fortement l'odeur de castoreum qu'offre la masse calculeuse. Leur saveur est piquante; ils sont volatils par la chaleur et se dissolvent dans l'eau chaude et dans l'alcohol. L'existenc e de l'acide benzoïque dans ce calcul est évidente : seulement cet acide est accompagné d'une substance aromatique particulière de même que dans le benjoin ; il est

uni à une résine qui lui procure une odeur suave. L'acide benzoïque, si abondant dans les urines des herbivores. fut trouvé quelquesois dans l'urine humaine, surtout dans celle des très-jeunes enfans; mais je ne pense pas qu'on l'ait encore rencontré faisant partie constituante des calculs. Au nº 18, on voit un calcul envoyé à l'auteur par le docteur Landi. Il est de la forme et de la grosseur d'un œuf de poule . blanchâtre à l'extérieur ; l'intérieur est d'un jaune foncé, granuleux, avec des indices de stratifications vers la partie externe. Lorsqu'on l'eût cassé, il répandit une odeur très-forte de tabac d'Espagne de la meilleure qualité. Il conserva cette odeur pendant quinze jours. Elle diminua d'intensité et disparut entièrement. Ce calcul était dur : réduit en poussière impalpable dans un mortier de porcelaine, il offrit encore un peu de l'odeur dont j'ai parlé; mais il était parfaitement insipide. Une dose considérable de cette poudre, brûlée dans un creuset, manifesta une forte odeur de substance animale, que notre chimiste reconnut pour de l'acide urique : elle donna un résidu abondant de couleur rouge. Ce résidu, soluble dans l'acide hydrochlorique, fournit avec le prussiate triple de potasse un précipité très-abondant d'un bleu foncé. Ce calcul a été extrait de la vessie d'un Garme. L'abus du tabac d'Epagne, fait par ce moine pendant la formation du calcul, n'aurait-il pas produit dans ce dernier la condensation des parties odorantes du tabac même ? Le professeur Morigni fit passer à l'auteur un gros calcul représenté au n° 22. Celui-ci le cassa et trouva dans l'intérieur un autre calcul blanc , lisse et séparé des conches externes qui le recouvraient. Avant encore ouvert ce dernier, il s'offrit à ses yeux un troisième calcul de la grosseur d'une amande, d'une couleur condrée, et recouvert sur un côté de quelques crystaux transparens, les uns de forme rhomboïdale, les autres prismatiques ; de semblables

crystaux garnissaient la couche concave qui le recouvrait et étaient visibles à l'œil nu. Un espace vide , produit peutêtre par la force de la crystallisation, existait entre ces deux couches, dans la longueur de plusieurs lignes, ct était garni lui-même de crystaux magnifiques. Ces crystaux étaient formés de phosphate de chaux. La masse calculeuse était composée d'un mélange de phosphate ammoniacomagnésien et de phosphate de chaux. Les crystaux dont je viens de parler sont d'autant plus remarquables, que le phosphate de chaux, si abondant, si ordinaire dans la composition des calculs, y existe toujours sous forme de conches opaques, sans aucune régularité, et que les naturalistes n'ont trouvé que dans les minérais le phosphate de chaux natif sous des formes déterminées, dont quelquesunes . à cause de leur beauté et de leurs rares couleurs. sont mises au nombre des pierres précieuses nommées chrysolithes par les jouailliers.

Le nº 27 représente un calcul ayant dans son centre une cavité vide : cinq exemples semblables sont rapportés par notre auteur. Il paraît que ces calculs sont formés d'oxalate de chaux, En dernier lieu, il parle d'un calcul de la grosseur d'un œuf de poule, au centre duquel se trouvent cing cavités vides, cylindriques, dont deux ont une issue au dehors. Ces cavités , dit-il , proviennent vraisemblablement d'une substance muqueuse, albumineuse, ou semblable, qui a été absorbée par la suite des temps et a laissé vide le licu qu'elle occupait. M. Wollaston est le seul qui paraisse avoir rencontré le même fait. A propos de ces cavités, notre auteur remarque qu'elles ont lien dans les calculs composés de phosphates, et que, dans les mois de juillet et d'août , lorsque la température est environ de vingt dégrés R., il a vu maintes fois de petits insectes courir à la surface de ces calculs et entrer dans les cavités par de petits trous. Il donne ensuite la descrip

tion de ces petits insectes ; ils offrent , dit-il , l'apparence d'un pou. Ils sont transparens et portent des antennes très-mobiles; ils ont six pattes avec lesquelles ils courent très-rapidement ; leur abdomen est plat et comme lobé. Ils n'ont point de trompe comme le pou ordinaire, devant vivre de substances dures et pierreuses. Cet animal est très-sensible aux variations atmosphériques. Il ne sort de sa retraite que lorsque le temps est très-beau et au moment le plus chaud du jour. Il tourne rapidement sur la surface du calcul, va, vient, entre dans les crevasses et en ressort soudain. Je voulus un jour, dit-il, montrer ces insectes à quelqu'un, il était trop tard ; je n'en pus voir un seul à l'endroit où ils fourmillaient quelques heures auparavant. Je n'ai point trouvé de ces insectes sur les calculs d'oxalate de chaux et de cystimèle, ni sur ceux d'acide urique et d'urate d'ammoniaque. Le nº 35 représente un calcul énorme pesant onze onces et demie. Il est blanc à l'extérieur, inodore, insipide, légèrement spongieux d'un côté et comme chagriné de l'autre. Il salit les doigts de blanc comme le font les crystaux déliquescens de phosphate de magnésie qui ont été pendant long-temps exposés à l'air. Séparé en deux morceaux, il offrait à l'intérieur un calcul de la grosseur d'un cénf de poule, à surface inégale, de couleur légèrement jaunâtre et composé d'urate d'ammoniaque. Entre la superficie du calcul interne et celle de la couche qui le couvrait, était une longue cavité qui suivait le côté tout entier du calcul. Dans cette cavité s'élevait un très-grand nombre de crystaux prismatiques, tant sur l'une quo sur l'autre surface. La croute qui couvrait le calcul dont je viens de parler était de l'épaisseur de trois lignes et formée de différentes couches d'une matière rose de la couleur la plusvive ; les autres, blanches , de phosphate ammoniaco-magnésien, et parsemées de nombreux crystaux de ce sel interposés entre les diverses

eouches, ce qui l'ornait d'une manière admirable. Au nº 43, on trouve un calcul envoyé de Milana M. Brugnatelli. Il est de la grosseur d'une noix et formé par une substance erystalline. Sa surface offre de nombreuses éminences presque eubiques, brillantes, demi-transparentes, avec une couleur d'ambre peu intense. De petits moreeaux détachés offrent tous la même transparence. La poussière obtenue en le râelant avec un canif est blanche, inodore et d'une saveur douceâtre. Divisé en deux parties par un faible coup de marteau, il paraît composé entierement de la même substance qui forme les couches externes : point de novau au centre. La poussière de ce calcul est insoluble dans l'eau et dans l'alcohol, et n'altère point les couleurs bleues végétales. Les divers essais que fit l'auteur lui prouvèrent que la matière qu'il examinait avait la plus grande analogie avee l'albumine. Pour s'en assurer, il fit coaguler par la chaleur l'albumine d'un œuf et l'exposa pendant plusieurs jours au soleil. Il la réduisit par là au tiers de son volume. La couleur était la même que celle du calcul, et sa poussière se comporta aveé les mêmes réactifs, exactement comme celle qu'il avait examinée; les seules différences remarquables entre la poussière du ealent et celle de l'albumine de l'œuf, ne consistaient que dans la saveur douceâtre, dans la couleur d'ambre un peu plus foncée, et dans une cohésion plus grande des parties du calent, ce qui dépendait probablement de la matière colorante suerce associée à la matière albumineuse du ealeul privé de la soude que l'on rencontre dans le blane d'œuf. Ce singulier calcul a beaucoup de rapports avec celui que M. Marcet a nommé calcul fibrineux , parceque la matière qui le compose jouit de beaucoup des caractères de la fibrine. Or , la fibrine et l'albumine out une grande analogie entre elles , selon M. Berzélius.

Le 40° calcul , remis à l'auteur par M. Rudolphi , est

de la grosseur d'une noix, revêtu de proéminences et d'aspérités; sa couleur est d'un jaune fauve; le marteau ne put le briser, il fallut avoir recours à une petite hache. « Quelle fut ma surprise, dit notre auteur, de voir un amas de petits corps jaunes, unis par une substance animale et cartilagineuse, acide, compacte et très-blanche; cette substance entourait le calcul comme une membrane. et laissait apercevoir la couleur jaune des corps contenus ». Une partie de ce calcul , exposée au feu , commenca à noircir en donnant l'odeur d'os brûlé. Par le secours d'une forte chaleur, il ne resta qu'une poudre blanche qu'on reconnut pour du phosphate de chaux uni à un peu de phosphate de magnésie. L'acide hydrochlorique y manifesta encore la présence du carbonate de chaux. Les autres acides et la potasse ne donnèrent aucun résultat digne d'être rapporté.

Il m'aurait fallu citer tous les calculs dont l'histoire se trouve dans ce chapitre, pour donner une juste idée de l'intérêt qu'il présente. Ici c'est un calcul couvert d'une matière rosée, crystallisée distinctement à la surface; là c'est un calcul composé de carbonate de chaux et d'hydrate de silice et d'oxyde de fer (ochre). Ailleurs, c'est un calcul ayant deux noyaux; plus loin, c'est un calcul d'urate d'ammoniaque, renfermant de beaux crystaux d'acide urique pur, etc.; etc.

A la suite de ces calculs rares de la vessie, devait se trouver une nouvelle classification des calculs; elle a été omise par l'éditeur, parce qu'elle n'était pas encore complète.

Dans le chapitre suivant, M. Brugnatelli s'occupe des lithontriptiques. Après avoir rappolé combien, depuis Arétée, la plupart des moyens vantés pour dissoudre la pierre dans la vessie, étaient illusoires, il discute avec plus de soin les moyens indiqués par les modernes: la chaux vive proposée d'abord par Valenin; le remède de Mile Stéphens, si bien récompensée par le parlement d'Angleterre, remède qui n'est autre chose que des coquilles d'œufs calcinées, prises dans du vin blanc, et auxquelles, dans la suite, elle ajouta un peu de savon; l'eau de chaux , recommandée par le docteur Whytt , en injections dans la vessie par le canal de l'urètre, à la dose de cinq onces et plus, à plusieurs reprises; la lessive de potasse et de soude, l'acide nitrique et l'acide muriatique, suffisamment étendus et administrés de la même manière. selon les conseils de Fourcroy. Il cite le fait rapporté par le docteur Marcet, qui dit dans son ouvrage que le colonel Martin, mécanicien habile, tourmenté par un calculurinaire, s'était introduit dans la vessie, par le moven d'une sonde, une lime très-fine construite avec la meule d'un horloger. Avec cet instrument, le malade cassait ou coupait chaque jour un morceau de sa pierre, et la rendit en poudre avec les urines jusqu'à parfaite guérison. Il signale les inconvéniens qui peuvent résulter de tous ces moyens, en admettant que le dernier soit possible. Puis il parle de l'emploi de la magnésie conseillé par le docteur Home, pour s'opposer à la formation de l'acide urique. et le dissoudre quand il est formé.

Après cette énumération, l'auteur s'exprime ainsi : « Quoique les lumières nouvelles fournies par la médecine et par la chimie nous aient fait rejeter cette foule de remèdes étrangers dictés par l'empirisme, nous ne pouvons nous dissimuler quels graves inconvéniens offre encore l'emploi de œux qui, sous plusieurs rapports, doivent être prescrits. Ces inconvénieus résultent de l'incertitude où nous nous trouvons de déterminer la nature du calcul déjà existant dans la vessie, et qui peut être si différent, même dans chacune des couches qui le composent. La force de cohésion des calculs, même ordinaires, est encore un obstacle à ce qu'on puisse-les dissoudre dans le corps

vivant. Les calculs durs restent intacts malgré l'usage même de leurs dissolvans, parce que ceux-ci doivent être étendus dans un liquide aqueux ou dans du lait, quand, on les emploie à l'intérieur, et que l'on ne peut être sûr qu'arrivés à la vessie ils possèdent encore leur efficacité. » Plus loin il ajoute : « Lorsque la matière des calculs est très-divisée, comme cela arrivo chez certaines personnes tourmentées par la gravelle ou par des calculs rénaux qui sont rendus souvent avec l'urine, on peut espérer une meilleurge réussite de l'usage des lithontriptiques. Leur efficacité alors consiste de l'usage des lithontriptiques. Leur efficacité alors consiste plutôt à empêcher la formation de nouveaux calculs qu'à dissoudre ceux qui existent détà. »

L'auteur s'est assuré que les sortes de calculs les plus ordinaires sont-celles que Fourcroy et Thomson ont indiquées : 1.º scide urique et matière rosée; 2.º acide urique et urate d'ammoniaque; 5.º phosphate de chaux et de magnésie; 4.º oxalate de chaux et cystimèle.

Il donne ensuite les moyens de reconnaître, autant que possible, ces quatre sortes différentes, et recommande : contre la première , le sous-carbonate de notasse ou de soude dissous dans une grande quantité d'eau chaude ou de bouillon ; contre la deuxième , le carbonate de chaux tenu en dissolution par un excès d'acide carbonique; l'emploi de ce sel, au rapport de notre auteur. a été suivi de très-nombreux succès. L'eau de Falconer, composée de carbonate neutre de potasse, produit à-peuprès les mêmes effets, dans les mêmes circonstances, qu'une solution acide de carbonate de chaux; mais pour la facilité de la préparation et pour le goût ce dernier sel doit être préférable. Il conseille encore , outre l'emploi de ces médicamens, une diète austère et l'abstinence de la nourriture animale. M. Magendie est du même avis. Contre la troisième sorte de calculs, les acides, le vinaigre ordinaire, la limonade, l'eau acidulée par l'acide

hydrochlorique, etc. Ce dernier moyen doit encore avoir la préférence contre la quatrième sorte, qui, si elle contient les calculs les plus durs, à surfaces inégales, épineuses, est heureusement la plus rare. On dira sans doute que l'auteur applique trop les principes de la chimie à la médecine. J'entends déjà déclamer contre la chimiatrie : clle a passé de mode, dit-on, et personne ne se laisse séduire maintenant par ses illusions brillantes. Je ne crois nullement que, pour lui avoir trop accordé peut-être, il faille proscrire la chimie avec tant de rigueur dans aucune circonstance, et surtout dans le traitement des calculs; car des expériences multipliées ont prouvé que la solution de sous-carbonate de potasse passait dans l'urine saus subir de décomposition, et je ne concevrai jamais pourquoi ce liquide, arrivé dans ce récipient, aurait perdu par l'influence des lois de la vie la propriété qu'il a ailleurs de s'unir aux élémens des calculs qui ont pour base l'acide urique, et de former avec eux des sels solubles. Je ne deute pas que de nouveaux essais ne mènent à de nouvelles déeouvertes, et que l'alliance de la chimie à la physiologie ne fasse faire à la thérapeutique de sensibles progrès.

Brugnatelli rapporte sous forme d'appendice ce que l'on saitsur les calculs que l'on à trouvés dans d'autres parties du corps humain, et il en donne treize excemples avec les figures, qu'il assure être très-fidèles; il décrit : 1.º de pelits calculs formés uniquement de phosphate de chaux, il y en a de la grosseur d'un grain de millet jusqu'à celle d'un petit pois. Ils ont été trouvés sur la membrene muqueuse de la veine pulnonaire. 2.º Un calcul du pois de deux onces; c'est une masse informe, blanchâtre, raboteuse, peu odorante; insipide et insoluble dans l'eau. En 1816, ce calcul sortit naturellement de l'utérus d'une paysanne âgée d'environ quarante ans; ellé était à l'hôpital de Crémoine depuis deux mois; ses règles avalent 3.

disparu. Elle avait éprouvé en le rendant des douleurs semblables à celles de l'accouchement; cette masse était formée entièrement de phosphate de chaux; on la brisa en deux par un coup de marteau, et l'on reconnut avec surprisc pour noyau un morceau de tibia d'un poulet. Il est probable que cet os aura été un instrument de lascivité pour cette femme , qu'un accident l'aura brisé et qu'un fragment introduit dans l'utérus aura occasionné la formation de ce calcul, 5.º Un autre calcul trouvé dans l'utérus d'un cadavre. Il a le même aspect que le précédent. La femme chez laquelle on le trouva avait été pendant plusieurs années tourmentée par des douleurs analognes à celles de l'enfantement. Le calcul est du poids de deux onces; il offre à l'intérieur un amas de crystaux de phosphate ammoniaco-magnésien. On aperçoit au centre unc ligne visible de matière étrangère, qui, recueillie avec le plus de soin possible, parot être du phosphate de chaux. sel qui forme la couche externe du calcul. 4.º Deux concrétions, l'une de la grosseur d'un petit pois, l'autre un peu plus grosse, blanches, irrégulières, inodores, insipides et insolubles. Elles ont été trouvées dans l'ovaire d'une femme. Elles furent reconnues à l'analyse chimique pour du phosphate ammoniaco - magnésien crystallisé. 5.º Des calculs trouvés dans le conduit de Warthon; il en rapporte quatre exemples; tous étaient formés de phospliate de chaux. Les deux derniers avaient en outre un tissu réticulaire qui leur donnait une apparence osseuse. Le même sel formait aussi trois calculs de forme lenticulaire qui s'étaient développés sous la langue; un autre extrait de la tonsille gauche d'un homme âgé d'environ cinquante ans. Il formait encore, sans aucun mélange, un grand nombre de calculs pulmonaires tous identiques . quoique remis à l'auteur par différens chirurgiens, et six autres calculs extraits du prépuce d'un jeune homme

opéré d'un phymosis. 6.º Un calcul biliaire offrant des crystaux magnifiques de la substance nommée cholesterine par M. Chevreul. L'auteur cite encore cing exemples de ces calculs formés par la même substance. 7.º Des calculs intestinaux rendus avec les excrémens. Ces calculs étaient de la grosseur d'un grain de millet, de couleur jaunâtre et en assez grand nombre pour peser près de dix onces. On ne pouvait les prendre pour des calculs biliaires qui se seraient rendus dans les intestins par le canal cholédoque. Ils étaient inodores , insipides , durs , insolubles dans l'eau et l'alcohol; ils étaient formés en grande partie d'urate d'ammoniaque, d'un peu de phosphate de chaux et d'une matière animale particulière. Ces calculs ont été rendus par une l'emme à laquelle le professeur Brera donnait des soins. Cetto dernière sorte de calculs m'a paru extrême-· ment, remarquable par la ressemblance de leur constitution chimique avec celle des calculs urinaires. T. Leger.

De la Potion stibio-opiacée, et des frictions avec une pommade stibiée, employée par M. Persson dans le traitement des fièvres intermittentes.

Las fièrres intermitentes ont été le sujet de traitemens si nombreux et si différens, qui sont successivement tombés dans un juste oubli après avoir été préconisés outre mesure, que l'on ne saurait trop se tenir en garde contre l'annonce d'un nouveau (fébrilige. L'obscurité qui règne sur la nature de ces affections, l'inofficacité du quinquina dans certains cas, quelquefois la rareté de ce médicament, le dégoût qu'il inspire souvent, enfin la terminaison spontanée de beaucoup de fièrres intermittentes après un certain nombre de paroxysmes, ou sous l'indience de cause qui n'ont pu agir que sur l'imagination, expliquent le

nombre de remèdes dirigés contre les fièvres d'accès et les succès qui leur ont été attribués. Meis aucun de ces remèdes ne soutint long-temps l'épreuve de l'expérience, et l'on revint toujours au quinquina, que l'on peut jusqu'à présent regarder comme le seul spécifique des maladies périodiques (1). Cependant, quelque supériorité que l'on reconnaisse au quinquina, ce n'est point une raison de rejeter sans examen tout autre inédicament qui, ne fât-il pas doué à un aussi haut degré de la propriété fébrilique, pourrait se recommander par certains avantages. C'est ce qui nous engage à parler du remèdé proposé par M. Peysson.

Ce médecin considérant qu'une fièvre intermittente, quelle qu'en soit d'ailleurs la cause, n'est au fond que l'intervention du mouvement général qui a lieu habituel-lement du centre à la surface du corps, pensa que les succès du quinquina dans ce cas étaient dus à la propriété qu'avait cette substance de rétablir ce mouvement du centre à la circonférence, de prévenir le spasme de la périphérie, et par conséquent la congestion du sang sur les viscères. Il a cherché si d'autres remèdes ne pourraient pas rempir la même indication, et il a été conduit à employer la potion suivante: 2½ tarter stiblé, gr. j; cau distillée, 3 viij; sirop diacode, 3 j; gomme

<sup>(1)</sup> En nous servant du mot spécifique, relativement à l'extion de quiunquinc dans le traitement des fièvres intermittents , nous voulons seulement exprimer l'ignorance où nous sommes sur la médication particulière qui a libit dans ces, sur le rapport qu'il y a citte l'ellet inimédiair coinu du médicament et le résultat obteun a tatendu que crésalitat, quoi qu'on en disé, u'est point obteun d'une manière aussi certaine; aussi constante, à l'aide des substances qui out la meire action Doucle que le quinquisa. D'alletures, la spécificite et cette écorpe n'est pas plus étomante que l'action particulière de la distinction de la cette écorpe n'est pas plus étomante que l'action particulière de la distinction de l'action de l'action particulière de la distinction de l'action de l'action de l'action particulière de la distinction de l'action de l'a

arabique, 3 fs; cau de fleurs d'oranger, 3 fs. Le tartre émétique et l'opium, qui, avant M. Peysson, ont été employés séparément par divers praticions dans le traitement des fièvres intermittentes, forment, comme l'on voit, les principes actifs de ectte potion. On peut en varier les doses suivant le besoin, remplacer le siron diacode par l'extrait gommeux d'opium ou par le laudanum, en ajoutant du sirop simple, et même changer les autres ingrédiens pour les adapter au goût des malades. M. Peysson administre son remède de deux manières : 1.º si le malade est fort et ne peut se passer d'alimens solides, ee qui vaudrait mieux, il ne fait prendre entre les accès qu'une cuillerée la première heure, deux la deuxième, trois la troisième, et ainsi de suite jusqu'aux repas; il le suspend alors, et le reprend une heure et demie ou deux houres après le repas, en recommençant par deux cuillerées et augmentant de nouveau par degrés; 2.º quand le malade est faible, délicat, et qu'il peut se passer d'alimens solides, il prend le remède par cuillerées, comme les autres potions; sculement on diminue insensiblement l'intervalle entre l'administration de chaque enillerée, jusqu'à ce que le malade en prenne une tous les quarts-d'heure, ou au moins toutes les demi-heure. On ne eesse entièrement l'usage de la potion que pendant la violence des paroxysmes et durant le sommeil. Au reste, le mode d'administration doit être varié selon les eas et une foule de eireonstances. Ainsi, dans le traitement d'une fièvre quarte, dans laquelle le temps d'a pyrexic est très-long, on commencerait par n'en donner une cuillerée que toutes les deux ou trois heures, et on multiplierait les doses, qu'on pourrait aussi augmenter un peu, à mesure qu'on approcherait des accès. Enfin, à moins de contre-indication, il faut faire prendre de la potion autant qu'il est possible, sans produire aucun

effet sensible. Si elle venait à provoquer des vomissemens. des nausées ou de la diarrhée, il faudrait aussitôt en diminuer les doses et les éloigner davantage. L'énergie de ce remède, dit M. Peysson, est telle, que les moindres doses suffisent pour amender tous les symptômes fébriles. Toutefois, il arrête rarement les accès tout-à-coup; il en diminue insensiblement la violence, et les fait cesser quelquefois au premier, mais plus souvent au second ou au troisième paroxysme. Voilà pourquoi les fièvres supprimées par ce remède n'ont jamais de rechute, pourvu qu'on en continue l'usage pendant quelques jours après leur guérison, sauf à en diminuer et à en éloigner successivement les doscs. Du reste, son administration est soumise aux mêmes précautions et aux mêmes règles que celles du quinquina, sur lequel il a l'avantage de manifester plus vite, par certains signes, par des nansées, par exemple, ses effets désavantageux dans le cas de gastrite ou de gastro-entérite. Suivant M. Peysson, l'usage de sa potion stibio opiacée n'est point restreint au traitement des fièvres intermittentes, elle combat avec non moins d'efficacité la plupart des affections périodiques, non fébriles , sans vices de nutrition , les névralgies , par exemple. Nous n'examinerons pas la théorie qui a donné à M. Peys-

Nous examinerons pas lathéorie qui a donnéà M. Peysson l'idée de son fébritage; quel que soit le vice de cette théorie, dont le vague est le moindre défaut, nous adopterons le remède auquel elle l'a conduit, si des faits nombreux et bien observés en constâtent l'efficacité, souf à l'expliquer d'une autre manière que M. Peysson, ou mieux encore à ne pas l'expliquer du tout. Or, les observations rapportées par ce médecin sont loin d'être assex nombreuses, et plusieurs assez exactes et assez concluantes pour justifier toutes les assertions qu'il a émises relativement aux propriétés fébritages et anti-périodiques de la

potion stibio-opiacée. Il s'est surtout beaucoup trop hâté de lui accorder une supériorité certaine sur le quinquina. Il fallait bien que cette potion n'eût pas toute l'efficacité proclamée si hautement par M. Peysson, pour qu'il ait été conduit à un autre procédé qui, suivant lui, est aussi supérieur au précédent que celui-ci l'est au quinquina. Ce procédé consiste en frictions faites avec la pommade suivante : 24 tartre stibié, gr. xxiii : faites dissoudre dans eau distil. q. s.; puis incorporez dans axonge fraiche, 3; divisez en vingt-quatre doses. Chaque dose de cette nommade sert à faire une friction; on en fait jusqu'à quatre et même cinq par jour dans l'apyrexie des fièvres intermittentes , sur le ventre , les cuisses, le rachis, les bras, etc. tour à-tour pour éviter la formation de petites pustules. On doit frotter jusqu'à ce que la graisse ait entièrement disparu. En général, une demi-once de cette pommade suffit pour la cure des fièvres intermittentes ordinaires. Les frictions ont sur la potion stibio-opiacée l'avantage de pouvoir être administrées dans toutes les circonstances. Les réflexions que nous avons faites au sujet de la potion s'appliquent également au procédé par les frictions.

Depuis que M. Peysson a fait connaître le traitement qu'il dit avoir employé avec succès contre les fièrres intermitentes, quelques praticions se sont livrés à des expériences propres à vérifier l'efficacité du tartre stiblé uni à l'opium. M. Jourdain, médecin en chef de l'hôpital militaire de Dax (Landes), a publié, dans le recueil périodique des travaux de la société de Médecine de Paris, un grand nombre d'observations sur l'emploi de la potion stible-opiacée. Les fièrres intermittentes, endémiques dans le pays où ce médecin a observé (à Mugron, petite ville du département des Landes), commencent à régner ordinairement vers la fin d'août; c'est à cette époque que les marais sont desséchés momentamément par l'ardeux

du solcil. A raison des chaleurs très précoccs, ces fièvres ont paru en 1823 dans le mois de juin. Ces maladies sévissent chaque année jusque vers la fin d'octobre ou au commencement de novembre, époque à laquelle les marais sont recouverts d'eau, soit par la pluie, soit par le débordement de l'Adour. C'est daus ces circonstances que M. Jourdain a fait usage de la potion stibio-opiacée; mais l'extreme concision que ce médecin a mise dans la rédaction de la plupart de ses observations particulières, empêche que l'on y puisse trouver les élémens d'une démonstration complète. Nous allons en exposer les résultats:

1º Sur soixante-deux individus, depuis l'âge de sept ans jusqu'à celui de soixante-deux, atteints de fièvres quotidiennes, tierces et doubles tierces, simples ou avoc complications très légères d'embarras gastrique et de gastro-entérites, facilement enlevés par quelqu'évacuant, la diète et des boissons délayantes , la fièvre n'a résisté quo sept fois à la potion stibio-opiacée, encore faut-il observer que, chez quatre de ces malades, l'inefficacité du remède peut être attribuée à l'irrégularité avec laquelle ila été pris. La fièvre a été supprimée tout-à-coup dans vingt-un, et trente-huit fois en diminuant successivement la violence des accès. Dans un seul , l'accès qui suivit l'usage de la potion ne fut pas modifié. La fièvre fut supprimée quatorze fois au second accès , douze fois au troisième , onze fois au quatrième, une fois au cinquième. La potion a combattu promptement et sans retour une fièvre qui a résisté au quinquina pendant plusieurs mois. Des rechutes n'eurent licu que chez six individus qui ont cossé trop promptement l'usage de la potion. - 2° Des pilules comsées chacune d'un sixième de grain de tartre stibié, et autant d'extrait gommeux d'opium, et administrées à doscs progressives, ont échoué dans trois cas. Ce qui peut tenir, suivant M. Jourdain, à la saison qui était trop avancée; car, dans deux de ces cas, la potion employée après les pilules n'a pas eu un résultat plus avantageux. La même cause peut avoir déterminé les insuccès de la potion et les rechutes dont il a été fait mention précédemment. Car. jusqu'au 26 septembre, aucune fièvre simple n'avait résisté à la potion , si elle avait été prise avec exactitude. -3º Huit fièvres compliquées de gastro-entérite ont toutes cédé à l'usage de la potion stibio-opiacée, après que la complication phlegmasique a été combattue par les antiphlogistiques. Une a été enlevée tout-à-conp, trois au deuxième accès, trois au troisième, une au cinquième. Deux rechutes furent provoquées par l'indocilité des malades qui n'ont pas voulu prendre le remède assez long-temps. - 4º La potion , par ses effets promptement sensibles , lorsque l'indication pour son emploi est douteuse, avertit du moment où elle est nuisible ou avantageuse. Elle est préférable au quinquina dans les cas où la fièvre intermittente est précédée d'une phlegmasie lente, d'un état de langueur. - 5° Sur dix-sept fièvres rémittentes et intermittentes . dépendant d'une gastro-entérite (1), pour laquelle on a également fait précéder le traitement antiphlogistique, onze ont été supprimées par la potion administrée suivant toutes les précautions convenables , c'est-à-dire, lorsque les symptômes de la gastro-entérite sont entièrement dissipés ou au moins sensiblement diminués; quatre ont été exaspérées; dans deux cas, elle a été insuffisante, il a fallu recourir au sulfate de quinine. Le remède n'a supprimé la fièvre tout-à-coup dans aucun cas. Elle l'a supprimé six fois au troisième accès ; trois au quatrième ; dans un de ces cas, le premier aceès qui sujvit l'administration du fébrifuge fut plus violent. Dans on cas, la fièvre a été sup-

<sup>(1)</sup> Nous ne comprenous pas la distinction qu'établit l'autour entre les fièrres intérmittentes compliquées de gastro-entérite, et celles qui dépendent de cette phleemaste.

primée au troisième accès; dans un autre, seulement au dixième. - 6º Sur vingt-six enfans, depuis l'âge de quatre mois jusqu'à celui de six ans, la potion stibio-opiacée, administrée à la dose d'un demi-gros à deux gros, a été efficace dans seize cas; dix y ont résisté : de ces dix enfans, quatre ont été promptement guéris par le sulfate de quinine, et six par le sirop de quinquina. La fièvre a été supprimée sans effet sensible par la potion, au deuxième accès dans sept cas, au troisième dans un, et au quatrième dans deux autres. Dans quatre circonstances , la première dose de la potion a déterminé des vomissemens : les doses suivantes n'en ont plus provoqué et ont supprimé les fièvres aux deuxième, troisième et quatrième accès. Deux fois la fièvre a été supprimée an premier accès, après des vomissemens abondans et des diarrhées fortes. La potion a déterminé des tranchées, des vomissemens, de la diarrhée, et a augmenté l'intensité des accès ches neuf enfans. Ce dernier phénomène a eu lieu chez un autre sons effet sensible immédiat de la potion. Le sulfate de quinine et le sirop de quinquina paraissent agir plus efficacement et avec moins d'irritation chez les enfans; mais M. Jourdain pense que les fébrifuges, employés extérieurement, seraient toujours préférables à cet âge. -7º Sur douze fièvres quartes et deux fièvres doublequartes, la potion stibio-opiacée n'eut un succès complet que dans deux fièvres quartes, et dans une doublequarte : elle agit au quatrième accès de l'une d'elles qui avait résisté pendant onze mois au quinquina, au troisième accès de la seconde, et au quatrième accès de la fièvre double quarte. - 8º Dans huit cas de fièvres, que M. Jourdain caractérise d'intermittentes pernicieuses, la potion a été employée non-seulement sans succès, mais clle a augmenté les accidens, si elle ne les a pas seule déterminés dans plusieurs cas ; ce qui jette quelqu'incertitude sur le diagnostic des fièvres rapportées à cette section, et parconséquent sur les conséquences à tiere du mode de traitement employé. Du reste, il y avait quelque danger à faire l'essai de la potion stibio-opiacée dans les fièvres pernicicuses. Ce n'est point sans imprudence qu'on a tepté un moyen plus qu'incertain dans une maladie qui peut devenir promptement mortelle, si l'on diffère de la combattre par la méthode dont l'expérience a consacré la sôreté. Les huit fièvres dites pernicieuses que M. Jourdain a traitées, ont toutes cédé au quinquina en substance. Dans un seul cas où le sulfate de quinne a été employé, ce sel n'a pas, eu plus de succès que la potion stibio-opiacée; mais on ne peut rien infèrer de ce fait isolé, ct l'analogie peut au moins justifier les essais tentés avec le sulfate de quinne.

M. Jourdain termine ses observations par des corollaires sur l'usage de la potion stibio-opiacée et du quinquina , et sur les effets comparatifs de ces denx substances, corollaires que nous avons en partie exposés dans notre résumé; et il semble accorder à la potion une supériorité que l'on ne peut pas conclure des faits rapportés. Nous pensons que, jusqu'à présent, la potion stibio-opiacée n'a paru avoir des succès que dans ces cas peu graves où beaucoup d'autres moyens auraient pu être également efficaces, et qu'on pourrait revendiquer, en faveur d'un grand nombre de remèdes ou de méthodes thérapeutiques, autant de preuves d'une propriété fébrifuge que celles que MM. Peysson et Jourdain ont apportées en faveur de la potion stibio-opiacée. Déjà M. Varlet a réclamé contre les avantages trop vantés de ce remède et des frictions stibiées. « Malgré la précaution que j'ai eu, dit ce médecin, de ne choisir que des fièvres intermittentes pures, quoique j'aie eu soin de faire précéder le traitement antiphlogistique dans un grand nombre de cas, je dois à la vérité de dire que je

n'ai jamais obtonu de bons résultats des nouveaux febrifages, et quo toutes les fois quo je les ai cumployés, leur
insultisance m'a obligé de recourir au quinquina seul ou
uni à l'opium, ou au tartre stibié, selon les circonstances.
D'autres praticions m'ont assuré que, depuis le règne des
intermittentes printanières, les nouveaux febriliges out
toujours été infructuoux. » — Du reste, la potion stibioopiacée, par sa simplicité et par la facilité de son administraitor, mérite d'être recommantée dans les cas oit l'on a
droit d'en espérer quelqués succès. C'est'à des expériences
ultérieures à fixer son rang parmi les moyens appèles à
suppléer au quinquina dans quelques cas seolment.

۲..

## VARIETES.

## Académic royale des Sciences.

Science du landii 30 cethre. — M. Arago danna lesture à l'une lettre que M. Becquèrel lui a communiquée, et qui annouse de nouvelles expériences descritques, au moyen de galvanométre disposée de telle sorte que claseun d'eux concourt à Pellet général; ou est parvenu à augmenter indéfiniench la sensibilité de cet appareij on só nest servi pour découvrir les courans dectriques qui ont cu lieu, 1.º Cana la dissolution des aleuis, des sols et des seides dans l'exu; xº dans la sebation de la commentant de surver pas à pas tous ces phénomènes.

M. Geoffey-Saint-Hlaire communique à l'Académie un mémoire sur Vergance et les gas de la pespiration dans le fetus. Il ajoute qu'il avait déjà imprimé ce mémoire, quand il fut informé, par le Journal-géndre de la Littéraute étrangère, et par le dernier Numéro du Bulletin des Annonces scientifiques que M. Jean Mueller figiait paraltre, à Leipieck, un couyrage sur la respiration du fottus-

Séance du 20 petobre. — M. Chaptal fait, au nom d'une commission, un rapport sur un mémoire de M. Julia-Fontanelle, ayant pour titre : Expériences sur la fermentation vineuse. M. Julia s'est proposé de déterminer la quantité de produit en vin et en alcohol que produisent comparativement les différens plants de vigne du même age et sur le même sol. Les premières expériences de M. Julia ont été faites aux environs de Narbonne , sur la récolte de 1822 ; l'auteur commenee par faire connaître les principales espèces de plants qu'on v cultive, et détermine la pesanteur spécifique du moût qui provient de chaque espèce , ainsi que la quantité d'alcohol que fournit le vin immédiatement après la fermentation. Les expériences qu'a faites M. Julia sur le produit des divers plants cultivés aux environs de Narbonne , lui ont permis de conclure que ceux qui fournissent le vin le plus riche en alcohol, sont : 1.º la grenache, 2.º le pique pouil noir, 3.º le caragnana, M. Julia termine son memoire par rapporter une expérience dont les résultats, s'ils étaient rigoureux, tendraient à détruire un point dela doctrine chimique établi parcillement sur l'expérience et appuvé d'une grande autorité. Il a fait fermenter le mont sons une couche d'huile, et à l'abri du contact de l'air atmosphérique : d'où il est disposé à conclure que l'action de l'air n'est pas nécessaire pour développer la fermentation. MM. les commissaires observent que cette expérience ne suffit pas pour tirer cette conséquence. Une bulle d'air renfermée dans le moût, en agissant sur les principes qui le constituent, peut rompre leurs proportions naturelles et décider la fermenlation. On ne peut éclaireir cette question et fixer l'opinion, qu'en agissant sur du moût qui aura été préalablement purgé de tout l'air qu'il peut contenir.

M. de Humbold communique à l'Académie l'extrait d'une lettre de M. Bousinguit, écrite de Santa-Fé de Bogota. Ce vyageur annonce qu'il a trouvé dans les cordillères de Santa-Rons, entre Tinga et le platacu de Bogota, platigueur ansase de fer métiorique très-ducillé. Le polds de l'une de ces masses est environ de trente quintaux. M. Bousieur agalt a nivelé conjointement seve M. Rivero, a un wopen de plusieur baromètres de Fortin, tout le pay montagneux qui é étant de Caraces Santa-Fé. Ces mêmes vyageurs ont aussi observé aves soin les variations horsires, et ils ont recueilli un grand nombre d'observations chronométriques et d'observations de latitude.

M. Magendic communique Pubservation qu'il a faite récemment d'une maladic quis parur feuint tous les caractères de l'hydrophics. Il a injecté dans lès veines du bras environ une pinte d'eau à la tenpérature du sang, et les symptimes violens ont entièrement des M. Magendic fait aussi remayequer dans l'état du malade divers accidens fécheux indépendans de la cause vrincipales.

Séance du 27 octobre. — M. Magendie amonée que le malade et qui on avait observé tous les symptimes de l'hydrophobie, vient de succomber par suite d'autres accident très-graves qu'il avait d'aberd fait remarquer. Il communique à ce sujet des observations détaillées, (Poyze paes 590 de ce volume.) M. Geoffroy-Saint-Hilaire lit un mémoire intitule : Considérations une la bourse de l'utériur des naimaux marupians; nu la composition et les rapports intimes de ces organes ; sus les arières qui è y distribuent, et le haut dévelopment de la charpente ossure juit les entoure, et sur l'action de ces deux pôèles d'incubation dans la férmation de l'étus.

## Académie royale de Médecine,

Seccion de Médecine. — Séance du 38 octobre. — M. Breuchet III un mémoire sur une nouvelle supéce de grossessée citra-tufrine, dans laquelle le fistus paraît l'être développé dans l'épaisseur mêmo des parois de l'utfurus. M. Breuchet a récemment observé un cast des ougent. Il et rapprobhe d'autres faits semblables, épars dans les nateurs, qui, tout en décrivant ce genu de grésseus, parisseus l'avoir méconnuc.

M. Esquirol III une observation sur une tumeur considérable dévelopée entre le corresu et les parois du crâne. L'élimisphère droit en correau était comprimé sans être désorganié; les parois osseuses du cerveau était comprimé sans être désorganié; les parois osseuses du cepte correspondantes étient altérés, amincies, et fortement déjetées en debors. (Cette observation sera insérée dans le prochain Numéro des Archives).

M. Ferrus présente deux pièces d'anatomic pathologique. La première est un anévyme de l'avote, ouvert dans le péricarde. La soconde at un cour dont l'un des ventricules contenait des caillots
fibrineux superposés, tout-i-fait analogues, par l'ennemble de leurs
propriétée physiques, aux caillots qui remplissent les aces des anévymens artéries de no pouvait pas douter, d'après leur aspect, que
des caillots n'eusent existé dans le cour trèm long-temps avant la
mort. La paroi du ventricule o le cistaient çes caillots in econsistent
plus que dans une lanie minec et molle qui semblait ne diffèrer des
caillots inmédiatement en context avec cile, que par un léger degré
d'organisation de plus. Du sang liquide était épanché dans le péricarde a filtré à traver les parois amincies et comme pulpeuse du ventroule. Cette sessonde s'observation sem insérée dans les dreibles.

M. Andral flis présente un anévyance de l'aorte cuvert dans la trachéavatres. M. Andra legarde ce ace somme asser remarquable, en ce qu'il n'y avait point de sac proprement dit, mais seulement augmentation de capacité de l'artère assez considérable pour que le poing parl y être admis, et en même temps accroissement noble d'époissem de ses parois. C'est par une sorte d'ulcération de ses tuniques; que la perforation du vaisseux semblait avoir en lieu. C'este dilatation de Faorte, n'avait offert pendant la vie d'autre signe qu'une sorte de pruissement indéfinissable, mais non un véritable battemet; vent la partie supérieure du sternum. Le malade succemba à une hémoptysie foudroyante. Chie cet individu, il y avait aussi une mphysème considérable de l'un de poumous, dont M. Andral recomnt l'existence pendant la vie, d'ayace les signes indiquées par M. Leannee, avavir, l'asence de la respiration du côté affecté, coïncidant avec une grande sonorétie désuparoit thorsciques de ce même côté.

Séance du 11 novembre.-M. Hipp, Cloquet lit un mémoire envoyé à l'Académie, sur le système nerveux. Ce mémoire a spécialement pour but de réfuter celui de MM. Foville et Pinel-Grandchamp, L'auteur rapporte quelques cas dans lesquels on a vu la paralysic des membres supérieurs coıncider avec la lésion du corps strié, ou bien la paralysie des membres supérieur et inférieur exister chez des individus dont la conche optique scule était atteinte. M. Serres pense que c'est sur-tout de la lésion de la radiation antérieure des corps striés, que dépend la paralysie des membres inférieurs. Il rappelle à cette occasion que chez les animaux le développement du corps strié et de la couche ontique est en raison directe de l'étendue des mouvemens des membres , soit inférieurs pour le corps strié , soit supérieurs pour la couche optique. Chez les cétacées qui n'ont pas de membres abdominaux, le corns strie dit M. Serres, on du moins sa radiation antérieure n'existe pas. L'absence de cette même partie , ajoute-t-il, s'observe chez les enfans monstres privés de membres inférieurs. M. Rullier rapporte , à cette occasion, quelques cas de lésions anciennes des corps striés. qu'aucune paralysie n'accompagnait. - M. Guersent cite des cas d'hémiplégie, dans lequels il n'a pu découvrir aucune lésion appréciable dans le ceryeau, Mais il ne dit point qu'il ait ouvert le rachis et disséqué la moelle.

Academie de Chirurgie. — Séance du 30 octobre 1823. — M. Murat lit an nom de M. Danis, devin ingren di Bictire, l'obervation singulière d'un mendiant plus que septuagéaire qui criste en Lorraine, dans un village prèce de Nancy, Cet homme est prapplégique depuisson enfance, et les extrémités inférieure sont dans un état d'arrophie complète. L'àmas et l'artire sont imperforés , et le madele read par le vomissement le rédidu des alimens dont il se pourrit. M. Jules Cloquet fait observer qu'on pondée de ji plusieure observations d'imperfactions de l'anux et de l'artère, dans lesquelles les madeles rendaient par la bouche les parties exrémentitalles de leurs alimens; qu'on en trouve une dans la Noux-Journ, de Médacine, 1,556: (L'observation curisuse de M. Denis sers nisetté dans le Archiver.)

M. Lisfranc presente à l'Académie une pièce anatomique dont l'inspection atteste que des esquilles entièrement séparées de l'os, mais fenant encore aux parties molles voisines, neuvent se réunir au corps de l'os et concourir à la formation du cal. La pièce a été fournie par une femme agée de 80 ans, qui mourut à l'hôpital de la Pitié, à la snite d'une fracture comminutive des deux os de la jambe, déterminée par le passage de la roue d'une voiture.

M. Jules Cloquet lit en son nom et au nom de MM. Marjolin et Hervey de Chégoin, un rapport sur les expériences relatives à l'invagination des intestins grêles , tentées par M. Jaubert. Ce jeune expérimentateur a pratiqué avec succès l'invagination du bout supérieur dans le bout inférieur renversé en dedans sur lui-même, de manière que les surfaces séreuses soient en contact. Les rapporteurs ont constaté , par l'ouverture d'un chien sur lequel M. Jaubert avait pratiqué l'invagination suivant son procédé, que les deux bouts de l'intestin étaient parfaitement réunis, et que le passage des matières fécales s'était complètement rétabli. Les conclusions tendantes à ce que le travail de M. Jaubert soit accueilli, et l'auteur engagé à faire de nouvelles expériences, sont mises aux voix et adoptées. (Le travail de M. Jaubert sera inséré dans un prochain Numéro des Archives...

M. P. Dubois entretient la section, de la femme sur laquelle il a pratique il v a quelques semaines l'opération ecsarienne abdominale. L'ouverture de la femme, qui a succombé à la suite d'accidens graves . n'a fait voir aucune inflammation dans la matrice. Le bassin présentait un rétrécissement exactement le même que celui qui avait été reconnu et indiqué avant l'opération.

M. Hervey de Chégoin lit une observation relative à la ligature d'un polype qui s'était développé dans le corps de la matrice , laquelle s'était alongée en forme de sae, et faisait saillie dans le vaging

# Note sur la population de la ville de Paris.

D'après le recensement général fait le 1. er mars 1817, Paris contenait à cette époque 717,212 ames ; savoir :

| De o à 5 ans 48,824 | De 40 à 50 ans   | 90,920 |
|---------------------|------------------|--------|
| 5 à 10 46,146       | 50 à 60          | 73,818 |
| 10 à 15 50,199      | 60 à 70          | 50,702 |
| 15 à 20 71,412      | 70 à 80          | 20,331 |
| 20 à 25 93,586      | 80 à go          |        |
| 95 à 30 70,022      | 90 à 100         | 215    |
| 30 à 40116,960      | 100 et au-dessus | 3      |
|                     |                  |        |

Les militaires, les étudians, les commis et les invalides, compris dans la population de Paris, doivent apporter des différences dans les rapports de 15 à 25 ans, et dans ceux de 50 ans et au-dessus.

On a pu prendre des renseignemens plus précis sur 657,172 habithe second second

tans. Cc nombre comprend 305,247 hommes, et 351,3935 femmes. Parmi les hommes, 126,569 sont marriés, 102,843 n'ont pas été marriés, 13,815 sont veufs. Parmi les femmes, 129,596 sont marriées, 125,210 n'ont pas été marriées, 47,119 sont veuves.

Dan Feynec de cinq amés (187, 1886, 1870, 1880 et 1821), le mouvement de la population a offert her s'utultas simus»: naissance, 121,192; cafaus miles, 61,796; cafaus du exce féminin, 59,396. Dd-cir, 111,597; suce mascellin, 54,553; suce féminin 57,050. Dans le nombre des décides sont compris, 1.º 67,74 safans mostra-sé, dont 3,814 du sexe masculin, et 2,560 du sexe féminin; 2.º 2,470 individus morts à la suite de la variele 3,3-4,56 metadicables et vio-lentes, volontaires ou involontaires (4º 1,55) personnes déposées à la Morrera. Voici le pratort de Setés avec les ders.

| Dans la 1. re année | . 16,552 | De 50 à 60           | 9,497  |
|---------------------|----------|----------------------|--------|
| De 1 à 5 ans        | 16,073   | 60 à 70              | 11,302 |
| 5 à 10              | 4,867    | 70 à 80              | 10,548 |
| 10 à 20             | 6,135    | 80 à go              | 3,912  |
| 20 à 30             | . 10,885 | 90 à 100             | 307    |
| 30 à 40             | . 7,571  | 100 ans et au-dessus | ٤      |
| 40 à 50.T           | . 8,230. | S                    |        |
|                     |          |                      |        |

#### Anes des individus morts de la vetite-vérole.

| 1.re année.      | 263. | 7. me année.      | 168. | 20 à 40 · · · · 148 |
|------------------|------|-------------------|------|---------------------|
| 2. me            | 300. | 8. <sup>me</sup>  | 91,  | 40 à 50 6           |
| 3. me            | 344. | 9- <sup>me</sup>  | 84.  | 50 à 70 5           |
| 4. <sup>me</sup> | 308. | 10. <sup>me</sup> | 53.  | 81 ans 1            |
| 5.me             | 254. | 10 à 15           |      | Ages inconnus. 6    |
| 6.me             | 89.  | 15 à 20           | 147. |                     |

6.me ..... 8g. 15 à 20 ..... 147.

1730 Suicides ont été tentés ou effectués; 1124 par des hommes, 606 par des femmes; 862 par des individus mariés, 868 par des célibataires. Les causes de ces accidens sont les suivantes :

Passions amoureuses.

Maladies, dégoût de la vie, faiblesse et aliénations d'esprit,
querelles et chaprins domestiques.

638
Mauvaise conduite, jeu, loterie, débauche, etc.

238
Indigence, perte de places, d'emplois, dérangement d'affaires,
34a
Crainte de reproches et de puntitions.

350

Motifs inconnus. 353 (Ces relevés ont été faits sur les tableaux publiés par M. le Préfet de la Seine, dans ses Recherches statistiques sur la ville de Paris, 1821 et 1823.)

Voici quelques résultats plus généraux sur la population de la ville de Paris , extraits du même ouvrage :

Le nombre total des naissances enregistrées à Paris dans l'intervalle 5.

d'un siècle, de 1710 à 1810, est de 1,931,897, et le nombre des décès est de 1,935,579. La différence du premier nombre au second est moindre que la 500. me partie du premier. Le nombre annuel des naissances des garcons a tonjours surpassé celui des filles. Un résultat semblable a toujours été observé où le mouvement annuel de la population a pu être observé avec exactitude. Sur 1,121,462 enfans nés de 1745 jusqu'en 1821, dont le sexe a pu être constaté, il s'est tronvé 573,700 garcons et 547.762 filles. Ainsi , lorsqu'il naît à Paris 21 filles , il naît 22 garcons. Ce rapport est précisément le même que celui qui a été tronyé . il y a quelques années, par une opération qui embrasse une partie notable du territoire de la France. Ce rapport est très-peu variable : c'est . de tous les élémens de la population , celui qu'on doit regarder comme le plus fixe et le mieux connu. Le nombre total des décès enregistrés à Paris depuis 1745, est de 1,548,000 : savoir , 816,048 hommes , et 731,035 fémmes. Le rapport de ces deux nombres est à-pen près comme celui de 28 à 25. Mais rien n'autorise à conclure que cet te valeur demeure sensiblement constante. L'expérience des dernières années apprend, au contraire, que ce rapport annuel peut s'écarter beaucoup de sa valeur movenne. Depuis 1700 , le nombre relatif des naissances a diminué d'environ un huitième de sa valeur; en sorte que, si la naissance d'un enfant dans l'année suppose aujourd'hui la présence de 34 on 33 habitans . on comptait , il y a un siècle , un enfant nouveau-né nour 30 ou 20 habitans. Quant au nombre relatif des décès , il a diminue aussi comme le nombre relatif des naissances, et l'ordre de mortalité est devenu plus constant, « A mesure que les connaissances utiles aux hommes se sont répandues et ont influé sur les actes de l'administration publique, les grandes mortalités de la capitale sont devenues beaucoup plus rares. Il s'est établi , dans la série des décès annuels . on ordre plus uniforme; les changemens ne sont plus aussi subits et anssi élendus qu'ils l'étaient autrefois. On voit que , vers le commencement du dix-huitième siècle, le nombre annuel des morts a changé. dans le seul intervalle de huit années, depuis 13,000 iusqu'à 20.000 : et, en général, on a trouvé à ces époques des variations très-considérables dans le nombre des morts. Les luvers rigoureux, les disettes. les épidémies . le défaut de soins et de remèdes . l'insalubrité des hopitaux et des habitations, produisaient alors des effets funcites et rapides. Des vues plus éclairées et plus humaines ont dirigé l'adminisfration des secours publics ; la disposition générale des esprits. l'expérience et les progrès de l'industrie, ont amené d'heureux changemens, »

En comparant entr'eux les nombres des décès survenus dans chaque saison et dans chaque mois, on arrive aux résultats suivans : si l'on énumère les saisons, en commençant par celles où le nombre des décès est le plus grand, on trouve cet ordre : le printemps, l'hiver, l'automno et l'été; et pour les mois, avril, mars, février, mai, janvier, décembre, juin, septembre, octobre, novembre, août, juillet. Voici les nombres relatifs à chaque mois : avril, 163; mars, 158; février, 153; mai, 149; janvier, 147; décembre, 120; juin, 120; septembre, 125; octobre, 123; novembre, 122; août, 120; juillet. 116. Le plus grand de ces nombres , celui d'avril , est au plus petit . qui répond à juillet , dans le rapport de 16 à 11. Parmi ces résultats . il en est de tellement constans, que les faits contraires n'ont jamais eu lieu, Par exemple, le nombre des morts, dans le mois d'avril, surpasse toujours celui que l'on a observé dans le mois de juillet ou dans le mois d'août. Cet effet dérive certainement des conditions physiques de l'une et l'autre saisons. Il est vraisemblable que , pendant la durée de Phiver , les différentes causes qui concourent à rendre les conditions de la vie difficiles et pénibles pour un grand nombre d'habitans , préparent des maladies mortelles qui se développent et se terminent au renouvellement de la saison, Ces résultats sont propres à la ville de Paris, et peuvent être fort différens dans les autres parties de notre territoire ou dans d'autres climats.

Note sur l'ossification morbide du périoste des os longs et des insertions fibreuses des muscles, à la suite de l'amputation des membres; par M. Raxen, médecin du Bureau central des hôvitaux, etc.

M. Théod. Desocr, médecin distingué à Liège, m'a adressé deux pièces qui constatent une de ces dispositions morbides.

1º L'une de ces pièces est une portion de fémur, consistant dans sa moitié supérieure, extraite du cadavre d'un adolescent, anquel on avait pratiqué l'amputation de la cuisse, et qui succomba environ vingt jours après Popération. On remarque, en effet, sur l'extrémité inférieure de cette portion du fémur , une couche osseuse de nouvelle formation qui , à partir du moignon et de bas en bant, se prolonge antérieurement à une distance d'environ trois pouces et un peu plus haut, en arrière. Cette ossification morbide, évidemment formée aux dépens du périoste, et qui primitivement ceignait circulairement cette portion du corps de l'os , n'offre plus aujourd'hui un cercle complet, plusieurs petites lamelles s'en étant détachées. Ce tissu osseux accidentel, épais environ d'une demi-ligne vers l'extrémité du moignon, diminue insensiblement d'épaisseur au fur et à mesure qu'il s'étend vers la partie supérieure de l'os. La surface extérieure de cette ossification morbide est lisse : mais clle offre un grand nombre de fissures, la plupart longitudinales, suivant la direction du corps du fémur. La cohésion des fibres de ce tissu accidentel est beaucoup moint considérable que celle du férant lui-mône, qui n'est point altéré. Le canal médullaire n'est point inférieurement fromé par un operule osseur: la section de l'os est même à-pea-prés dans l'état où elle serait, si l'amputation venait d'être pratiquée. Les changemens qu'éprouvent les os à la saite de cette opération, décrits par M. Brachet (Bulletin du le Société médicole d'émulation, juin 1821), et qui sont indiqués par moi (Archives générales de Médécine, avil 1833), exigent pour s'opérer un laps de temps beaucoup plus considérable.

aº Lutte pièce est un hundrun provenant d'un individu anquel on avrit pratiquel l'amputation du bras an-dessus de condylas, ci qui a succombé un mois environ après l'opération. L'extrémité de cet qui a succombé un mois environ après l'opération. L'extrémité de cet os, qui correspondait au moigne, présente une de dispositions des os étalammés; elle paraît comme vermeulue; elle n'offre ni l'operate sessus dant nous avons parlé, ni le bord circulaire et tranclant d'un os récemment amputé. Mais ce qu'il m'importe le plus de noter, c'est q'une écoules osseure de nouvellé formation, plus mines que celle observés un le finure, et qu'on peut détacter par petites amelles, reconvait plus del moltié inférierer du corpt de l'hunéres, puisqu'elle cocupait environ trois pouces de longeurer, en entourant l'oc-éculaistement, a un mois dans quédeus partés,

Il me semble résulter de ces faits, qu'il deviendra indispensable de compléter par des observations' ul térieures : 1º qu'à la suite des amputations des membres, le périoste voisin de la section s'ossific, et que cette ossification accidentelle, mince et lamelleuse, se propage quelquefois à une hauteur de plusieurs pouces au-dessus du moignon : 2º que la section de l'os et l'existence d'une large plaie sont deux circonstances bien propres à faire penser que cette ossification morbide du périoste est la conséquence d'une inflammation «qu'il a contractée par continuité ou par contiguité ; 3º que si l'ossification morbide du périoste est plus considérable à l'extrémité du moignon, c'est parceque l'inflammation a été plus intense et plus prolongée vers ce point : et que si la couche osseuse de nouvelle formation l'entourait au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de la plaie résultant de l'amputation , c'est sans doute le résultat d'une circonstance opposée ; 4º an'il est probable que, dans de semblables circonstances, l'ossification morbide du périoste peut être plus ou moins considérable, suivant que l'inflammation de cette membrane a été elle-même plus ou moins étendue : 5º que si l'inflammation sc propage aux insertions fibreuses des muscles qui s'insèrent au périoste, elles peuvent également s'ossifier, ainsi que j'en ai rapporté un exemple ( Archives génerales de Médecine , avril 1823, pag. 50).

Je suis également porté à croire que ces ossifications morbides du périoste, survenues à la suite des amputations, doivent ordinairement s'établir dans les ringt-cinq premiers jours, à dater de la solution de continuité, ainsi qu'on l'observe dans les fractures. J'ajoutersa indine que es ossifications morbides, comme le cal provincier, deivent être le plus ordinairement résorbées, lorsque l'inflammation du périotse et des insertions fibreuses n'est pas devenue chronique. Ceta pour cela, sans doute, que M. Brachet, qui a disséqué plusieurs membres amputés, à des époque doignées de l'amputation, ar pas fait mention de ces ossifications morbides. Mais, il r'est pas moins certain que ces ossifications arédentelles peuvent aussi devrnir per-sistantes, comme certains onifications devientelles peuvent aussi devrnir per-sistantes, comme certains onifications du périoste dans les fractures commissirées ou avec déplacement. On trove, alors, dans la portion du périoste la plus voisine de la section de l'os du membre amputé, des hancelles excueux es douvoules formation sur le corps de l'os, des appehyses et des tubérosités accidentelles formées aux dépens de insertions fibreuse de mueles, etc.

## A MM. les Bédacteurs des Archives.

Prévenu que mon premier article sur les substances qui agissent sur le système nerveux, ne paraîtrait pas même dans le prochain numéro (de novembre), je vous pric cependant d'y faire insérer la note suivante (1):

Dats mon Mémoire sur le système nerveux, présenté à l'Institut le 31 décembre 1829, j'ai fait mettion de l'action de quelques sub-stances sur certaines parties de ce système, lorsque p'ai voulu prouver que les phémoines qu'offirent les animane auxquele no retranche une portion du cervelet, ne sont pas comparables aux symptômes produits par l'action de liqueurs alcoholiques, mais à coux camés par le camphre. C'est alors que j'ai fait connaître que le camphre agit sur le cervelet, et les liqueurs alcoholiques sur la meelle alongée; et, dans un autre endreit de mon Mémoire, j'ai dit; a é d'alisse les autres considérations, quoiqu'elles pourraient étre de la plus baute importance pour la thérapeur. Je reviendat plus lard sur soujet, en trai-lant de Taction qu'excreent les différentes substances sur les diverses parties de l'enochale ». (Organe centraux du système nerveux.)

Depuis estet époque, plai fait connaître mes travaux à plusieurs personnes, dont quelques-unes ont même assisté aux expériences. Le Mémoire que vous devez insérer dans rotre journal n'est qu'une partie d'ut travail que j'ai amonode à l'Institut sur Paction des substances qui agissent sur le système nerveux. Ces recherches étant trés-étendes et multipliées, je n'ai pas le temps, pour le moment, de deud donner lgdéveloppementnécessaire. Je me borne done à étudier quelques substances qui, jus leur mode d'action, peupvent être carvingées

<sup>(1)</sup> Co premier article nous a été remis il y a deux mois: (N. d. R.)

comme des types, auxquels, se rapportent les effets compliqués des nombreuses substances qui agissent sur le système nerveux. Pour déterminer les parties de ce système sur lesquelles agissent ces substances . j'ai dû étudicr les fonctions des organes cérébro-spinaux , et les phénomènes que produisent leurs affections. Je vais noter ici quelques résultats de mes travaux, et sur les fonctions du système nerveux , et sur l'action de certaines substances sur ce système, 1º La moelle épinière est un organe de mouvement et de sentiment, 2º La moelle alongée est un organe de mouvement, de sentiment et d'intelligence; elle est le siège du sommeil et de l'assoupissement. l'organe excitateur de la respiration et des fonctions gastriques, le principe animateur des efforts, etc. 3º Le cerveau, organe d'intelligence, a de l'influence sur les mouvemens, 4º Le cervelet est un organe de sensibilité et de motilité; ses affections font éprouver aux mammifères une tendance à se porter en arrière, et l'homme et les. oiscaux chancelent et offrent aussi une semblable tendance. 5º Les structuros agissent spécialement sur les parties excitatrices du mouvement de la moelle épinière et de la moelle alongée. 6º Les émétiques ont leur action sur la moelle alongée. 7º. Les narcotiques agissent aussi sur cette moelle. 8º Les principes actifs des amandiers et des pruniers , ainsi que les substances qui ont une action analogue, agissent sur la moelle épinière, la moelle alongée, et surtout sur la portion excitatrice de la respiration. oo Il y a opposition d'action entre les narcotiques excitans et les substances de cette dernière classe. 10° Le camphre, la coque du Levant, etc, ont une action spéciale sur le cervelet. 11° On peut obtenir la plupart de ces résultats même après l'ablation du cerveau proprement dit, c'est-à-dire, des hémisphères cérébraux, des corps striés et des couches des nerfs optiques. 12° Après avoir excisé le cœur et fait cesser toute circulation, des substances peuvent agir sur le système nerveux, en s'y introduisant par imbibition, 130 Enfin, l'intelligence contre-balance jusqu'à un certain point l'action de quelques substances , etc. Il est inutile d'ajouter que quelques-uns de ces résultats étaient, en partie, deia connus.

Note sur quelques propositions physiologiques, de MM. A. ROLANDO et J. F. MECKEL; par J. J. VINEY, D.-M.P.; membre titulaire de l'Ac. royale de Méd.

Daus les Archives générales de Médecine (10m. 2, juin 1893, à l'article organgedenése de M. Nolando, analysi par M. Costre), es avant professeur de Turin établit que le tissu cellulo-vasculaire et le système nerveux constituent à eux seul les démens primitifs de tous les apjungux des classes supérieures ; que le système cellulo-vasculaire ce fourni par la femelle, et le système nerveux fourni par le mille ; ce fourni par la femelle, et le système nerveux fourni par le mille ;

que l'on a'parçoit ce dernier qu'après la ficondation, tandis que l'autre précisite dans la femelle; enfin, que tous les autres organes ne sont qu'un appendice de ces d'eux systèmes primitifs, etc. (p. 45%). Ces propositions ont paru nouvelles, puisque M. le professeur Béchard attribue, en effet, à M. Rolando, l'opinion que le mile produit, dans la génération, le système nerveux (dans son Anatomic générale, art. du système nerveux).

Sans doute la politese française accorde volontiers aux savans achives des pays étrançaise es qu'elle refuse par fois às propre nation. Cependant, estle lonable générosité doit avoir quelques restrictions. Ainsi l'on trouver dans une addition, à l'article perme, du dictionnaire des sciences médicales, tom. 52, pag: 39; des faits et des observations fort analogues qu'il serait difficile de supposer empruntées, dès avant 1821; à M. Rolando. ell est done présumable (d'après divers résultats citis), que le don de la vie qui diminue la noire ne s'orier qu'aux dépensa de cet dément (nerveus) si dabort, qui nous anime, et qu'il se détache de nous des molécules nerveuses pour présumble d'aux de la vient de l'individu naissant, det. c, pag: 32; il nous paraît done extrémement probable que le principe vivifiant, comparaît done extrémement probable que le principe vivifiant, comparat de la charte pour acceserite, etc. etc.

Nous ne pourrions pas rapporter en détail toutes les coïncidences d'opinion qu'on peut remarquer sur ce sujet; mais elles n'en sont pas moins manifestes.

De même, on rapporte dans les Archives généralez (tom. 3, octobre 1823), un extrait du. Syttème d'anatomie comparée de J.-M. Meckel (publié à Halle en 1821, et analysé par M. Martini, p. 288 surtout). Ce célèbre anatomiste admet comme prouvé que le développement de l'organisme individuel se fait séon les même lois suivant lesquelles se développe l'échela animale nitrie; q'est-à-dire que l'animal d'une classe supérieure parcourt, dans son développemênt de dans son essene, les divers échelons inférieurs de la série animale, ce qui fait que l'on peut ramener les diversités des classes et les diversités périodiques fune à l'autre.

Le même auteur ajonte (d'après M. Martini, pag. 289): « Eu effet, l'embryon des animaux supérieurs, tels que les manmifères, mais particulièrement celoi de l'homme, offre une ressemblance plus ou moins parfaite avec los animaux des échelons inférieurs; otc. »

Or, voici ec qu'on troute, dès l'an 1817; dans l'article génération du même Dictionaire de secinces médicales, tom. xvm; pag. 55, après diverses considérations sirr l'organisation gradicile des êtres: « l'hômme commence par la vitalité du polype d'ean docce, cassie il prênd celle du ver, de l'insécte, d'un moltasque, du possoni, du repilie, du quadrupède, enfin célic de son capéce. Il passe par tonte cos étages pour arriver à son rang. Chaque espéce d'anima d ademine sa vie graduelle, depuis le polype jusqu'à blui. La plante jouit aussi est celt de cette catallation successive de visitlité, depuis la moissure jusqu'au chène et à la sensitive; elle passe par tous les états intermédiairers, etc. ». L'auteur de cet articlei eravoie aux dévoloppemens de cette sidée donnés à l'article artinad du nouvean Dictionnaire d'histoire naturelle, publié dè l'amen es 383.

Il est done de opinions arrivés, comme nouvelles, des pays (timagens, et dont l'origine est espendant indigène et antafrieure. Ce opinions, qui ont reparu dans un ouvrage plus récent de nous (de la Parissance vialle. Paris 1832), sont ainsi exemptes d'empre, quoiqu'on les ait attribuées à ces savans si recommandables d'Italie et d'Allemsgue (i).

La sconde réclamation de M. Vircy scrait fondée, si plusieurs ouvrages de M. Mcckel, et notamment le premier volume de son Manuel de l'anatomie de l'homme, n'étaient antérieurs à Particlegiantization, al Dict. de Sciences méd. quant à sa première valume de la propertie sur une idée exprimée avec le même vague, dina beaucoup d'ouvrages anciens et dans plusieurs écrit de Tissol.

### BIBLIOGRAPHIE.

Observations ctiniques sur le traitement de quelques matadies; par M. Bonor de Belley (Aisne), docteur en médecine, ancien interne à l'hôpital Saint-Louis. (Dissertation inaugurale.)

Ce travail, dont je vais donner une courte analyse, est le résultat

<sup>(4)</sup> Il ne nous serait pas difficile de démontrer parcillement que plusieur autres considerations physiologiques d'un intrêrt espital, dans les derits de MM. Mochel, Trévirams, etc., analysées dans les Archives de Médecine, reconnaiseant pour auteurs deux et one plus illustres naturalistes, MM. Lamarck et Cavier. Il importe de restituer à ces hommes de génic ce qui leur appartient, en laissant aux savans étrangers leur part, qui est encore ausze hele. Il est juiet que les Français ne se déposillent pas de leur part de gloire dans la nephie arrière des seienes, non plus que dans les lettres et les aris.

d'un grand nombre d'observations recneillies à l'hôpital Saint-Louis . sur plusieurs points de thérapeutique chirurgicale. Le premier article concerne les fractures du col de l'humérus, pour la guérison desquelles on avait proposé une multitude de moyens que l'auteur passe successivement en revue et dont il montre ou l'insuffisance ou les désavantages. Ainsi laissant de côté le bandage à dix-huit chefs employé par J. L. Petit , le spica conscillé par Hunter, l'étoupade de Moscati qui a plus d'un inconvénient , les attelles et le coussin de Desault qui sont au moins inutiles , il propose le procédé que M. le professeur Richerand emploie avec succès depuis plusieurs années et qui consiste à mettre dans un relachement complet les muscles grand pectoral, grand dorsal et grand rond, agens principaux du déplacement. Ce résultat qu'on obtient en rapprochant le bras du tronc, et portaut le coude en avant et en dedans, en l'assujettissant au moyen de quelques tours de bande, à l'avantage de retenir les muscles dans l'inactlon joint celui de rapprocher le plus possible les extremités correspondantes des deux fragmens. Cette méthode qui a quelque rapport avec celle de Paul d'Egine, de Ledran , en diffère cependant eu ce que, comme l'observe l'auteur, celle de ces chirurgiens célèbres n'avait pour but que de maintenir l'immobilité et ne faisait rieu pour le déplacement. La première observation est celle d'un homme de 43 ans qui par une chute s'était fracturé le col de l'humérus, et qui traité simplement par la position fut parfaitement guéri au bout de 40 jours. La seconde est à-peu-près semblable : la guérison eut lieu par le même moyer , la consolidation s'est achevée le trente-sixième jour. Les deux observations suivantes différent un peu des précédeutes, non pas sous le rapport des résultats, mais sous celui des accidens qui accompagnent quelquefois ces fractures. Chez l'un de ces malades, on fut obligé de faire une incision de débridement pour arrêter le gonflement inflammatoire qui s'étendait aux parois thoraciques; et chez l'autre, il fallut employer des topiques émolliens pendant la moitié du temps que dura le traitement. M. le docteur Borot s'appuic avec raison sur deux faits pour faire ressortir l'avantage de la méthode qu'il conscille. La position dans laquelle le bras est place permet en effet d'agir sur les parties contuses, sans qu'on soit exposé à faire dévier les fragmens. Deux observations tirées de la pratique particulière de M. le professeur Richerand terminent cet article, que j'ai lu avec plaisir, partageant entièrement les idées de l'auteur à ce sujet.

Vieunent ensuite quelques considérations sur les fractures de la rotule. Après avoir bien établi et le mode de déplacement et la position qu'il convient de donner au membre pour y rémédier, M. Borot cherche à prouver que cette position seule peut suffire, et que la jambé

étant dans une exteusiou permanente sur la cuisse, celle-ci fléchie sur le bassin, au moyen d'une superposition d'oreillers ; toute espèce de bandage devient inutile. Rappellaut l'autorité et les observations de Valentin et de Sabatier , s'appuyant sur la pratique actuelle de M. le professour Richerand, il réfute d'abord quelques objections, puis compare les faits qu'il a observés avec ceux rapportés dans la plupart des auteurs : après ce rapprochement, no trouvant aucune différence notable dans les résultats du traitement par la position seule ou aidée des bandages, voyant au contraire que ces derniers n'ont presque pas de prise sur les fragmens, que leur action s'affaiblit à mesure qu'ils se relâchent, qu'elle se décompose en agissant dans un sens tout-à-fait contraire à la direction des fibres musculaires, que d'ailleurs ces muscles n'out que peu de tendance à agir dans un état de repos; il tire pour conclusion, que la position seule étaut un moyen plus simple et tout aussi avantageux que les appareils qui tous sont plus ou moins compliqués, mérite la préférence. Huit observations suivent ces réflexions. La première est celle d'une fracture dont l'écartement d'abord considérable était à peine sensible après la guérison. Dans la deuxième on parviut à obtenir la réunion avec quatre lignes de distance. La troisième fracture ne présentait que deux lignes d'écartement. La quatrième guérit si exactement, que le rapprochement des fragmens paraissait immédiat. Les trois suivantes sont semblables aux premières, c'est-à-dire, avec une séparation de trois à cinq lignes : enfin , dans la deruière le coutact des fragmeus ne l'aissait presque rien à désirer.

Le premier et le second degré de la brûlure forment le troisième article, M. le docteur Borot commence par faire remarquer que tous les auteurs se trouvent d'accord pour reconnaître l'identité de cet accident et de l'inflammation ; mais qu'ils sont loin de recommander le même traitement dans ces deux cas, qui cependant sout semblables. Insistant particulièrement sur cette identité de nature , qui fait, de la brûlure au premier et au deuxième degrés, une phlegmasie analogue à celle de la plèvre ou des muqueuses, après avoir démontré que les répercussifs sont souvent insullisans, quelquefois nuisibles, toujours leuts et incommodes ; l'auteur conseille la méthode autiphlogistique et surtout les saignées locales nar le moven des sangenes disséminées cà et là sur les surfaces brûlées, de manière à produire l'évacuation la où existe l'engorgement. L'idée première de ce traitement appartieut à M. J. Cloquet, qui le premier en fit usage à l'hôpital Saint-Louis ; elle est fondée sur le raisonnement et confirmée par l'expérience. Dans la première observation il est question d'un jeune homme qui se brula la face par la vapeur de Peau, bouillante. Les symptomes inflammatoires étaient violens ; 40 sangsues appliquées sur-le-champ los fireat disparaître en vingt-quatre beures. Dans la deuxième , c'est un jeune eufant qui cut un des cotés de la figure brûlée par une explosion de poudre. La joue, les paupières étaient gonflées, l'œil s'enflammait, deux applications de quinze sangsues chacune amenèrent la résolution en deux jours. La troisième observation prouve que , lorsque la brûlure est profonde et a désorganisé la peau, le meilleur moyen de traiter les points seulement rubéfiés ou en vésication , de modérer les premiers symptômes qui sont toujours ceux de l'irritation . est eucore d'en venir à la saignée locale. Une jeune fille arrive à l'hôpital Saint-Louis, affectée d'une brûlure étendue et existant avec toutes ses variétés sur les deux côtés du tronc et sur les mombres inférieurs: 50 à 60 sangsues appliquées de chaque côté sur les cudroits où la brûlure n'était qu'au premier et au deuxième degrés. firent cesser l'inflammation en deux jours. Ces trois faits me paraissent sans réplique, et doivent cugager le praticien à suivre la même marche dans des cas semblables.

Dans le quatrième article qui a rapport à la phlébite. l'auteur a principalement pour but de montrer que l'on peut, par un traitement énergique, prévenir la perte des veines enflammées. Ce traitement que M. J. Cloquet emploie avec beaucoup de succès, consiste dans les saignées locales par les sangsues placées tout le long et de chaque côté des vuisscaux et à petite distance les unes des autres. Trois exemples remarquables de guérison avec conservation de la cavité des veines, résultat qu'on n'avait pas obtenu jusqu'à présent, prouvent l'excellence de cette méthode. Le premier est celui d'un homme de 34 ans qui fut affecté d'une inflammation des saphènes à la suite d'une contusion du pied. 50 sangsues suffirent pour produire la guérison complète. Peu après les veines reparurent pleines de sang et coutinuant la circulation. Le deuxième malade out une phlébite semblablo nprès une plaie sur le dos du pied ; 60 sangsues en amenèrent la résolution promptement; on ne tarda pas à revoir les veines qui avaient conservé leur calibre. Le troisième est un jeune enfant qui , à la suite d'un écrasement des doigts de la main gauche, fut pris d'une phlébito de l'avant-bras : 40 saucsues firent cesser la phleomasie : elle se propagea aux veines du bras . 30 sangsues l'arrêtèrent sur-le-champ. Ici., comme chez les deux autres malades , les veines ne se sont point oblitérées. Un quatrième exemple de phlébite est rapporté à la suite des précédens ; mais ici il ya eu oblitération, malgré l'emploi des mêmes. moyens. Cette différence dans le succès est attribuée à la récidive de la phlogose qui se reproduisit au bont de quelques jours. Après la cessation des symptômes, il resta un pen d'odème autour des veines que l'on sentait comme un cordon , et qui no changeaieut nullement par la compression. Plus tard on us put en apercevoir aucun vestige. Cet article est remarquable en ce qu'il contient trois observations précieuses et conclustust spi a lisseau un espoir fondé de ne pas perde ciouses et conclustust spi a lisseau tu espoir fondé de ne pas perde totojous les veines qui s'enflamment. L'histoire de la philchie, malgré la Mémoire de M. Breschel, a se encore envoloppée de beaucoup d'obseurité, etil est à regretter que l'auteur de cette thèse, qui paraît. Observer aves sois en téntidode, a lis bonné ser recherbeau ut taitement. Une description exacte et complète de la philchie est dons encore à faire t toutefair périones acte des vues nouvelles et judicieuses que l'auteur a émises dans sa dissertation, et qui peuvent jetter un grand jour sur la théraspeutique de écteu madière de écte un adaptive de écteu madière.

Dans le cinquième article où il est question des varices, j'ai vu que, pour parvenir à une guérison radicale par l'oblitération, aux divers procédés de l'excision, de la ligature, de l'incision avec compression dans le but d'obtenir l'adhérence des parois veineuses, M. le docteur Borot préférait celui qui a été employé par M. le professeur Richerand, Il consiste dans l'incision de presque tont le trajet de la veine variqueuse qu'on dégorge amplement et dont on cherche l'oblitération en laissant la plaie ouverte suppurer librement et se cicatriser après la suppuration. Deux exemples sont rapportés à l'appui, l'un est un jeune homme affecté de varices volumineuses depuis la malléole interne jusqu'au genou : une longue incision a été faite sur la saphène . de nombreux caillots et du sang liquide eu sont sortis eu abondance; la plaie pansée avec de la charpie a suppuré , et au bout d'un mois clle était cicatrisée avec oblitération de la veine. Le deuxième est celui d'une blanchisseuse dont les varices remontajent jusqu'à la cuisse et qui fut soumise au même traitement. Cet article est terminé par l'observation d'une guérison radicale de varices énormes et nombreuses de tout le membre inférieur, par l'ablation d'une tumeur carcinomateuse située au-dedans du genou sur le trajet de la saphèue interne. dont on fut obligé d'enlever une portion assez étendue qui faisait corps avec la tumeur. Avec la cientrisation de la plaie, les varices qui étaient au-dessus et au-dessous de cette musse cancereuse avaient totalement disparu. Eufin , le dernier article contient des réflexions très-justes et des faits

curieux sur l'emploi des veutouses scirifiées dans les coutusions, les philegmanises rebelles. Dans les plaies de tite suriout, l'anteure na ave retirer de très-bons effets. Il cite entr'autres une observation frappaute d'une commotion érébraie et d'un épanchement svec hémiplégle, qui après avoir résisté aux saignées générales répitées, aux dérivatifs employés sur les surfaces entanée et muqueuse intestinale, ont été guéries un puté o jours par une application en deux fois de vingt ventouses scarifiées sur la surface du crine. Sans doute qu'un exemple soul est insenfissat pour établit l'avantage réel d'un mode de traitement; mais il doit éveiller l'attention des praticiens et les engager à répéter l'emploi du même moyen dans des cas aualogues. Telle est la substance de la thèse de M. Borot. Elle est du pétit nombre de celles qu'on lit avec jutérêt et dans lesquelles on trouve des considérations utiles.

Code des médecins, chirurgiens et pharmaciens, avec des notes et des réflexions sur l'enseignement, l'étude et l'exercice de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie; par J. P. Beille, D.-M.-P. Unvol. in-18, Prix, 3 fr. 50 e. A Paris, chez Béchet. libraire.

Il est important pour ceux qui se destinent ou qui se livrent à l'exercice de la médecine ou de la pharmacie, de connaître les lois et réglemens relatifs à ces deux professious. M. Beullac leur a donc rendu service en rassemblant dans un petit volume, des objets épars et dont on n'a le plus souvent qu'une connaissance incomplète, à cause des recherches qu'il faudrait faire pour l'acquérir. Cet ouvrage. qui présente dans un même cadre les lois sanctionnées depuis les premières années de la révolution jusqu'à l'époque actuelle, peut prétendre à un but d'utilité plus relevé. Il servira à l'histoire de la science en faisant connaître les divers changemeus que les corps enseignans ont subis, et apprécier l'esprit qui y a présidé. Le livre de M. Beullac n'eut été qu'une compilation du bulletin des lois, s'il se fût borné à rapporter le texte de celles qu'il devait recueillir. Mais il a donné à son travail une légère teinte d'originalité en l'accompaguant de réflexions sur l'état de la médecine eu France, avant et depuis l'année 1792, et principalement sur la nouvelle organisation de la Faculté de Médecine de Paris en 1823. Nous ne discuterons point la justesse de ces réflexions qui n'obtiendront probablement pas l'assentiment général ; l'auteur ne leur a d'ailleurs pas donné tout le développement dont elles eussent été susceptibles.

Faune des médecins, ou Histoire des animaux et de leurs produits, considérés sous le rapport de la bromatologie et de l'hygiène en général, de la thérapeutique, de la pharmacologie et de la toxicologie; ouvrage enlièrement neuf, avec figures; par Hire. Coopers, decteur en médecine de la Faculté de Paris, membre-titulaire de l'Académie royale de Médecine, etc., etc.

Un ouvrage qui réunit l'utile et l'agréable ne saurait manquer de

succès : telle est la nature de celui que nous annoncons. Faire connaître les animaux qui peuplent notre globe, sous le rapport des avautages qu'ils procurent à l'homme, soit par leurs dépouilles, soit par leur chair , soit par une multitude de produits auxquels ils donneut naissance, et sous celui uon moius iutéressant des inconvéniens et des dangers auxquels ils nous exposent, tel est le but de cet ouvrage, qui est déja parvenu au milieu de son cours , c'est-à-dire , à la quinzième livraisou. - L'auteur donne les preuves les plus irrécusables de connaissauces profondes en histoire naturelle, en chimie et en thérapeutique. Il nous faudrait citer tous les articles de la Faune, si nous voulions annoucer tous ceux qui mériteut d'être lus, car tous ont leur intérêt particulier. - On lira avec plaisir l'article abeille, dans la première livraison ; les articles Cachalot , Rétine , Beurre , Cantharide . ctc.; ctc. - Les médecins gaguerout certainement à la lecture d'un livre où les propriétés thérapeutiques et toxiques de tous les animaux, sont estimées à leur juste valeur. L'ordre alphabétique adopté par M. Cloquet est fort commode ; il a de plus, l'avantage de réunir des sujets fort différens, et de jeter ainsi beaucoup de variété sur cet ouvrage, remarquable par un style souvent élégant et toujours correct.

A. E. Celsidere Medica tibri octo, editio nova curantibus. P. Forques, in sal. Facult. professore, et F. S. Raves, D.-M.-P. Un vol. in-18 imp. chez Firmin Didot. A Paris, chez Baillière; prix, 4 fr. 50 cent.

Le temps est passé où d'estimables et laborieux commentateurs palissant sur les anteurs anciens écrivaient un volume pour chaque page de l'original. Ils faisaient d'énormes recherches pour constater l'ortographe d'un mot. Venait ensuite la vie de l'auteur et les verbeuses conjectures sur l'époque où il avait vécu, sa profession et autres points aussi importans, et sur lesquels s'élevaient d'interminables controverses. Sans déprécier des travanx dont ils ont profité, et auxquels ils doivent de posséder des éditions exactes, les éditeurs modernes se hornent à présenter le texte des auteurs le plus purement possible; ils laissent au lecteur à faire les réflexions, et ils ont raison ; car ou le lecteur est éclairé, et alors il les fait lui-même ; ou il est ignorant, et les réflexions d'un autre lui profiteraient pen. Telle est la marche qu'ont suivie dans leur travail MM. Fouquier et Ratier. L'edition de Celse qu'ils viennent de publier est remarquable par la pureté du texte et l'élégance de l'exécution , la beauté du papier et la netteté du caractère, et , ce qui n'est pasjudifférent, par la modicité du prix. Ils annoncent pour paraître d'ici à un mois une traduction de cet auteur dans le même format que le texte. Le mérite reconnu de Celse est un garant assuré du succès.

Saggio sul castagno-d'India colta giunta della sconperta d'una nuova sostanza trovata net frutto, c'est-àdiro, Essais sur le maronnier-d'Inde; avec l'addition de la découverte d'une nouvelle substance trouvéc dans son fruit; par Fançons Caszonsan. — Palerme, 1825.

Le Mémoire de M. Canzoueri renferme tout ce qu'on sait sur le maronnier-d'Iude. Il passe en revue les caractères botaniques qui le distinguent, son mode de culture, ses propriétés économiques et médicales, et leurs applications. Cette partie de son Mémoire n'est pas dépourvue d'intérêt; elle a coûté hien des recherches à son auteur, et se fait remarquer par une érudition choisie. Ce Mémoire est suivi d'une appendice sur une nouvelle substance découverte par M. Canzoneri dans le fruit du maronnier, qu'il appelle escaline, nom tiré d'aesculus , geure des plantes auxquels appartient le maronnier. Voici le procédé qu'il a employé pour obtenir cette substance : il réduisit cinq livres de châtaignes sèches en poudre, qu'il fit bouillir dans quatre-viugts livres d'eau acidulée avec de l'acide sulfurique. Il fit bouillir ce résidu une seconde fois dans la même quautité d'eau acidulés. Quaud les décoctions furent refroidies, il neutralisa l'acide avec de la chaux : il se forma alors un précipité d'un jaune citron qui après avoir été filtré, desséché à l'air et réduit en poudre, fut exposé de nouveau à l'air pour permettre à la chaux qui pouvait s'y trouver de se combiner avec l'acide carbonique. Il mit cette poudre dans trente livres d'alcohol à 40, degrés, et l'exposa à une chalent de 600 peudant une demi-heure environ; il réitéra cette dernière ouération pour extraire le plus de produit possible. Après avoir réuni ces solutions alcoholiques, il les filtra et les fit distiller au bain-marie, en obtint que substance amorphe d'une couleur fauve, d'une saveur douceatre d'abord, et légèrement piquante ensuite; soluble dans l'alcohol et dans l'éther, insoluble dans l'eau, inaltérable à l'air ; muis après uu temps prolongé , elle attire un peu d'humidité.; par l'action du feu elle se fond , puis se goulle , et brûle avec une flamme semblable à celle que donne l'huile en combustion , en perdant peu de son poids. Combinée avec l'acide sulfurique en état de sulfate, elle se crystallise en aiguilles très-déliées. D'après tous ces caractères, dit l'auteur, on n'hésitera point à placer cette substance parmi les alcalis. Mais est-elle réellement un alcali ? Toutes les nouvelles substances yégétales trouvées dans ces derniers temps, méritentelles aussi d'être placées parmi les alcalis ? Faut-il en faire une classe

Pour résondre ces questions importantes, continue-t-il : il est nécessaire de déterminer avec précision la nature et les caractères des alcalis. Sclon Berthollet, ou pourrait considérer comme des alcalis toutes les substances capables de neutraliser les acides : de même qu'on appellerait acides les substauces qui peuvent neutraliser les alcalis. Berzélius assigne d'autres caractères pour reconnaître les acides; selon lui, ils sont attirés par le pôle positif de la pile voltaïque. Cette propriété appartient aussi à l'oxygène. Les bases combustibles et l'hydrogène au contraire sont transportés vers le pôle négatif. Si ce caractère était exact, il en résulterait que l'hydrogène devrait être classé tantôt parmi les substances combustibles, et tantôt parmi les acides, parce qu'il est reconnu qu'il est aussi un principe générateur de ces derniers. Les caractères, par conséquent, qu'out voulu assigner ces célèbres chimistes aux alcalis, sont vagues et iudéterminés. Si l'on voulait suivre leurs principes, il faudrait mettre au nombre des alcalis et des acides plusieurs substances qu'on n'envisage point encore comme telles. D'après cela, M. Canzoneri considère avec tous les chimistes, comme des alcalis, les substances qui possèdeut les propriétés suivantes : 1.º d'être caustiques; 2.º plus ou moins volatiles par l'action du calorique; 3.º solubles dans l'eau et dans l'alcobol ; 4.º déliquescens ; 5.º aptes à se combiner avec les corps gras pour former des savons solubles dans l'eau ; 6,º qui changent en vert les couleurs bleues végétales ; 7.º enfin , qui se combinent avec les acides et forment des sels constamment solubles. Par ces caractères propres et distinctifs des alcalis, il se croit autorisé à ue point envisager l'escaline comine un alcali, et il élève des doutes sur la nature alcaline des substances qu'on a voulu considérer dans ces derniers temps comme telles. A cet effet il offre, daus un tableau comparatif, les caractères chimiques de l'escaline, de la strychnine, de la brucine, de la cinchonine, de la quinine, de la vératrine et de la morphine. En comparant ces caractères avec ceux des véritables alcalis , iliest difficile de pouvoir classer toutes ces substances dans la même catégorie, et les doutes qu'élèvent ce chimiste distingué à cet égard méritent d'être pris en considération.

# MÉMOIRES

ъ т

# OBSERVATIONS

Observations survies de quelques Considérations sur la communication des cavités droites avec les cavités gauches du cœur; par M. Louis, D., M.-P. (Fin.) (1).

Nous allons examiner maintenant que l doit être l'effet de ces perforations sur la composition du sang. — Dans l'état ordinaire, les deux ordres de cavités du caur sont distincts, et ne permettent pas au sang qui va aux pormons de se méler à celui qui en revient; mais quand il y a perforation de l'une on de l'autre des eloisons, il n'en est plus ainsi, et il doit y avoir mélange des deux espèces de sang. La chose est assez importante pour que nous cherchions à déterminer avec quelqu'exactitude les cas où ce mélange a lieu.

Et d'abord, rappelons-nous qu'à part l'espèce de perforation, le cœur présente, dans nos observations, des circonstances nantomiques très-variées : ainsi, ses orifices étant libres, tantôt la perforntion existe, saps, excès d'épaisseur des parois de l'une des cavités, sur celles de la cavité correspondante; tantôt cet excès d'épaisseur, et par conséquent d'action, a lieu; ou bien, en mêue temps qu'il y a inégalité d'action et d'épaisseur des cavités communiquantes, les orifices sont plus ou moins rétréeix.

<sup>(1)</sup> C'est par erreur que la IX.º observation, qui offre l'exemple d'une double origine de l'aorte des deux ventricules, a été placée dans la deuxième section.

or, en supposant la persistance du trou botal, voici l'effet que, dans ces divers cas, la contraction des oreillettes nous semble avoir sur le sang qui y est contenu.

Dans le premier, c'est-à-dire, quand il v a inégalité d'épaisseur et d'action entre les cavités correspondantes , les orifices restant libres , quelque grand que soit le trou botal . le mélange ne saurait avoir lieu , puisque c'est le cas de l'équilibre, et que le sang avant un passage libre dans le ventricule, y est nécessairement porté tout entier. - Dans le second cas , c'est-à-dire , quand il y a inégalité d'épaisseur et d'action des parois des oreillettes et liberté des orifices, le mélange nous paraît encore impossible ; car les fluides pressant avec une force égale dans tous les sens , le sang s'échappera tout entier par où il trouvera le moins de résistance, c'est-à-dire, par l'orifice auriculoventriculaire qui ne lui en présente point. - Dans le troisième cas, celui de rétrécissement d'un des orifices du cœur, avec inégalité de force des parois des oreillettes. il v aura nécessairement mélange du sang, le liquide trouvant du côté du ventricule une résistance qui l'empêche d'y passer dans un temps déterminé.

La circonstance indispensable au mélange des deux espèces de sang au moment de la contraction des oreil-lettes, est donc un rétrécissement de l'orifice auriculo-ventriculaire. Toutefois, cet orifice restant libre, le mélange pourrait encore avoir lieu, dans le cas où, à la suite de la diminution de la cavité du ventricule par l'hy-peitrophie, l'oreillette ne pourrait s'y décharger que très-incomplètement; puisqu'il y aurait, comme dans le rétrécissement de l'orifice, obstacle à la circulation.

On arriverait sans peine, en suivant pour les ventricules la marche que nous avons suivie pour les oreillettes, à montrer que dans les mêmes circonstances de perforation de leur cloisoff, d'òpaississement de leurs parois, etc., etc., le rétrécissement des orifices artériels est une circonstance indispensable au mélange du sang qu'ils contiennent. Si ensuite on applique ces réflexions aux faits rapportés, on verra que le passage du sang des cavités droites dans les cavités gauches avait lieu dans un grand nombre d'entre eux, puisque, outre les cas où l'aorte naît des deux ventrieules, etc., il y en a neuf de rétrécissement de l'orifice de l'artère pulmonsire.

Mais le moment où les cavités du œur se contractent, n'est pas le seul dans lequel il y ait mélange du sang; ce phénomène a encore lieu à l'instant où le sang aborde dans les cavités qui sont le siège de la perforation, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas rétroissement des orifices, ce qui importe peu, puisqu'il ne s'agit que du mélange du sang avant la contraction des cavités où il aborde; d'où il suit que, dans tous les cas de communication des cavités droites et gauches du œur, ce mélange a lieu à un degré plus ou moins marqué.

Etudions maintenant quelle peut être son influence sur la coloration des organes et sur celle de la peau en particulier.

Quand, à l'ouverture du corps de ceux qui n'ont pas offert de coloration bleue pendant la vie, on a trouvé une ouverture de communication plus ou moins large entre les cavités droites et gauches du cœur, on en a conclu que le mélange du sang n'avait pas existé; c'est-à-dire, en d'autres termes, qu'on a supposé que toutes les fois que le mélange avait lieu, la coloration en bleu devait nécessirement s'en suivre. La conséquence pourrait paratire naturelle, s'il s'agissait d'organes, prietrés d'une grande quantité de sang, et qui, dans l'état naturel, sont d'un rouge vermeil, quoique l'expérience montre qu'alors même les choses sont loin de se passer toujours ainsi : mais quand il s'agit de la peau ou d'un organe blanc quelconque au-

quel n'arrive qu'une petite quantité de fluide rouge, on ne voit plus trop pourquoi cette coloration en bleu aurait lieu d'une manière nécessaire. On oublie d'ailleurs qu'il ne s'agit que d'un simple mélange, peut-être peu considérable : que les artères ne sont pas remplies d'un fluide noir, et que par conséquent la peau, fût-elle rouge au lieu d'être blanche comme dans l'état naturel, ne changerait pas entièrement de couleur dans le cas dont il s'agit. Pour que la coloration de la peau en bleu fût une suite inévitable du mélange du sang noir et du sang rouge, il faudrait que par suite de ce mélange la couleur de la sérosité fût altérée; car alors on se trouverait, sous ce rapport, précisément dans le cas de l'ictère , dans lequel la couleur jaune de la sérosité se reproduit tôt ou tard dans tous les tissus . et primitivement dans ceux qui, comme la peau, recoivent dans l'état naturel une grande quantité de fluides blancs. Aussi , tandis que dans cette maladie , la couleur de tous les tissus est plus ou moins promptement altérée, on trouve à l'ouverture du corps de ceux qui ont succombé avec une communication des cavités droites et gauches du cœur, même à un âge assez avancé (Obs. V), la couleur dú cerveau intacte, et en général tous les viscères, avec celle qui leur est naturelle : et s'il y a eu inflammation (Obs. III, XIII), la coloration des organes enflammés ne paraît pas différer sensiblement de ce qu'elle est dans les circonstances ordinaires. Dans un seul cas , la couleur du cerveau a paru altérée; mais les termes employés par l'auteur de la description laissent ignorer en quoi consistait cette altération.

L'examen attentif des faits vient à l'appui de ces considérations, car on a vu rarement la couleur bleue en rapport avec le mélange dont il s'agit; et quelquesois sur le même sujet la couleur de la peau a changé, sans qu'on puisse soupconner un changement quelconque dans la conformation du cœur à l'époque à laquelle la coloration bleuc s'est manifestée. C'est ainsi que dans la prenière observation, bien que le trou botal n'êût que la largeur d'une lentille, que les différentes cavités et les orifices du cœur fussent libres, la couleur bleue du visage a été beaucoup plus marquée que dans d'autres cas où la largeur de l'ouverture de communication des cavités à sang noir et à sang rouge, jointe au rétrécissement de l'artère pulmonaire, était une cause puissante du mélange des deux sangs : et dans l'observation recueillie par M. Ribes (Obs. XVII), queique l'artère pulmonaire et l'aorte partissent du méme ventricule, et que le mélange eth nécessairement lieu depuis la naissance, la coloration du visage en bleu ne fut observée, avec tous les autres accidens des maladies du cœur, qu'à l'âge de trois ans.

Il est donc impossible, soit qu'on s'adresse au raisonnoment ou à l'expérience, de soutenir que la conleur bleue soit un effet du mélange du sang noir et du sang rouge. La chose est d'autant plus insoutenable, que d'après ce que nous avons dit, ce mélange a licu à un degré plus ou moins marqué dans tous les cas, et que néanmoius, au rapport des auteurs, et d'après les observations que nous avons citées, la couleur bleue est loin d'être constante et sur-t-out générale. Ajoutons, comme le remarque M. le professeur Fouquier, à la suite de l'observation recueillie par M. Tibert (Obs. XIII), que la peau du fœtus où ne circule que du sang noir n'est pas bleuâtre.

L'impossibilité d'expliquer la couleur bleue dans les cas dont il s'agit, par le mélange des deux espèces de sang, étant bien démontrée, il faut. considérer les faits sous un autre point de vue. Morgagni nous semble avoir donné la véritable explication du phénomène, dans le commentaire qui suit l'observation que nous lui avons sem\_pruntée. l'our se rendre compte de la couleur noire qui

existait dans le cas dont il s'agit, il remarque que le rétrécissement de l'orifice de l'artère pulmonaire, par suite d'une ossification qu'il croit congénitale, devait causer un grand embarras dans la circulation du sang : que celuici restait en stagnation dans le ventricule droit, l'oreillette correspondante, et par suite dans tout le système veineux, d'où résultait la couleur livide de la peau. Cette explication nous semble d'autant meilleure, qu'on ne saurait en donner d'autre de la coloration bleue si souvent observée dans l'anévrysme des diverses cavités du cœur; qu'il y avait aussi anévrysme dans tous les cas rapportés par nous, et qu'enfin la coloration en bleu dans l'anévrysme sans perforation est généralement plus forte quand la maladie existe dans les cavités droites que quand elle existe dans les cavités gauches. Ce qui se passe dans l'opération de la saignée est encore d'un graud poids en faveur de notre opinion. Dans ce cas en effet, le bras devient bleu, non par faute du sang artériel, car quelque serrée qu'on suppose la ligature, le sang arrive toujours au bras lié; mais la ligature suspend plus ou moins complètement le cours du sang dans les veines ; elles en sont engorgées; c'est-à-dire, qu'il arrive ici dans une partie, ce qui a lieu, dans quelques cas fort rares, par tout le corps, quand l'obstacle à la circulation veineuse devient universel par sa situation au centre même de la circulation. Ajoutons à tout ce qui précède, que la couleur

Ajoutons à tout ce qui précède, que la couleur bleue ou noire, observée seulement deux fois par tout le corps, devenait ordinairement générale au milieu des accès de suffocation r'cést-à-dire, au moment où la géne de la circulation était le plus marquée, comme on le voit chez certains asthmatiques, et comme M. Fouquier en rapporte un exemple bien remarquable dans la note dont nous avons parlé.

Pent-être encore nous dira-t-on , qu'à raison de la com-

munication des cavités du cœur entre elles, l'embarrus dont nous parions ne saurait avoir lieu. A cela nous répondrons que celle de nos observations dans lesquelles la couleur bleue a été la plus universelle, est la seconde, dans laquelle il n'y avait pas perforation de la cloison des ventricules, et par conséquent pas de double moyen de décharge pour le sang arrivé dans le ventricule droit dont l'orifice artériel était extrémement rétréci; que d'ailleurs l'existence à peu-près constante de l'anévrysme suppose l'obstacle dont nous parlons.

2.\* Symptômes. Nous ne nous arrêterons pas à tous les symptômes observés chez les malades dont nous avons donnél histoire, parce que nos observations étantanssi des exemples d'anévrysmes du cœur, il faudrait répéter tout ce qui appartient à l'histoire de cette maladic: nous nous bornerons presque uniquementà examiner ceux des symptômes qui, par leur réunion ou le caractère particulier qu'ils présentent, peuvent servir à faire reconnattre la disposition anatomique dont il sagit.

Les symptômes assignés par M. Gaillot aux communications des cavités droites et gauches du cœur sont, 1º une teinte livide ou bleuâtre de la peau, et surtout de celle de la face, augmentant par les efforts de coleré; 2º des syncopes plus ou moins fréquentes; 5º unediminution de la chaleur vitale, ou une sonsibilité plus ou moins grande au froid; symptômes auxquels M. Laennec ajoute un étoulfement plus considérable que dans les autres maladies du cœur.

Les deux cas observés par M. Gaillot (Obs. XV, XVI) offraient à un degré plus ou moins marqué la réunion de ces phénomènes, à l'exception de la sensibilité au freid notée dans l'un des deux cas seulement: dans ces observations, l'état du cœur indique assez que le mélange des deux espèces de sang devait dire considérable; al

il semblerait que, dans les mêmes eireonstances d'organisation , les mêmes symptômes ne peuvent manquer de se reproduire. Néanmoins sur sept cas de rétrécissement de l'orifice de l'artère pulmonaire et dans lesquels tous les accidens ont été notés avec soin', les syncopes plus ou moins fréquentes n'ont été observées que cinq fois : tandis que sur un pareil nombre de perforations sans rétrécissement, auquel eas le mélange des deux espèces de sang devait être beaucoup moins marqué, les lipothymies ont été observées quatre fois, proportion à-peu-près la même et sans rapport avec les qualités présumées du sang. La couleur violacée du visage a eu lieu dans tous les cas de perforation avec rétrécissement de l'orifiee de l'artère pulmonaire : elle a manqué dans quelques-uns de ceux où ce rétrécissement n'existait pas; ée qui ne saurait infirmer ee que nous avons dit précédemment des eauses de la coloration bleue, la différence dont il s'agit devant être considérée comme le résultat de celle qui existait dans les obstacles à la circulation. Une dyspnée plus ou moins forte a existé dans la plupart des cas, et en proportion à peu près égale dans ceux avec ou sans rétrécissement des orifices. La sensibilité au froid ou l'abaissement de la température n'ont été notés que quatre fois ( Obs. VI, XI, XV, XVIII); et dans l'un des cas. le refroidissement n'avait lieu que pendant les aceès de suffication Ainsi donc, si les symptômes assignés aux communi-

Anns donc, si les symptomes assignes aux communcations des eavités droites et gauchéss du cœur s'observent assez fréquemment, il n'en est pas moins vrai que leur réunion manque dans bien des eas; qu'on les rencontre quelquefois au même degré, qu'il y ait ou non rétrécissement des orifices; qu'ils ne sonten quelque sorte que l'exagération des symptômes propres à l'anévrysme du cœur, et que par conséquent leur réunion, même à un degré considérable, ne peut donner que des probabilités; tandis que lour absence ou leur peu d'énergie ne prouve pas qu'il y ait abscence de perforation.

Toutefois si la conleur livide du visage, les syncopes plus ou moins fréquentes, la sensibilité au froid, ou une diminution de la chaleur vitale, l'étouffement plus marqué que dans les autres maladies du eœur, ne suffisent pas pour assurer le diagnostic, nous pensons qu'une suffocation plus ou moins considérable qui revient par accès plus ou moins-exactement périodiques, ou du moins très-fréquens, accompagnée ou suivie de lipothymie, avec ou sans coloration blene de la peau, et provoquée par les moindres causes , forme en quelque sorte un signe pathognomonique de la perforation dont il sagit. Les observations XI, XIV, XV, XVI et XVII, sont dcs exemples fort remarquables de ce symptôme : dans ces cas, la dyspnée devenait tout-à-coup considérable, s'accompagnait de lividité de la face et quelquefois de tout le corps, de mouvemens convulsifs, ou bien elle était suivie d'une syncope plus ou moins complète : quelquefois même la mort est arrivée au milieu de ces accès de suffocation, au moment où l'état du malade semblait s'améliorer , ( Obs. XVII. )

Il est inutile de s'arrêter beaucoup sur le pronostic d'une lésion aussi grave; mais ce qui vient d'être dit montre de quelle manière if faut entendre cette gravité du pronostic, puisque dans le cas où l'on peut être assuré de l'existence de la maladie, on ne doit pas compter un instant sur celle du malade qui peut périr d'un moment à l'autre.

En jetant un coup d'oil rapide sur les autres symptômes, nous voyons que les palpitations ont été observées très-fréquemment; que l'intermittence, l'irrégularité du pouls, le bruit de soufflet ou le frémissement à la région précordiale l'ont été bien plus rarement; que quatre de nos malades ont eu des hémorrhagies nasales fortes ; qu'enfin l'infiltration des membres ou l'épanchement de sérosité dans les cavités splanchniques, se sont offirts assez rarement; ce qui mérite d'être remarqué, vu leur fréquence dans les maladies ordinaires du cœur.

La marche de la maladie et l'époque plus ou moins-

rapprochée de la mort ne doivent pas être passées sous silence. Quelquefois, comme nous l'avons vu, cette marche a été signalée par des accès plus ou moins réguliers de suffocation, accompagnés de lipothymies, et les sujets chez lesquels ce phénomène principal a existé de la manière la plus tranchée, sont ceux qui ont le moins vécu. Les XV, XVI, XVII et XVIII observations, dans lesquelles nous voyons les malades mourir à la onzième, à la troisième, à la sixième et à la première année, en sont la preuve. Mais ces mêmes observations , auxquelles nous pourrions ajouter la dernière, montrent aussi que les accès de suffocation qui semblent menacer la vie à chaque instant . peuvent se renouveler fort long-temps, trois et même un plus grand nombre d'années, avant d'amener la mort. Dans le plus grand nombre des cas, la marche de l'affection n'a pas différé sensiblement de celle de l'anévrysme, et dans quelques circonstances (ce qu'on ne saurait assez remarquer) les symptômes d'une maladie du cœur n'ont paru qu'un petit nombre de jours avant la terminaison fatale. Dans certains cas ( Obs. II, XVI) les premiers signes de l'affection se sont manifestés à la naissance, mais ordinairement à une époque plus ou moins éloignée, quoique le mélange des deux espèces de sang fût certainement congénital. (XVIIª Obs. )

La durée de la vie n'a été proportionnée, ni à celle des symptômes, ni à l'altération présumée du sang. Ainsi, dans les deux cas de persistance du canal artériel, la mort n'est arrivée qu'à la vingt-neuvième et à la quarantième année : la femme qui fait le sujet de la cinquième observation, quoiqu'ayant éprouvé dès l'enfance les premiers symptômes d'une maladie du eœur, n'est morte qu'à 57 ans, d'un ramollissement du cerveau! Cette observation est faite pour exciter notre étonnement à plus d'un titre; car l'hypertrophie du ventricule droit portée au point de donner à ses parois de onze à seize lignes d'épaisseur, devait suffire, ee semble, pour amener la mort en peu d'années, ce qui n'a pas eu lieu. En outre, vu l'étroitesse extrême du ventricule droit qui ne pouvait dans aucun cas, à raison du peu de largeur de l'orifice de l'artère pulmonaire, livrer aux poumons qu'une petite quantité de sang , le mélange par le trou botal a dû être considérable; de manière qu'un sang de plus ou moins mauvaise qualité aura probablement circulé pendant toute la vie de la malade, non seulement sans produire de couleur bleue universelle, mais encore sans paraître nuire beaucoup au développement de cette femme dont le flux menstruel avait été régulier jusqu'à l'âge de 47 ans. époque de l'augmentation des symptômes de la maladie du cœur.

Le mélange des deux espèces de sang est donc un peu moins délétère qu'on ne l'aurait imaginé d'abord; et puis-qu'il n'existe jamais seul, et que dans heaucoup de cas les lésions dont il s'accompagne parcourent leurs différentes périodes avec autant de lenteur que si le mélange en question n'avait pas lieu, il est évident que la cause de la mort des individus chez lesquels on l'observe ne réside pas en lui, qu'il n'y a très-probablement que la moindre part.

Les réflexions précédentes s'appliquent comme d'ollesmémes à la neuvième observation dont le sujet est mort à l'âge de 25 ans, avec les symptômes les plus graves d'une maladie du œuur, d'une double affection du cerveau et des poumons, dont la dernière parrenue à son plus haut degré, parait avoir marché avec une extrême lenteur, comme on l'observe quelquesois quand elle est sans complication.

En résumé. 1.º La communication entre les cavités droites et gauches du cour a lieu de plusieurs manières, mais le plus souvent au moyen du trou botal ou de la perforation de la cloison des ventricules.

2.º Elle est congénitale.

3.º Elle existe dans plus de la moitié des cas, avec un rétrécissement très-marqué de l'artère pulmonaire, lequel date aussi de la naissance.

4.º Elle est constamment accompagnée de la dilatation d'une ou de plusieurs des cavités du cœur, le plus ordinairement de celles du côté droit, et avec hypertrophie, ce qui est l'opposé de ce qu'on observe habituellement dans les maladies du cœur.

5.° L'effet de cette communication est un mélange plus ou moins marqué du sang rouge et du sang noir.

6.º Ce mélange a lieu, dans tous les cas, à l'entrée du sang dans les cavités communiquantes.

7.º Il s'opère encore à sa sortie des mêmes cavités, quand l'orifice par lequel il s'échappe est plus ou moins rétréci. 8.º La coloration en bleue est rarement universelle ;

quelquesois on ne l'observe au visage que dans les dernières semaines de l'existence, ou bien encore elle ne se manifeste à aucune époque de la vic.

9.º On doit l'attribuer, comme dans les maladies ordinaires du cœur, à un obstacle à la circulation du sang dans les veines.

10.º La communication des cavités du œur, le mélange du sang, son passage des cavités droites dans les cavités gauches, peuvent avoir lieu long-temps avant que la santé en paraisse altérée.

11.º Les symptômes assignés à cette communication,

c'est-à-dirc; la coloration bleuc, les lipothymies, la sensibilité au froid et l'étouffement, ne sont en quelque sorte que l'exagération de ceux qu'on observe ordinairement dans l'anévrysme du cœur, et manquent assez souvent.

12.º Le scul symptôme capable d'annoncer d'une manière sûre la communication dont il s'agit, est une sufficiation plus ou moins considérable qui revient par accès souvent périodiques et toujours très-fréquens, accompagnée ou suivie de lipothymie, avec ou saus coloration bleuc de tout le corps, et provoquée par les moindres causes.

15.º Le mélange du sang noir et du sang rouge, même à un degré considérable, n'est incompatible ni avec une existence assez prolongée, ni avec le développement des facultés intellectuelles.

14.º Il n'a pas d'influence sensible, ou du moins connuc, sur la marche des maladies intercurrentes.

Mémoire sur l'anatomie pathologique du péritoine; par M. Scoutetten, D.-M. P. attaché à l'hôpital militaire de Toulouse, etc.

S'it est maintenant l'ien démontré que les inflammations les plus fréquentes sont celles des membranes muquenses, il est également prouvé aux youx de l'anatomopathologiste, que l'on doit placer immédiatement à leur suite des inflammations des membranes sérieuses. Parmi ces dernières on trouve une gradation bien marquée dans la fréquence relative-de l'inflammation: la membrane séreuse du crâne est celle qui présente le-plus souvent les traces de l'irritation; ce fait, recomm de presque tous les praticiens, a reçu une démonstration nouvelle par les recherches que nous ávons publiées récemment sur ce

sujet(1). La plèvre doit être indiquée après la méningine : et en dernier lieu doit être placée la membrane séreuse de l'abdomen. Remarquons en passant, que l'inflammation de ces membranes a une progression décroissante des cavités supérieures vers les inférieures. L'anatomie pathologique des deux premières membranes séreuses a été entreprise par plusieurs hommes de mérite, et leurs recherches faites avec beaucoup de soin laissent fort pen de choses à désirer : il n'en est pas de même de la membrane péritonéale; pendant long-temps les observations faites sur les altérations de cette partie du système séreux ont été fort incomplètes, je dirai même, très-inexactes; ce n'est que dans ees dernières années que l'on a constaté, à n'en pas douter, que l'inflammation de la membrane séreuse peut être entièrement isolée et tout-à-fait indépendante des altérations, des autres membranes des intestins. Ce fait n'était point connu des anatomo-pathologistes anciens; Sehenck, Bonet et Morgagni, ont toujours cru que les altérations du péritoine étaient conséeutives à l'inflammation des autres parties. Lieutaud n'a guère fait que rapporter ce qui avait été dit par ses devanciers , et M. Portal , partageant encore cette opinion , ajoute qu'il regarde comme très peu fondé ce qu'ont dit certains modernes, sur les péritonitis (2). Cependant les docteurs Johnston (3) et Walter (4), avaient déja fait connaître que cette membrane peut être enflammée isolément, et produire la série des symptômes attribués à la prétendue fièvre puerpérale; mais leurs ouvrages, trop peu connus en France, n'avaient point servi à détruire

<sup>(1)</sup> Journal universel des Sciences médicales, tome 28, p. 257.

<sup>(2)</sup> Anatomic médicale, pag. 124, tome 5.

<sup>(3)</sup> De febre puerperali, Dissert.; Edimb., 1779.

<sup>(4)</sup> J. Gottlieb Walter, De morbis peritonii et apopl. - Berolini,

l'erreur qui y existait. Bichat parut, et par une suite de recherches très-nombreuses, finit par reconnaître l'isolément des tissus, et par démontrer que des parties très-rapprochées peuvent n'avoir aucun rapport entre elles dans leurs affections. Les travaux de Bichat ouvrirent la route à M. Gasc, qui, dans sa dissertation sur la fièvre puerpérale (1), a très-bien démontré que l'inflammation de la membrane péritonéale peut être parfaitement isolée , c'est-à-dire , indépendante de l'inflammation des tissus sous-jacens; que même dans le plus grand nombre des cas l'inflammation de la membrane muqueuse n'existe pas quand celle de la membrane séreuse s'est développée. Après M. Gasc ont paru des dissertations assez nombreuses sur la péritonite, et parmi les dernières nous devons citer avec éloge celle de M. Jeunesse (2). Nous ne pouvons point omettre non plus les observations de M. Broussais, publiées dans son Traité des phlegmasies chroniques, les histoires d'inflammation du péritoine publiées par M. Laennec (3), ainsi que le nombre considérable d'observations isolées, insérées chaque jour sur ce sujet dans tous les Journaux de médecine. Cette réunion de travaux et les recherches récentes que j'ai faites, rendront plus complète, j'ose le croire, l'histoire des altérations du péritoine. Nous allons successivement étudier : 1,º les áltérations du tissu péritonéal dépendantes de l'inflammation ; 2.º les altérations du tissu péritonéal ne dépendant pas de l'inflammation. 3.º Les corps étrangers renfermés dans la cavité du péritoine.

<sup>(1)</sup> Dissertation sur la Maladie des femmes à la suite des couches, connue sous le nom de fièvre puerpérale.

<sup>(2)</sup> Dissertation sur la péritonite en général. Paris, 1821.

<sup>(3)</sup> Journal de Médecine, Chirurgie, etc., par MM. Corvisart Leroux et Boyer; fructidor an 10 et vendémiaire an 11,

C. I. L'inflammation du péritoine a recu différens noms, selon que l'on supposait que telle ou telle partie se trouvait affectée : elle a été désignée sous les termes d'omentite , d'épiploite, de mésentérite, etc., quand on croyait que l'inflammation existait sur les replis de cette membrane : nons pensons qu'il fant rejeter ces dernières expressions . parce qu'elles sont inutiles et peut-être même nuisibles; inutiles, parce qu'avant la mort on ne peut jamais affirmer avec certitude que l'inflammation se trouve bornée aux replis péritonéaux, et que, alors même qu'on le pourrait, cela ne servirait en aucune manière à diriger les médications thérapeutiques : nuisibles , parce qu'en créant des noms, on tend à former des maladies qui, bientôt, auraient leurs symptômes, leur marche propre et un traitement particulier. C'est ainsi qu'on rétablirait une nouvelle ontologie plus redoutable que celle qui vient d'être détrnite; puisqu'elle paraîtrait avoir l'anatomie pathologique pour base. La seule chose qu'il importe de distinguer dans la péritonite, c'est la région occupée par l'inflammation, afin de pouvoir appliquer les agens thérapeutiques le plus près possible du lieu malade. Dans presque tous les cas d'irritation aigué la chose deviendra facile par l'apparition de certains phénomènes particuliers qui , en s'ajoutant aux phénomènes généraux , feront reconnaître si le foyer principal de la phlegmasie existe à la partie supérieure de la cavité abdominale ou à sa partie inférieure.

i, s' Altérations. de tissu observées après l'inflammation aigué du péritoine. — Lorsqu'une cause irritante a déterminé l'inflamantaion du péritoine, on remarque, dans la nuance la plus légère, des petites taches rouges, de la largeur d'une ligne-et même moins; elle sont ordinairement assez distantes les unes des autres; examinées de très-près et avec soin, on recomaît qu'elles sont formées par un pointillé très-rapproché; rucs à la loupe, on aperçoit entre les intervalles des points rouges, de très-pelit espaces oil b péritoine a conservé sa blancheur. Cette nuance légère d'altération s'observe rarement chez l'homma, mais on peut la produire à-peu-près à volonté chez les chiens, en leur injectant un liquide irritant dans la cavité du péritoine; je me suis servi de la bile, et chaque fois j'ai réussi parfaitement; l'inflammation dont je parle était très-manifeste vingt-quatre heures après l'injection (1). Ces petites taches rouges

<sup>(1)</sup> On remarquers aans doute que je ne cite pas d'observations de préviotniet dans lesprolles les symplomes, après avoriét êt-sé-rétians, n'out expendant laissé autone truce après la mort, je regarde ces observations comme inexactes, et je roid devoil les rejeter : sans doute l'on pourris m'objecter des faits nombreux fournis par les observateurs. Bes plus recommandables; mais quelles que soient les autorités qu'on me présente, je ne pesse point devoir m'y soumettre, persuadé que ce point de doctrie n'a été qu'on ue reverre généralement adoptée janqu'au-jouard'hui, et que dis qu'on autra répété les expériences que l'ai faites, on se ramers a l'ornision que le visa déveloper.

Voulant m'assurer, par des expériences directes, si la décoloration des tissus enflammés a lieu au moment de la mort, dans les organes intérieurs comme dans les parties extérieures , je tentai l'expérience suivante : i'injectai , dans le péritoine d'un chien, deux ouces de bile prise sur un cadavre humain, j'ouvris l'abdomen viugt heures après l'opération. et je trouvai une inflammation évidente de la membrane séreuse : bieutôt je tuai l'animal eu lui enfonçant un scalpel entre l'occiput et la première vertèbre , et je ne tardai point à remarquer une diminution sensible dans la coloration de la membrane. Je répétai plusieurs fois la même expérience, et toujours j'obtins des résultats semblables. Mais bientôt réfléchissant qu'en expérimentant de cette manière, je plaçais les organes intérieurs dans les mêmes circonstances que les organes extérieurs, je voulus suivre une autre marche, et j'essavai l'expérience suivante : je pris un chien de taille moyenne, et je lui injectai dans le gros intestin huit onces d'eau rendue irritante par l'addition de quarante gouttes d'acide sulfurique ; dix-huit heures après l'opération , j'incissi la ligne blanche de l'abdomen ; je tirai , par cette ouverture, une portion du gros intestiu, que j'ouvris pour examiner 3. 53

ges peuvent n'occuper qu'un point du péritoine ou envahir la presque totalité de la membrane séreuse. Quelle

la couleur de sa membrane muqueuse ; je la treuvai ronge dans plusieurs points, et grisâtre dans d'autres. Après avoir noté, le plus exactement qu'il me fût possible. Pétat de l'intestin, je pratiquai la suture à suriet et à points très-rapprochés ; je replacal l'anse intestinale dans l'abdomen, et je fermai la paroi abdominule par une seconde suture. Dix heures après cette opération, je repris l'animal, supposant en'alors l'air qui avait été introduit dans l'abdomen était complètement résorbé : j'enfouçai un scalpel entre l'occipital et la première vertèbre cervicale du chien , et il périt presqu'aussitôt. Laissant refroidir son cadavre, je trouvai, en examinant de plus près l'intestin, que la couleur de la membrane muqueuse n'avait point diminné d'intensité. Cette expérience, extrêmement difficile à bieu exécuter, laissait trop à désirer pour que je pusse me contenter de ses résultats : cependant je commencai à croire que la pression atmosphérique est pour beaucoup dans le phénomène que nous étudions. Je recommençai alors ma première expérience sur deux chiens de même taille à-peu-près : l'injectai dans le péritoine de l'un et de l'antre deux onces de bile de bouf : je fermai immédiatement après la petite ouverture, en appliquant sur la peau de l'abdomen, préalablement rasée, un emplâtre agglutinatif. Je les tuai tous deux dix-huit heures après l'expérience, en leur coupant la moelle épipière, comme je l'ai indiqué précédemment. J'onvris immédiatement le cadavre de l'un d'eux ; j'observai de nouveau les traces de la péritonite, et je vis la décoloration des tissus s'effectuer très-scusiblement à mesure que la chaleur se dissipait. Je n'ouvris l'autre cadavre que lorsqu'il fut complètement refroidi, et je trouvai de même une péritonite dont les traces étaient un peu moins prononcées que sur le cadavre ouvert immédiatement après la mort, mais incomparablement plus marquées que celles qui avaient persisté après le refroidissement complet du péritoine en contact avec l'air. Ces expériences, répétées plusieurs fois, m'ont toujours donné des résultats semblables.

Cherchant à expliquer les phénomènes que je venais d'observer, je reconsus biendis que je devais les attribure on grande partie la presision atmosphérique dont l'action sur les tissus extérieurs est très-directe. Je coaçus que lant que la vie persiste dans l'amimal, l'action du cour contrebhalco cella de l'atmosphére, et les tissus se colerent fortement lorqu'ils sont irrités; muis la vie venant à cesser, le pridé de l'atmosphére viet plus contrebhalacé par le cour, les finidés que soit l'étendue de l'inflammation, la membrane paratt sèche et luisante; mais si on la touche avec les doigles.

sont refoulés de l'extérieur vers l'intérieur, les tissus se décolorent, et les caractères d'une inflammation récente disparaissent presqu'en totalité; c'est pour la même raison que les orifices des membranes muqueuses , et tontes les parties extérieures naturellement colorées nalies sent au moment de la mort : la suspension momentanée des battemens du cœur produit encore les mêmes résultats ; nous en avons la pronve dans la syncope. Cette observation nous fait connaître encore pourquoi les veines superficielles contiennent, dans les cadavres, toujours beaucoup moins de sang que les veines profondes. Mais cette pression atmosphérique, si évidente pour les tissus extérieurs, n'a qu'une action très-médiate sur les tissus intérieurs ; la membrane muqueuse des intestins, la plèvre, les membranes du cerveau, etc., ne se trouvent point en contact avec l'air ; il ne peut donc point agir sur ces tissus . et refouler le sang contenu dans les vaisseaux sanguins : aussi avonenons vu que les caractères de l'inflammation sont , dans ces tissus , les mêmes, à-peu-près, pendant la vie et après la mort.

Cependant, avous-nous dit, il existe une légère différence cutre les traces de l'indimantain o, observées au moment où l'on ouvre l'abdomen de l'animal chaud, peu d'instans après su mort, etcelles remiseres une constant de l'action des vaisseaux capillaires qui, agissant encore quelle dépend de l'action des vaisseaux capillaires qui, agissant encore quelu temps après la mort, font posser une petite quantité de sang dans les veines ; et, comme le cœur ne leur en envoie plus, il doit nautrellement se faire une légère décoloration; c'est en effète ce qu'on observe, mais elle est très-peu prononcée si on la compare à celle déterminée par la pression autmosphérique.

Concluous de ces expériences et de ces explications, que la remarque faite par Bichat, et vérifiée chaque jour par tosa les "praticions, n'est exacte que pour les tissus extéricurs; que les inductions qu'il en a tirées; et qui sont encore admises par tous les physiologistes d'anjourd'hui, sont complètement fausses, puisqu'on a étabil uno comparaison entre des parties qui ne sont pas placées dans les mêmes récronstances; conséquemente l'Opinion régnante, a damettunt que les phlegmasies intérieures deit ére abandonnée et faire flace aux faits extrément simples et évidens que nous avous rapportés, et que chacun peut facilement répéter. Si ce que je viens de faire conque dans cette note laissait encore quelques dontes, j'espère les dissiper extérement dans mon prochain Mémoire. on reconnait qu'elle est recouverte d'un enduit onctueux et un peu visqueux. Au lieu de présenter les taches que nous venons de décrire, cette légère nuance d'inflammation est quelquefois caractérisée par le développement des vaisseaux sanguins, formant des stries rouges plus ou moins nombreuses. Les symptômes qui annoncent cette légère nuance d'inflammation sont généralement peu violens; je ne pense pas que la mort puises jamais en être la suite: toutes les fois que j'ai rencontré ces désordres légers, les individus avajent succombé à une autre inflammation conomitante beaucoup plus violente.

Si la vie persiste et que le mouvement inflammatoire continue, les petites taches dont nous avons parlé deviennent plus éteudues et plus rapprochées, elles se confondent et forment des plaques rouges de dimension trèsvariable; les vaisseaux sanguins sont encore reconnaissa bles surtout lorsqu'on distend un peu le tissu péritonéal; dans cet état . l'épaisseur du péritoine n'est point notablement augmentée, néanmoins il a perdu de la transparence et les rayons lumineux ne le traversent que difficilement. Quand la phicgmasie est encore plus avancée. la rougeur est aussi plus intense, elle occupe une grande partie ou la totalité du péritoine ; d'autres fois elle se borne à former des bandes rouges, parcourant une partie de la longueur des intestins, se trouvant limitées très-souvent par les adhérences que ces derniers contractent entre cux. Cette couleur rouge n'est point due à la distension des vaisseaux sanguins, mais à une exsudation sanguine qui se forme à la surface du tissu péritonéal et qui y adhère fortement; aussi est-il uniformément rouge et paraît-il comme velouté. Dans cette nuance d'inflammation, le péritoine peut être encore tout-à-fait sec et luisant comme dans le cas précédent, mais le plus fréquemment on trouve exhalée dans la cavité abdominale, une quantité notable d'un fluide blanchâtre. Ces désordres dépendent d'une inflammation aiguë qui peut n'exister que depuis trois ou quatre jours ; les symptômes qui l'ont accompagnée ont pu être très-prononcés : la douleur abdominale surtout est généralement très-vive; le malade fléchit fortement les cuisses sur le bassin, afin de diminuer la tension des muscles abdominaux. Quelquefois la douleur se borne à un seul point de l'abdomen : alors on trouve la phlegmasie limitée le plus ordinairement au point douloureux ; dans tous les cas, elle est toujours plus vive dans cette partie que dans les autres. Le 3 septembre de l'année dernière, j'ouvris le cadavre d'un homme qui avait ressenti, deux jours avant sa mort, une vive douleur limitée à la région iliaque droite; je rencontrai une violente inflammation du péritoine bornée à l'appendice cœcale et au repli qui l'unit à l'intestin. D'autres fois la phlegmasie est bornée à la portion de péritoine qui recouvre la vessie ; alors l'évacuation de l'urine est presque constamment suspendue, et la douleur se fait ressentir dans le petit bassin.

La partie du péritoine qui recouvre la face inférieure du diaphragme peut encore être enflammée isolément ; dans ce cas on observe, pour symptômes particuliers, un loquet presque continuel, l'immobilité de la base de la poitrine et de la partie supérieure des museles abdominaux. Un soldat, placé à la salle 6 (salle de réserve, du Val-de-Gráce, pour les malades les plus gravement affectés), éprouvait depuis quelques jours une gastro-entérite intense qui commençait à céder aux moyens mis en usage, quand tout-à-coup une douleur violente, augmentant par la pression, se manifesta dans toute l'étendue de la base de la poitrine; un hoquet fréquent tourmentait le malade, les traits de la face deviurent gripés, les membres abdominaux étaient fortement fléchis-

Ces accidens n'ayant pu être calmés, le malade succomba après deux jours de souffrance. Les divers symptèmes énoncés firent pronostiquer à M. Broussais l'existence de l'inflammation de la portion sous-diaphragmatique du péritoine; l'ouverture du cadavre, faite le lendemain, démontre la vérité du diagnostic.

La phlegmasie du péritoine peut se dévoloppersur les divers replis de cette membrane qui servent à fixer les intestins ; ainsi je l'ai rencourtée plusieurs fois fortement prononcée sur le mésorectum, le mésocolon et quelques portions du mesentère; l'inflammation s'arrètait presque subtinement à l'endroit où le péritoine va recouvrir l'intestin. Dans cette nuance de péritonite, qui ne me paraît pas avoir été notée par les autours, les douleurs sont profondes, obtues, n'augmentent presque point par la pression; le ventre conserve sa souplesse et le malade n'éprouve qu'une sorte de malaise. Elle se rencontre le plus souvent chez les personnes affectées d'une inflammation très-chronique de la membrane muqueuse intestinale; au moins telles sont les circonstances dans lesquelles je l'ai observée.

D'après ce que, nous venons d'exposer, on voit que toutes les portions du péritoine peuvent être enflammées, 
mais plusieurs parties le sont plus fréquemment que d'autres; aînsi le mésocolon transverse et tout le mesentière
sont moins souvent malades que le grand épiploon, et ceui-ci l'est plus rarement que la portion de tunique qui
recouvre le hord libre des intestins. La portion de péritoine qui recouvre la vessie est, plus souvent affectée que
celle qui, tapisse la partie inférieure du diaphragme: Les
péritonites partielles se développent généralement par
l'effot d'une stimulation instantanée agissant avec force
sir une partie très-limitée du péritoine; ainsi une per
foration qui se forme tout-h-coup dans un des points de

l'intestin, la rupture subite de l'estomac ou de la vésicule du fiel , déterminent ordinairement leur apparition. Ouelquefois, il est vrai, il n'y a pas rupture des tuniques intestinales , mais seulement transmission de l'inflammation de la tunique muqueuse à la membrane séreuse. La cause de ces diverses péritonites partielles peut, dans le plus grand nombre des cas, être pressentie par la nature seule des symptômes : ainsi, quand on voit un homme, qui, après avoir éprouvé une gastro-entérite assez vive dont il est presque convalescent, présenter tout-à-coup et sans cause évidente « l'explosion des symptômes les plus violens de la péritonite : quand ou remarque que le ventre, de souple et indolent qu'il était. devient dur , ballonné et douloureux à la moindre pression, que les traits de la face se décomposent, que le pouls devient très-petit, serré et souvent irrégulier, on peut assurer qu'une péritonite partielle se développe et qu'elle est due probablement à une perforation de l'intestin et au passage de matières étrangères dans la cavité péritonéale : i'ai vu plusieurs faits de ce genre, et toujours le pronostic a été réalisé par l'inspection cadavérique; dernièrement encore M. Broussais a publié une observation analogue : il avait parfaitement pressenti la cause de la mort du sujet. (1)

Les inflammations siguës du péritoine déterminent encore d'autres désordres que ceux précédemment notés; ou voit des portions très-tendues du péritoine tellement enflammées qu'elles sont d'un rouge pourpre ou violet et même presque noires. Dans des cas semblables les intestios adhèrent souvent entre eux sans l'intermédiaire d'une fausse membrane; quand cette dernière existe. l'on voit

<sup>(1)</sup> Ann. de la méd. physiol., mai 1822, page 392,

une concrétion blanchâtre composée d'albumine, d'une étendue plus ou moins grande.

L'inflammation du péritoine peut encore être poussée plus loin et la gangrène en être la suite : on rencontre alors des cesarres noirêtres, en général de peu de largeur, mais pouvant présenter dans quelques cas un ou plusieurs pouces d'étendue. Ces faits ont été observés par plusieurs auteurs, ils sont eependant assez rares, parce que le trouble survenu dans l'économie par la violence de l'inflammation doit faire périr le malade avant que la gangrène ait eu le temps de survenir. \*

Un phénomène très-singulier, et que je crois n'avoir pas encore été indiqué, s'est présentéà mon observation dans le eourant del l'année 1822. J'ai rencontré chez un homme, mort à la suite d'une péritonite aigué, sans désordres inflammatoires très-considérables, un emphysème sous-péritonéal; tout le péritoine se trouvait inégalement souleré par le gaz qu'on pouvait, par la pression, faire passer dans les cellules voisines et augmenter la distension; tous les replis du péritoine étaient en partie séparés par cegaz. Dans un second cas, je rencontrai l'emphysème sous-péritonéal beaucoup moins étendu : il était limité à la portion sous diaphragmatique et sous-hépatique. Je puis assurer que la putréfaction n'avait aucune part à ce phénomène.

Le mésentère contient quelquefois des collections parulentes assez abondantes et limitées dans un especes lis precirconsorit. Ces collections sont de deux espèces: la première reconnaît pour eause l'inflammation du tissu cellulaire inter-péritonéal, développée primitivement dans ce tissu, ou communiquée par l'irritation préalable de la surface interne du péritoine; la deuxième espèce est formée par la fonte de ganglions mésentériques fort volumineux, qui, par le fait d'une inflammation chronique', se sont réduits en une sorte de putrilage puriferme; cette dernière espèce est la plus ordinaire. La première est beaucoup plus rare; néanmoins elle existe, et l'on a vu des abcès de cegenre, si considérables, que les deux lames du mésentère étaient écartées au point que tout l'abdomen se trouvait rempli par cette tumeur (1).

Lorsque l'inflammation du péritoine a duré vingt, vingtcinq ou trente jours , les désordres sont en général fort étendus; des fausses membranes albumineuses, d'un blanc pur, d'autres fois grisâtres ou même un peu rougcâtres . établissent des adhérences entre tous les points des intestins, et entre ceux-ci et la paroi abdominale. Ces fausses membranes recouvrent généralement des parties très-phlogosées, et quand on vient à les détacher, il est très-fréquent de remarquer la coloration en rouge trèsprononcée de leur surface adhérente. Ces fausses membranes varient d'épaisseur : ordinairement elles n'ont qu'un quart de ligne ou une demi-ligne, mais quelquefois elles sont beaucoup plus fortes. J'en ai vu qui étaient épaisses de deux et trois lignes. Elles n'attendent pas vingt ou trente jours pour se former ; elles sont quelquesois trèssensibles après trente-six ou quarante-huit heures d'inflammation; mais alors leur épaisseur est proportionnée au peu de durée de la maladie.

Ces fausses membranes ne sont pas friables; on les voit s'alonger lorsqu'on les tiraille, et elles reviennent sur elles-mêmes quand on cesse la traction; elles sont done très-sensiblement élastiques.

Nous avons déja dit que, dans une nuance de péritonile, la membrane séreuse enflammée était sèche, et contractait des adhérences avec les parties voisines : nous n'avons plus à nous en occuper. Mais il nous reste à parler des fluides qu'on peut rencontrer dans la carité du péri-

<sup>(1)</sup> De abscessu mesenterii ; Halleri Dissertatio.

toine après son inflammation aiguë. Pendant les premières heures de l'inflammation, le fluide sécrété ne présente guère de différence d'avec l'état normal, que par sa quantité plus abondante; après trente six ou quarante-heures de maladie, le liquide se trouve accumulé en quantité trèsnotable; il se ramasse ordinairement dans les partics les plus déclives, à moins que des adhérences ne le retiennent fixé dans d'autres points. Sa couleur varie singulièrement; il est quelquefois assez limpide, et cela a principalement lieu lorsque la péritonite est partielle. Lorsque l'inflammation dure depuis plusieurs jours, le fluide est généralement blanchâtre, grisâtre ou lactescent : cette couleur a été, comme l'on sait, une source d'erreurs pour une foule de médecins peu exercés aux recherches d'anatomie pathologique, et qui, ne s'en rapportant qu'aux sens, ont admis, sur la simple analogie de couleur, les épanchemens de lait dans la cavité abdominale. Je ne chercherai point à combattre la méprise qu'ils ont faite; tous les hommes qui ne se laissont guider que par l'expérience et le raisonnement ont fait justice , depuis long-temps , de l'erreur dont nous parlons. A la suitc de la péritonite aiguë, on peut encore rencontrer du sang pur épanché dans l'abdomen. Ce cas est très-rare : plus souvent ce sont des stries sanguines placées sur plusieurs points des intestins. La quantité de liquide épanché varie depuis plusieurs onces jusqu'à quelques litres, mais elle s'élève rarement au-delà dans les péritonites aiguës. La consistance du liquide présente des différences très-notables; quelquefois il est limpide comme de l'eau, ne contenant aucun caillot albumineux : dans d'autres cas, il est onctucux, épais, semblable à du lait bien gras, ou au pus du tissu cellulaire; souvent il contient des masses blanchâtres formées par des caillots d'albumine concrétée. Dans plusieurs cas de péritonite partielle,

j'ai rencontré une sérosité jaunâtre assez abondante, au milieu de laquelle nageaient des flocons jaunâtres ayant la plus grande ressemblance avec l'albumine d'un œuf frais. Ces flocons formaient des masses dont la grosseur variait depuis celle d'une noix jusqu'à celle du poing.

(La suite au prochain Numéro.)

Dégénérescence fibreuse du péricarde, de plusieurs lignes d'épaisseur; péricardite, pleurésie, etc.: observation recueillie à l'Hôtel-Dieu de Caen, par M. Le Bions fils, D.-M.-P.

Desjardins, âgé de vingt-deux ans, matelassier, lymphatique, d'une constitution faible, avait depuis longtemps l'haleine courte, et ne pouvait courir sans être promptement forcé de s'arrêter, quand, au milieu du mois de juillet 1821, il fut pris, sans cause connue, de douleurs dans tous les membres et d'une toux très-sèche. Il continua son travail ordinaire. Dans le mois suivant, les ganglions cervicaux formèrent de chaque côté du col, mais surtout du côté gaucho, une tumeur indolente assez volumineuse; l'augmentation des accidens primitifs ne détourns point encore Desjardins de son travail, et ce ne fut que le 25 septembre suivant, soixante-dix jours après la manifestation de la toux, qu'il entra à l'Hôtel-Dieu dans l'état que voici : visage pâle , lèvres bleucs et gonflées : toux vive, expectoration muqueuse et filante; respiration très-courte, très-pénible, impossible même dans le décubitus sur le dos. Dans cette position, la suffocation est imminente, et le malade n'éprouve quelque soulagement que lorsqu'il est assis ,. le corps penché en avant; c'est dans cette attitude qu'il passe les nuits entières sans sommeil. La poitrine percutée ne rend dans toute son éten512 EXTRAITS

due, mais particulièrement en devant, qu'un son mat, et lorsqu'on fait exécuter au malade une grande inspiration, il ouvre la bouche, fait des efforts, mais il est facile de juger qu'il entre peu d'air dans ses poumons. Pouls petit. très-fréquent; battemens du cœur imperceptibles; chaleur de la peau naturelle. Le malade n'accuse aucun point douloureux. (Vingt sangsues au côté droit de la poitrine, boiss. gommeuses, looch blanc.) Le 18 octobre, même état. Nouvelle application de sangsues, tout aussi infructueuse que la précédente. Le 22, application successive de deux vésicatoires volans sur la poitrine. Les jours suivans, le malade supporte plus facilement la position horizontale. Calme la nuit, obtenu par l'administration de juleps anodins. Le 5 novembre, l'état du malade ne s'étant point amélioré, un séton est passé à travers les tégumens de la partie latérale gauche de la poitrine. Il s'ensuit une hémorrhagie très-considérable, qui dure pendant vingt-quatre heures, et le lendemain, 6 novembre, décoloration complète du visage, faiblesse extrême, respiration plus facile, toux moins fréquente, expectoration peu abondanté, avec des stries de sang; pouls très-fréquent, peau chaude, soif vive la nuit, agitation presque continuelle. Du 6 au 8, il survient deux hémorrhagies nasales abondantes qui exigent le tamponnement. Le 8, la face est tout-à-fait décolorée, ainsi que les lèvres et la langue ; la voix est presque éteinte ; le malade est couché sur le dos, la tête élevée : sa respiration est assez facile et régulière; il y a peu de toux et presque point d'expectoration ; pouls fréquent , plus fort et plus développé malgré la faiblesse générale. Nouvelles hémorrhagies nasales dans l'après-midi ; tamponnement des narines. Le 10, on s'aperçoit que la tumeur formée par les ganglions cervicaux a disparu. Du 10 au 13, pâleur et faiblesse portées au dernier degré; paupières demi-closes, plus de toux ni

d'expectoration; respiration précipitée et abdominale; voix éteinte; pouls fréquent; sa force contraste avec l'abattement dans lequel le malade est plongé; nulle altération des facultés intellectuelles. Mort le 13 à midi.

Examen cadavérique, vingt-une heures après la mort. Extérieur. - Pâleur générale très-marquée, surtout aux lèvres et à la conjonctive; nulle infiltration; roideur cadavérique; veux ternes, maigreur peu avancée, conformation régulière. Le séton est placé environ à trois travers de doigt au-dessous du mamelon gauche; autour de la plaie existe une extravasation sanguine de l'étendue de la main. Tout le tissu cellulaire sous-cutané du thorax et de l'abdomen , jusqu'à la ligne blanche , est infiltré de sang uoirâtre. - Cavité thoracique. Du côté gauche, trois verres environ de sérosité sanguinolente; plèvres costale et pulmonaire opaques, épaissies et parsemées de capillaires sanguins très-injectés. Du côté droit, adhérences albumineuses récentes du poumon au diaphragme; granulations rouges, irrégulières, sur la plèvre disphragmatique. qui est aussi parsemée de capillaires sanguins très-développés. Les deux poumons sont violacés, engorgés à leur partie postérieure. Dans le poumon droit, cet engorgement est plus marqué et se rapporte davantage à l'engouement qu'à l'effet cadavérique. Un grand nombre de ganglions bronchiques sont gouflés, d'un rouge intense et désorganisés. Parmi eux, se trouvent plusieurs kystes du volume d'un haricot , remplis d'une matière jaupâtre , friable , granuleuse et formée de sous-carbonate de chaux. Le parenchyme pulmonaire, au voisinage des ganglions altérés, est plus engorgé, et les divisions bronchiques contenues dans son épaisseur ont leur muqueuse d'un rouge vineux. Le péricardo, avant d'être incisé, forme une masse d'un blanc tirant sur le jaune, très-consistante , pyramidale , dont la base tient à la convexité du

diaphragme, et dont le sommet s'élève jusqu'au tiers inférieur de la trachée-artère. Cette tumeur adhère en devant à la première pièce du sternum, en arrière à la sentième vertèbre eervicale d'abord, puis aux vertèbres dorsales; sur les côtés, à la face interne de la clavieule et de la première côte; partout ailleurs ses moyens d'union sont lâches et eelluleux. Incisée selon sa longueur, elle nous a permis de voir qu'elle était due à une augmentation considérable de l'épaisseur du péricarde; bornée à quelques lignes dans la portion inférieure de l'enveloppe, cette épaisseur s'aecroit à mesure qu'on s'élève vers la basc du cœur et l'origine des gros vaisseaux, au point d'acquérir un pouce à un pouce et demi. En cet endroit le néricarde, prodigieusement épaissi et tout-à-fait dégénéré, semble, comme une matière coulante, s'être moulé autour de tous les vaisseaux qui partent du eœur, avoir rempli leurs intervalles , fixé invariablement leurs rapports et ne former avec eux qu'un seul bloe. L'aorte et les autres vaisseaux compris comme elle, ouverts dans l'étendue de leur trajet à travers la tumeur, ont paru avoir conservé leur calibre ordinaire. La consistance de cette altération de tissu se rapproche beaucoup de celle de l'utérus, et même de celle du cartilage, sa couleur est d'un blanc jaunâtre , sa texture fort serrée ; sa résistance à la dilacération et sa pesanteur très-considérables. On n'y apercoit aucun vaisseau, aucune trace d'organisation. La cavité du péricarde contient deux cuillerées environ d'un fluide de couleur citrine , mêlé de concrétions membraniformes ; sa surface est granuleuse et rouge en plusieurs endroits. Cœur : un peu plus volumineux que dans l'état ordinaire, graisseux, flasque, surtout du côté droit, où le ventricule et l'oreillette paraissent plus amples que de coutume. L'oreillette gauche est surtout très-petite. Toutes les cavités de ce viscère, ainsi que les gros vaisseaux, contiennent

très-peu de sang. Ce fluide est peu séreux, moins coloré que de coulume. Membrane muqueuse gastrique trèsridée, un peu rouge, couverte d'un mucus épais. Rien de particulier dans les autres viscères.

Cette observation mérite de fixer l'attention sous plus d'un rapport : on y trouve déorite une lésion organique assez zare, et la symptomatologie des affections du péricarde est encore si obseure, qu'on doit recueillir avec empressement tous les faits relatifs à ce sujet.

L'écorme timeur développée dans le péricarde, et qui de la partie inféricure de ce sac membraneux s'étendait jusqu'au niveau de la première pièce du sternum et de la clavicule, s'était vraisemblablement accrue avec lenteur. La dyspnée légère à laquelle le malade était sujet depuis long-temps, semble avoir été produite par cette tumeur dont aucun autre signe ne pouvait porter à soupconner l'existence; dèja elle avait acquis un volume considérable sans que la nutrition du malade fût sensiblement altérée. Nous retrouvons ici l'application de cette loi générale, savoir, que lorsqu'un tissu accidentel se développe dans un orçanse, ce tissu n'exerce ordinairement une influence fâsule que de la nutrition, que lorsqu'il n'a point d'analogue parmi les tissus sains.

Le premier degré de la tumeur décrite par M. Lebidois emble exister dans ces plaques blanches que l'on trouve assez souvent développées à la surface du péricarde, ou plutôt entre son feuillet fibreux et son feuillet séreux. J'ai cu quelquefois occasion de voir ces plaques, plus volumineuses et plus épaisses, soulever d'une manière netable la lame sércuse au-dessous de laquelle clles étaient développées, et faire une saillie plus ou moins considérable à l'intérieur de la cavité du péricarde. J'ai trouvé une fois

chez un individu atteint d'anévrysme du cœur, une tumeur du même genre développée à la surface du cœur entre les deux lames du péricarde, égalant à-peu-près le volume des deux ventricules, et semblant par sa forme un second cœur surajouté au premier. D'ailleurs , le tissu cartilagineux ou fibro-cartilagineux est , de tous les tissus accidentels, celui qui envahit le plus fréquemment le péricarde. Dans cette membrane, comme dans les autres parties où il se développe, ce tissu tend quelquefois à s'ossifier : et quelques-uns des prétendus os du cœur, décrits par plusieurs auteurs des siècles précédens, n'étaient peutêtre que des produits accidentels de ce genre. Sous le rapport de la fréquence du développement de ces produits. le péricarde se rapproche des autres membranes séreuses : c'est également à la surface externe de l'arachnoïde, de la plèvre, du péritoine, et surtout de la membrane interne des artères, qui, par son organisation, offre tant d'analogie avec les séreuses, que l'on rencontre les tissus cartilagineux ou osseux accidentels plus communément encore que dans le péricarde. Les tissus accidentels sans analogues dans l'économie, le squirrhe, l'encéphaloïde, le tubercule, naissent plus souvent au contraire à la surface externe des membranes muqueuses, dans le tissu cellulaire qui les unit aux parties subjacentes. J'ai vu deux fois cependant une masse de tissu encéphaloïde interposée entre la lame fibreuse et la lame séreuse du péricarde, et il n'est nas très-rare de trouver chez les enfans ccs deux lames séparées par des tubercules de nombre et de grandeur variables.

La tumeur du péricardo aurait pu vraisemblablement exister encore bien long-temps sans donner lieu à aucun symptôme grave. Les concrétions crétacées dont quelques ganglions bronchiques étaient le siège, la rougeur de la membrane muqueuse d'une partie des conduits aérifères rendent suffisamment raison de la toux seche qui avait lieu depuis long-temps. C'est au milieu de cet état d'incommodité habituelle, qu'une double pleurésie frappa le malade; son invasion ne paraît avoir été annoneée par aucune douleur ; l'anxiété extrême , et surtout l'état d'orthopnée avec inclinaison du tronc en avant , indiquaient une pleurésie diaphragmatique (1), et l'ouverture du cadavre en démontra effectivement l'existence. La douleur de l'hypocondre, l'un des signes les plus caractéristiques de cette espèce de pleurésie, ne se montra point ici. On doit regretter que l'auscultation n'ait point été pratiquée. et que la poitrine n'ait point été pereutée avec un peu plus de soin. L'abondante évacuation de sang, déterminée par le séton, n'arrêta pas les progrès de la double phlegmasie des plèvres; des hémorrhagies nasales multipliées épuisèrent inutilement le malade, et il succomba à la gêne toujours eroissante de la respiration.

## Note sur la vaccine ; par le docteur RATIER.

Il semble que tout a été dit sur la vaccine, il semble surtont qu'il soit inutile désormais de chercher à prouver son utilité; elle est incontestable pour tous les médecins, mais le public est loin de partager cette convietion que vingt-cinq ans de succès non interrompsir rendraient bien légitime. On s'étonne de la voir en butte à des objections tellement ridicules, que le médecin dédaignerait d'y répondre s'il n'était persuadé qu'il lui appartient moins qu'à personne d'imposer sa croyanee, et qu'il doit tou-iours motiver son opinion.

C'est un fait bien remarquable et démontré jusqu'à

<sup>(†)</sup> Voyez sur co sujet, le Núméro d'éctobre des Archives.
3. 3h

l'évidence , que la vaccine est dans l'immense majorité des cas un préscryatif assuré contre la variole, et que de tous les remèdes employés en médecine, il n'en est pas un qui ait subi et soutenu plus d'épreuves et de recherches en tout genre ; cependant tandis que le public, même éclairé, prodigue sa confiance aux charlatans les plus absurdes et les plus déhontés, il la refuse obstinément aux conseils les plus sages, et aux pratiques les plus salutaires. Nous ne rechercherons pas ici la cause de cette prévention funeste : nous voulons seulement réfuter quelquesunes des objections dirigées contre l'innoculation Jennerrienne par ses opiniâtres adversaires. On a déjà fait justice d'un grand nombre d'entr'elles , les observations médicales, les mieux suivies, répétécs sur tous les points du globe, et mieux encore une génération toute entière parmi laquelle les personnes stygmatisées par la variole sont aussi rares que celles qu'épargnait jadis ce fléau , les ont réduites à leur juste valeur ; mais le génie du mal semble suggérer à nos antagonistes des movens toujours nonveaux pour arrêter les progrès de cette inappréciable découverte; et ils réussisent trop souvent à séduire la classe peu instruite de la société sur laquelle ils excreent un cmpire tyrannique. Ils doivent être satisfaits de leurs succès qui sont mis en évidence par le rapport du Conseil de salubrité dont voici les résultats numériques; ils n'ont pas bcsoin de réflexions. En 1820, 41 personnes moururent de la petite vérole; en 1821, elle en moissonna 112; enfin en 1822, elle a fait 1136 victimes. Voilà donc à Paris seulement 1389 individus auxquels la vaccine eût sauvé la vie; car nous ne parlons même pas de ceux qui, survivant à la maladie, périssent quelques semaines, quelques mois après, des affections qu'elle traîne à sa suite. Nous ferons remarquer seulement qu'il résulte d'un rapport fait par la Société instituée à Londres pour le soulagement des aveugles indigens, que le quart de ces infortunés a été privé de la vue per la variole.

Une preuve contre la vaccine serait un certain nomhre d'observations bien authentiques de varioles développées chez des sujets bien vaccinés : nous disons un certain nombre, car personne ne s'est avisé de contester les vertus du quinquina, du mercure, de l'émétique, narce que ces médicamens ont manqué leur effet dans des cas certainement plus nombreux que ceux où la vaccine s'est trouvée en défaut ; or , cette preuve est encore à fournir, et d'après les recherches faites à ce sujet, il a été reconnu que les varioles consécutives à la vaccine sont excessivement rares, et tellement modifiées dans leur marche, leur durée, leurs symptômes et leur terminaison, que plusieurs auteurs ont proposé d'en faire une variété à part. Veut on les pièces à l'appui ? En 1821. M. le Comte de Tournon, Préset de la Gironde, voyant une épidémie de variole ravager son département, et la vaccine perdre beaucoup de la confiance publique parce que quelques sujets prétendus vaccinés avaient été atteints par la contagion, ordonna une enquête médicale à ce sujet. Ce travail exécuté avec tout le talent et l'activité possible, par une commission prise au sein de la Société Royale de Médecine de Bordeaux, offre les détails les plus intéressans ; mais le point principal est que sur TRENTE MILLE individus vaccines, pouze seulement furent soupconnés d'avoir eu la variole, et ce nombre, déià tellement faible qu'il ne prouverait absolument rien , fut réduit par un examen attentif de toutes les circonstances et de la vaccination et de la variole , à DEUX. Encore fautil dire que, chez ces deux malades. l'affection fut extrêmement bénigne et d'une durée de moitié moindre que celle de la variole ordinaire. On sait que, dans la plupart des cas, les varioles signalées chez les sujets vacci-

nés n'ont plus été, vues de près, que des varicelles un peu considérables. Il est un caractère propre à faire éviter toute méprise : ce caractère , indiqué par Corvisart dans ses lecons cliniques, est une vésicule remplie de sérosité qui se montre au sommet du bouton dans la varieelle au début de la maladie, et qu'on ne trouve pas dans la variole. Cette observation mériterait d'être vérifiée, et servirait à éclaircir les cas douteux. Il est d'autant plus important de constater d'une manière positive ces faits, que les adversaires de la vaccine s'en emparent , les grossissent , les multiplient et les présentent à la multitude toujours satisfaite de voir déprécier les institutions utilés. Au mois de février 1823, j'ai soigné un individu vacciné depuis dixsept ans chez lequel la vaccine s'était développée régu lièrement. Après quatre jours d'ineubation marqués par la fièvre, du brisement, du dégoût, des nausées, de la céphalalgie, de la rougeur aux conjonctives, du corvza, il se manifesta d'abord à la tête, puis au tronc et aux extrémités, des petites taches rouges et légèrement saillantes ; le troisième jour ces élevures étaient surmontées d'une vésicule remplie de sérosité transparente qui peu-à-peu devint trouble, puis purulente; quelques pustules étaient confluentes; quelques-unes offraient à leur centre un point noirâtre et légèrément déprimé. La desquammation fut complète le dixième jour de l'éruption et le quatorzième à dater de l'invasion des premiers symptômes. Pendant les premiers jours, la fièvre fut assez considérable et accompagnée d'angine, cependant tout céda à un traitement antiphlogistique assez peu actif. Il fut évident pour le docteur Gaultier de Claubry qui fut appelé et pour moi, que cette maladie n'était pas la variole, nous le déclarâmes formellement, et cependant les parens et le malade lui-même sont persuadés et répètent partout que la vaccine ne préserve pas de l'affection variolique. On lit dans

plusieurs recueils des observations de maladies semblables qu'on pourreit désigner par le nom d'éruption varioliforme; elles sont toutes exemptes de danger et ne peuvent en aucune manière servir d'objèction contre la vaccine.

L'observation la plus superficielle suffit pour faire voir que les avantages de la vaccine sercient encere incalculables quand même tous les êas de non succès seraient authentiques; quand même ils seraient deux fois plus 
nombreux qu'on ne le dit; quand même, ce qui est absolument faux, elle offirirait une chance de mort sur 
mille, Les 'preuves sont palpables et multipliées. Une 
seule épidémie de variole qui sévit à Paris dans une des 
premières années de ce siècle, enleva vingt mille personnes de tout sexe et de tout âge; en 1809 la vaccine réduisit essonnère à 13 décès. Le travail de la commission de Bordeaux dont j'ai parlé au commencement de 
cet article, établit à deux sur trente mille le nombre des 
non-réussites.

Des faits aussi convaincans sont propres à férmer la bouche aux détracteurs de la vaceine; aussi poussés en quelque sorte dans leurs derniers retranchemens, ils sont maintenant réduits à élever des doutes sur la durée de sa propriété préservaitve. Dans ces demirers temps, quelques personnes ont fait courir le bruit que la vaccine préservait à la vérité de la petite vérole, mais que cette précieuse qualité s'anéantissait au bout de quelques années, et qu'alors les sujets redevenaient aptes à recevoir non seulement la variole, mais la vaccine elle même. Si une semblable opinion eût été appuyée sur des recherches et des observations, elle aurait dû être accueille; mais ee n'est pâs la manière de procéder de nos adversaires. Ils ont avancé cette opinion sans savoir comment ils la soutiendraient, Plus françes dans leur conduite, les

défenseurs de la vaccine ont examiné : et voici le résultat de leurs recherches : plusieurs sujets vaccinés depuis dix, douze, quinze, et vingt ans, d'une manière non équivoque, l'ont été de nouveau et plusieurs fois chacun, par un assez grand nombre de piqures avec du virus, qui, inoculé à des sujets encore intacts, a développé la vaccine la plus régulière. Chez eux, au contraire, dès le moment de la piquec, il s'est manifesté une démangeaison assez vive accompagnée d'une rougeur très-légère : au bout de quatre à cinq heures s'est développée une petite tumeur pointue, irrégulièrement circonscrite à sa base, qui était d'un rouge vif. Il ne s'est pa's formé de vésicule. Cette tumeur a persisté jusqu'au troisième jour, s'est affaissée peu-à-peu, et par une sorte de résolution. Tout avait disparu au huitième jour. Des piques pratiquées avec une lancette sèche n'ont donné lieu à aucun travail local. Ces expériences suivies avec soin ent mis hors de doute le point contesté. On aurait pu supposer que des individus chez lesquels il n'y avait eu qu'un seul bouton de vaccine, ayant été en quelque sorte moins imprégnés, seraient plus accessibles à une nouvelle contagion ; il n'en a pas été ainsi. Il resterait à savoir , ce qui , je crois, n'a pas été examiné, si les individus qui ont eu fort anciennement la variole, scraient susceptibles de contracter la vaccine.

On a dit encore que le virus vaceini, par des transmissions multipliées, avait subi une altération qui rendait nécessaire de le régénérer en allant le reprendre à sa source; des recherches nombreuses ont prouvé que ce virus n'avait nullement changé, et que cette régénération était parfaitement inutile. La vaceine, dit le docteur Husson, conserve évidemment à l'état tous les sujets que la variole aurait moissonnés; elle peut, d'après des calcules exets, augmenter, en France seulement, la population de trois millions d'individus dans un siècle. Quelle effrayante responsabilité prennent sur eux les adversaires de la vaccine, lors qu'ils détournent le peuple de cette pratique salulaire!

Le Gouvernement, dont les intentions à ce sujet sont continuellement méconnnes et méprisées, nei devrait-il pas enfin user d'autorité?

Des Diplogénises, ou déviations organiques par duplicité; par Gilbert Breschet, chef des travauce anatomiques, et agrégé en exercice à la Faculté de Médecine de Paris, chirurgien en chef de l'hospice des Enfans-Trouvés, etc., etc.

Nous avons divisé les diplogénèses (1) en celles qui sont par simple union ou adhérence, et en celles qui dépendent de la pénétration des germes ou embryons. Ces deux genres ne diffèrent probablement que par leur degré; aussi nous proposons-nous de les traiter à la suite l'un de l'autre.

PREMER GENRE. — Des diplogénèses par pentierration ou inclusion. — Ce n'est guère que depuis les premières années de ce siècle que les physiologistes et les pathologistes es sont occupés de l'étude de ce genre de monstruosité. Mais, depuis 'l'observation si intéressante que l'on doit à M. le professeur Dupuytren, beaucoup de faits semblables ont été signalés et publiés. L'observation sur le jeune Bissieu n'est connue que par un extrait fort abrégé, inséré dans le premier Bulletin de la Société de la Faculté de médécine. L'histoire complète de cë cas remarquable était encore inédite, et nous nous propo-

<sup>(1)</sup> Voyez le Dictionnaire de Méd., article privierron organious.

sions de l'insérer dans un ouvrage d'anatomie pathologique qui parattra bientôt; mais, comme tout récemment on a cherché à donner par la lithographie une représentation des pièces en cire déposées dans le Muséum de la Faculté, M. Dupuytren m'a chargé de publier l'observation dans son entier. De la sorte, on aura une description des oblets, bien sunérieure à celle qu'on possédait.

J'ai aussi été engagé par M. Dupuytren à joindre à son observation tous les faits analogues qu'on possède, ainsi que ceux que j'ai observés à l'hospice des Enfans-Trouvés. Enfin, j'ai cru devoir terminer ce travail par l'exposition des diverses théories fournies par la physiologie pour expliquer ces prétendues monstruosités ou diplogénèses par pathetration.

I.re Observation (de M. le professeur Dupuytren). -Amédée Bissieu, fils de M. Bissieu, propriétaire à Verneuil , département de l'Eure , naquit en 1790 , d'une femme jeune, bien portante et déja mère d'un autre enfant bien conformé et d'une bonne constitution. Dans la nuît où sa mère présume qu'il fut concu, une de ces alarmes alors si fréquentes en France causa une violente agitation dans la ville, et fit courir en tumulte les habitans aux armes. Pendant sa grossesse, madame Bissieu éprouva quelques chagrins et de fréquentes indispositions. Néanmoins son agcouchement fut heureux. On croit avoir remarqué que pendant le travail il s'écoula une grande quantité d'eau par le vagin. Immédiatement après sa naissance, le jeune Amédée fut remis entre les mains d'une nourrice qui , l'ayant trouvé faible et mal portant , parut désespérer, pendant quelque temps, de réussir à l'élever. Ramené ensuite à la maison paternelle, cet enfant se plaignit, dès qu'il put balbutier, d'une douleur au côté gaucho de la poitrine et du ventre. Il avait dès-lors cette partic d'un volume qui fit craindre qu'il ne fût attaqué du

carreau; mais ce volume était d'ailleurs tellement variable, qu'on se détermina par la suite à lacer sa culotte, afin de l'accommoder plus aisément à ces variations. Gependant, à mesure qu'il grandit, les eraintes que l'on avait conques du carreau se dissipèrent; mais l'habitude du corps du jeune Bissieu resta grêle, sa figure maigre et blême; et il est remarquable qu'il ne cessa de se plaindre de temps à autre, quoique faiblement, de douleurs au côté, et qu'il fut toujours sujet à des appétits fort irréguliers, souvent fantasques, et à des indigestions fréquentes.

Un jour on apereut, en l'habillant, qu'il avait les deux dernières côtes gauches plus élevées et plus saillantes que les autres, ce qu'on attribua à l'habitude qu'il avait de sucer le pouce de la main droite en inclinant son corps du même côté. On donna d'autant moins d'attention à cette circonstance, que le jeune Amédée se faisait alors remarquer par sa gaîté, par sa vivacité et par une ințelligence au-dessus de son âge ; il montait et galoppait à cheval avec une agilité et une hardiesse extraordinaires. Un jour qu'il se livrait à cet exercice, il se laissa tomber et se fractura le bras. Il guérit très-bien de cet accident. Quelque temps après, il fut envoyé dans une pension à Rouen. C'est là qu'après un séjour de dix-huit mois environ, pendant lequel il ne s'était plaint d'aucune indisposition nouvelle, il fut subitement pris d'une douleur aiguë au côté et dans l'hypocondre gauche, et de fièvre continue avec des redoublemens et un sentiment d'oppression. A la douleur et à la fièvre se joignit une tuméfaction très-grande du bas-ventre, dans le lieu où existaient auparavant l'élévation et le sentiment habituel de douleur. Le malade fut saigné et mêmo purgé. La fièvre continua, et la tuméfaction fit des progrès. Au septième jour de la maladie, M. Blanche, chirurgien , sentit distinctement dans l'abdomen une tumeur dure et très-douloureuse, s'étendant en longueur des fausses côtes à la crête de l'os des îles, arrondie d'un côté à l'autre et du volume d'un gros melon. On fit dès-lors usage d'applications émollientes, de lavemens adoucissans et de boissons délavantes ; on employa même , par la suite. de légers fondans. Cependant les douleurs ne diminuerent qu'après qu'il fût survenu un dévoiement abondant de matières puriformes et fétides. Le calme des douleurs et l'affaissement de la tumeur n'empêchèrent pas le jeune malade de dépérir et de tomber dans le marasme, lorsqu'au bout de plusieurs mois d'un traitement inutile il fut renvoyé au sein de sa famille. A son arrivée . MM. Guérin et Bertin-Desmardelles reconnurent la tumeur dure et grosse placée dans l'hypocondre gauche. Mais, malgré leurs soins, le mal ne continua pas moins de faire des progrès. Bientôt, à une toux opiniâtre et continuelle, accompagnée de crachats purulens et infects, se joignit un dévoiement de matières fétides, au milieu desquelles on trouva, six semaines avant sa mort, un paquet de poils roulés sur eux-mêmes. Enfin cet infortuné jeune homme. parvenu au dernier degré de marasme, périt le 25 prairial an 12, dans la quatorzième année de son âge, et six mois après l'invasion des premiers symptômes de sa maladie.

La singularité de l'affection à laquelle il avait-succombé, les póils qu'il avait rendus par les selles, et les soupçons vagues auxquels des circonstances aussi éxtraordinaires avaient donné lieu, faisaient vivement désirer, de ses parens mêmes, l'ouverture de son corps. Elle fut faite le lendemain, à leur prière, par MM. Guérin et Bertin-Desmardelles. Il est sans doute à regretter que des circonstances impérieuses ne leur aient pas permis de la faire avec plus de détails. Gependant, malgré la précipitation qu'ils furent obligés de mettre dans cette ouverture; ils

découvrirent dans l'hypocondre gauche, au-dessous de la rate, une très-grande poche membraneuse, épaisse, adhérente à toutes les parties environnantes, et particulièrement à l'un des gros intestins, qu'ils présumèrent être le colon; et dans cette poche, au milieu d'une matière purulente, épaisse et jaunâtre, deux masses principales, à-peu près égales en volume , situées transversalement audevant de la colonne vertébrale, appliquées l'une à l'autre et néanmoins bien distinctes. De ces deux masses , l'une , placée inférieurement, était composée d'une forte poignée de cheveux entrelacés ou feutrés; autour de celle-ci étaient deux petits pelotons de poils semblables en tout à celui que le malade avait rendu par les selles six semaines avant sa mort. L'autre, située plus haut, consistait en une masse, alongée, charnue et osseuse, et recouverte par de la peau. On voyait à l'une de ses extrémités une tête informe, avec des poils, des dents, une ébauche de nez, une sorte d'orbite d'un côté et d'oreille de l'autre : à l'extrémité opposée, on voyait un appendice en forme de membre, terminé par quelques languettes armées d'ongles. Enfin, de la partie movenne de cette masse, qui semblait tenir lieu de la poitrine et du ventre, partait un ligament épais et très-court qui allait s'insérer aux parois du kyste. MM. Guérin et Bertin-Desmardelles, jugeant cc cas digne des recherches les plus attentives, enlevèrent, sans l'entamer, cette masse charnue du bas-ventre, et l'emportèrent avec l'estomac, la rate et une partie du gros intestin. Ils constatèrent ensuite qu'il n'existait, ni à l'extérieur ni à l'intérieur, aucune trace d'organes féminins, et que le sexe d'Amédée Bissieu était vraiment et exclusivement masculin. Enfin ils trouvèrent : en poursuivant la dissection du reste du corps, 1.º que le foie était très-volumineux, bien qu'il cût été comprimé par la tumeur ct repoussé par elle dans l'hypocondre droit; 2.º que les poumons étaient blanchâtres et qu'ils contenaient du pus, non pas ramassé en foyer, mais répandu et comme infiltré dans toute leur substance.

Les pièces extraites du corps d'Amédée Bissieu ayant été portées à Rouen et remises à M. Blanche, chirurgien de cette ville, les faits que nous venons de rapporter acquirent en peu de temps une publicité très-grande. On s'empressa de les expliquer, et pour arriver à cette explication, plusieurs personnes élevèrent des doutes, les unes sur l'espèce, et les autres sur l'unité du sexe du jeune Bissieu. Ce fut alors que M, le préset de l'Eure, pour éclaircir tous les doutes, invita MM. Delzeuzes et Brouard, médecins et membres du jury médical de ce département, à aller faire l'exhumation et l'examen du cadavre du jeune Bissicu. Elle fut faite vingt-deux jours après sa mort, de concert avec MM. les médecins qui l'avaient soigné pendant sa vie, et qui en avaient fait l'ouverturc, ct en présence de MM. les maires et juge-de-paix de Verneuil, qui constatèrent l'identité du corps. Malgré le grand délabrement du bas-ventre, on v distinguait le foie, les reins, le jéjunum et l'iléon, le cœcum, une partie du colon descendant et le rectum : mais l'estomac, la rate, le duodénum, le pancréas, l'arc du colon, sa partie gauche jusqu'à l'S romaine et leur mésocolon, manquaient absolument. Un fait remarquable, et qui se lie très-bien avec ce que nous dirons par la suite, c'est que les intestins colon ct rectum, malgré les changemens apportés dans leur état primitif, offraient dans toute leur longueur des traces d'une inflammation très-iutense. Après avoir constaté les parties qui subsistaient dans le bas-ventre ct celles qui manquaient, MM. Delzeuzes et Brouard procédèrent à la dissection de celles qui étaient contenues dans le petit bassin. Mais, « quelque exactitude, disent ces médecins, que nous ayons apportéc dans nos recherches, contrariés

par les progrès de la putréfaction, nous n'avons trouvé aucun vestige d'organes excuels étrangers à ceux qui caractérisent le sexe masculin. La vessie a été séparée avec précaution, les vésicules séminales ont été mises à découvert et examinées avec attention; le rectum lui-même a été vu tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et rien d'extraordinaire ne s'est offert à nos régards; enfin, les partics extérieures de la génération ayant été examinées avec soin, nous avons trouvé les testicules, les canaux déférens, sinsi que la verge, dans une parlaite intégrié et sans ancun vice de conformation, mais d'un développement très-petit, et relatif à la faiblesse du sujet, à l'état de souffrance dans lequel il avait vécu, et au silence de ses passions. >

Le zèle de MM. Brouard et Delzeuzcs ne s'est pas borné à vérifier le sexe du jeunc Bissieu; mais, pour qu'il ne manquât aucun genre de preuves du fait extraordinaire qui était devenu l'objet de l'attention du public et de la méditation des savans, ils se transportèrent à Rouen, toujours sur l'invitation de M. le préset de l'Eure, pour examiner les pièces provenant de l'ouverture du corps d'Amédée Bissieu. Ces pièces comprenaient l'estomac, la rate, le duodénum, le pancréas, l'arc du colon et son mésentère, le kyste membraneux et les deux masses qu'il renfermait, par conséquent, toutes les parties qui manquaient au corps lors de son exhumation. Or, en rapprochant par la pensée les parties qu'ils avaient sous les yeux de celles qu'ils avaient trouvées dans le corps, et en comparant leurs coupes, leurs dimensions et leur développement, il ne leur resta aucun doute qu'elles eussent appartenu au jeune Bissieu : ce sont ces mêmes pièces qui ont été remises par M. Blanche à l'Ecole de Médecine, et dont nous allons bientôt donner unc description plus étendue.

Tel est l'exposé des faits qui ont été communiqués par MM. les médecins et les chirurgiens qui ont suivi la maladie du jeune Bissieu, et ceux 'qui ont rédigé les procès-verbaux d'ouverture de son corps. Il est à remarquer que tous ces récits, faits par des personnes différentes, dans des temps et dans des lieux différents pour parfaitement d'accord sur le fond de la chose, et que, s'ils offrent quelques variétés, elles portent sur des détails peu importans, et tienneut uniquement à la manière dont chacun de ces médecins a rendu compte de ses observations.

Examen des pièces extraites de l'abdomen du jeune Bissieu. - La masse des viscères apportés de Rouen par M. Blanche, et remis à la commission nommée par la Faculté de Médecine, comprend une partie du colon et du mésocolon tranverse, la rate et la presque totalité de l'estomac. Au milieu de toutes ces parties, dont on a ménagé les movens d'union, est située la production organisée ainsi que les poils à examiner. La partie du colon qui tient à la pièce est composée de la partie supérieure du colon ascendant, de la portion droite du colon transverse, et d'une très-petite portion de l'extrémité gauche du même intestin, qui est évidemment dilatée. Il manque à l'estomac une petite partie de son extrémité splénique; la rate, au contraire, est entière. On distingue très-bien la matière fibreuse placée au-devant des dernières fausses côtes gauches et de la colonne vertébrale, qui unit entre eux les viscères que nous venons d'indiquer, et qui sert en même temps de point d'insertion à une sorte de cordon ombilical provenant du fœtus. A ces parties sont joints deux paquets de poils situés dans le kyste.

Il résulte de cet examen, que les pièces soumises à nos recherches ont la plus parfaite analogie avec celles qui ont été extraites du cadavre du jeune Bissicu par MM. Guérin et Bertin-Desmardelles, et dont l'enlèvement a été constaté par MM. Delzeuzes et Brouard.

Détermination du siège de la masse organisée. - C'est au milieu de ces parties, au-dessous de l'estomac, au côté droit de la rate et un peu au-dessus de la portion gauche du colon transverse qu'est située la masse regardée comme un fœtus. Le colon , très-dilaté en cet endroit . paraît, au premier aspect, l'avoir contenue. Cependant. en examinant les parties avec plus d'attention, on voit bientôt que le fœtus était renfermé dans une cavité distincte de celle de l'intestin, et l'on découvre sur leurs confins les restes d'une cloison transversale qui les sénarait. L'une de ces cavités est développée dans l'épaisseur du mésocolon transverse. Ses parois sont extrêmement épaisses et comme fibreuses , principalement en arrière . où s'insère un cordon fibreux. Elles offrent aussi cà et là divers points cartilagineux et même osseux : c'est dans cette cavité qu'on a trouvé le fœtus, les poils et la matière purulente que nous avons indiqués. Cette première cavité est désignée dans le procès-verbal de MM. Guérin et Bertin Desmardelles, lorsqu'ils disent qu'ils trouvèrent dans une même poche très-grande, épaisse et membraneuse, adhérente à un des gros intestins, deux masses bien distinctes , etc. Il paraît même que l'ouverture de communication éntre cette cavité et celle de l'intestin colon, était alors assez petite. Il n'v a pas de doute que c'est celle qui a donné passage aux poils et au pus qu'Amédée Bissicu a rendus par l'anus, six semaines avant sa mort. Plus grande, elle eût-donné passage aux deux autres masses de poils que leur volume a retenues.

On peut donc conclure des faits précédens, relativement à la position du fœtus, qu'il était dans un kyste du mésocolon transverse, lequel n'a communiqué que fort tard avec la cavité de l'intestin, par l'effet de la destruction d'une cloison qui les sénarait.

Proportions et formes extérieures du fætus. - La masse organisée qu'on a trouvée dans ce kyste a la forme d'un ovale irrégulier , recourbé dans toute sa longueur sur celui de ses côtés auquel s'insère une sorte de cordon ombilical. Son plus grand diamètre, qui représente l'axe du corps, est de trois pouces sept lignes; son diamètre transverse est, du côté de la tête, de deux pouces dix lignes. Il est de deux pouces et une ligne seulement à l'extrémité opposée, et à l'endroit de l'insertion présumée des membres abdominaux. Le corps ou la partie moyenne du fœtus n'a qu'un pouce et demi de diamètre. Sa masse entière adhère au mésocolon transverse par un pédicule arrondi . long d'un pouce et demi, ayant un pouce de diamètre du côté du mésocolon, décroissant du côté du fœtus jusqu'à la partie à laquelle il semble s'insérer. Du reste . le corps du fétus est dirigé transversalement et partagé en deux parties par un sillon peu profond et perpendiculaire à son axe. Celle des deux moitiés qui regarde l'hypochondre droit représente la partie supérieure du corps, et offre quatre côtés très-distincts. L'un est opposé au pédicule d'insertion, et correspond à la face dorsale du corps; il est recouvert par une peau épaisse et parsemée de rides profondes, du sommet desquelles naissent quelques poils blonds, déliés et très-courts; il répond évidemment à l'occiput. L'autre forme la partie la plus élevée du corps ; il est perpendiculaire à son axe . légèrement convexe, et il offre successivement une surface lisse et arrondie, deux bouquets de poils placés sur une ligne transversale et séparés par un très-petit intervalle; puis à droite une fosse dont le fond est percé d'un trou dirigé en avant et profond de trois lignes; un second trou beaucoup plus petit que le premier ; une surface arrondie et reconverte par une peau très-porcuse au-devant des sourcils ; enfin , cette face est terminée par

un bord dirigé transversalement d'un côté à l'autre, long d'un pouce et demi , et reconvert par une membrane mince et lisse, semblable à celle des lèvres. Dans l'épaisscur de ce bord sont implantées cinq dents. La première. en commençant par la droite , manque; son alvéole a cinq lignes de profondeur, et elle devait être dirigée obliquement à droite et un peu en arrière. La seconde est placée un peu au-dessus de la première, et dirigée en arrière et en haut : elle est conoïde à ses deux extrémités et a huit lignes de longueur. La troisième, placée plus en devant, est dirigée à-peu-près horizontalement à gauche : elle adhère fortement à son alvéole et ne fait au dehors qu'une saillie de trois lignes. La quatrième et la cinquième terminent l'espèce de bouche dont elles font partie. Elles sont appliquées l'une à l'autre et couchées presque horizontalement. La partie seillante de l'une est cunéiforme : celle de l'autre est conoïde. Elles adhèrent très-fortement toutes deux à leurs alvéoles. Outre ces cina dents . il en est une sixième implantée dans l'épaisseur des parties molles de la face, à trois lignes au-dessus de la troisième; elle est gunéiforme. De ces dents, les unes sont implantées solidement dans des alvéoles entièrement osseuses, les autres sont recues dans des alvéoles moitié osseuses, moitié membraneuses; une seule semble complètement dépourvue d'alvéole. Toutes font saillie audehors, et sont recouvertes d'un émail très-blanc. Leur. développement paraît complet, et semble indiquer qu'elles appartiennent à un individu âgé d'un assez grand nombre d'années. The distance had

Les deux autres côtés de la tête regardent l'un à droite ci l'autre à gauche ; le côté droit offre, près de l'angle correspondant au museau, une saillie molle et cutanée, qui semble formée par la retraite de la lèvre. Un sinus très-profond la sépare de l'angle du museau. On observe 3.

ensuite sur ce même côté une fosse large, derrière laquelle est une saillie en cône court et large, de consistance osseuse, et recouvert néanmoins par de la peau et quelques poils. Le côté gauche offre, sous l'angle du museau, une éminence cutanée semblable à celle que nous avons déjà décrite. Le reste de cette face est irrégulièrement dur et résistant.

· Au-dessous de la ligne transversa le occupée par les dents . est un plan incliné en arrière et qui se termine au pédicule d'insertion. La partie du corps située au-dessous du sillon transversal offre à droite deux saillies, l'une supérieure à très-large base, et l'autre inférieure plus petite. Au-devant de ces deux éminences est une sorte de languette longue de dix-huit lignes , large de quatre à cinq , recourbée sur elle-même en arc de cercle, et ayant une coupe triangulaire. Cette languette adhère à la surface du corps par un pédicule étroit qui se rensle vers la partie movenne, et se termine bientôt après par une pointe. La peau qui fait la base de cette éminence est extrêmement poreuse, et elle est dentelée du côté de sa concavité. De la partie inférieure de ce côté du corps, semble nattre une sorte de membre qui natt réellement du côté gauche du corps; il est composé de deux parties; la première, attachée au corps, est arrondie et supporte deux éminences usées à leur sommet ; elle s'unit à angle obtus à la seconde partie qui représente le pied. Celui-ci est trèsaplati, et pourtant il est plus épais du coté du gros orteil que du côté opposé. Il est tellement dirigé que sa face piantaire regarde la partie antérieure du corps. Sa face dorsale offre une érosion qui permet de toucher à nu des substances cartilagineuses, et même osseuses. Ce pied est terminé par trois orteils, dont un beaucoup plus gros que les autres soutient un ongle mince - aplati et dentelé; es deux autres orteils décroissent successivement, et portent chacun un ongle très-petit et à peine visible dans le dernier. Le côté gauche du corps du fetus était dirigé vers la colonne vertébrale de l'individu qui le portait, et était appuyé sur elle. Il présente à sa partie moyenne une sorte de feuillet comprimé, demi-ovale, adhérant à la surface du corps par un pédicule alongé et très-grèle, et d'apparence cornée. Au-dessous de ce feuillet est une éminence à sommet usé, et qui correspond, ainsi que la plupart de celles que nous avons mentionnées, à des parties osseuses de la surface du squelette, mises à nu par une sorte d'usure de la peau.

On pent déià conclure de ces détails, que la masse organisée contenue dans le mésocolon transverse a plusieurs traits de ressemblance avec un fœtus, mais qu'elle offre une foule de dispositions particulières, dont les unes tiennent essentiellement à des vices de conformation, et dont les autres semblent tenir à des déformations successivement amenées par le temps et par le séjour qu'elle a fait dans le kyste du mésocolon. Au reste, il était un moven plus certain de déterminer le véritable caractère de cette production : il est évident en effet, que, si elle était pourvue d'appareils organiques indépendans de ceux de l'individu auquel elle était attachée, elle pouvait jouir d'une sorte d'existence propre, et qu'elle devait constituer dèslors un individu, monstrueux à la vérité, tandis que, si elle n'offrait que des prolongemens des appareils organiques du grand individu, si elle n'avait pas des appareils qui lui appartinssent en propre, elle rentrait, quelles que fussent ses formes extérieures , dans la classe des végétations qui s'élèvent de toutes les parties vivantes, et elle cessuit dès-lors d'être un cas extraordinaire. C'est d'après ces vues que nous avons fait la dissection de cette masse aussi exactement que nous l'ont permis l'état dans lequel les pièces nous ont été livrées, et surtout l'absence de

certaines parties laissées dans le corps du grand individu, et dont l'examen eût été très-important,

(La suite au prochain Numéro, )

Note sur quelques cas d'angine grave qui semblent s'être transmis par la contagion; par le docteur Brunet.

Dans une des dernières séances de l'Açadémie royale de médecine, M. Nacquart lut un rapport sur des observations d'angine couenneuse et de cronp, communiquées par le docteur Bourgeoise (voyez le tom. II des Archives . pag. 625); il parut résulter de ces faits que ces deux affections sont susceptibles de se transmettre par contagion. Une femme ayant cherché à rappeler à la vie son enfant mort du croup, en lui insufflant de l'air dans la bouche. fut prise, quatre jours après, d'une angine couenneuse; le docteur Bourgeoise lui-même, avant examiné la gorge de cette malade, sentit pendant toute la matinée une odeur de gangrène, et fut atteint dans l'après-midi d'une angine couenneuse, qui s'est terminée heureusement. On est porté ici à admettre l'existence d'une contagion plutôt qu'une simple coïncidence de trois faits indépendans, et cette opinion pourrait acquérir quelque consistance si l'on rassemblait quelques autres observations recueillies vers le même temps, et dans lesquelles il est également permis de penser que la maladie a été contagieuse. Trois individus, dont deux enfans et un adulte, succombent dans l'espace de peu de jours : l'un des enfans et l'adulte demeuraient dans la même maison, l'autre enfant habitait à quelques pas de là et venait habituellement visiter la petite malade.

Louise-Edouard, agée de trois ans, fut prise, le 31

août 1823, d'une angine qui s'annonça par des phénomènes inflammatoires , auxquels succédèrent promptement les symptômes de la gangrène, et l'enfant périt le sixième jour malgré les secours qui lui furent administrés. Cette malade avait recu des soins très-assidus de madame Caplazy, chez laquelle elle demeurait; cette dame elle-même fut prise de symptômes analogues le 3 septembre, c'està-dire, avant la mort de Louise Edouard, et succomba le 8 du même mois, eing jours après l'invasion de la maladie. Emilie Mareigny, âgée de cinq ans, demeurant presqu'en face de la maison des malades précédentes, et les avant visitées fréquemment, fut prise, le 7 septembre, d'une angine, d'abord inflammatoire, qui parut même s'améliorer par l'emplor des antiphlogistiques; mais vers le huitième jour , survinrent des symptômes de gangrène et la malade suecomba le douzième. Le docteur M\*\*\*, qui avait donné des soins à madame Caplazy et à Emilie Marcigny, fut atteint, à son tour, d'une angine très-intense, et qui céda au traitement antiphlogistique très-énergique (une large saignée du pied et quatre-vingts sangsues en trente-six heures) sans qu'il se soit manifesté chez lui aucun symptôme de gangrène.

Voilà donc quatre personnes affectées d'angine dans le cours d'une quinzaine; trois succombent avec les symptones d'une dégénération gangréneuse. l'autre échappe, la maladic ayant eu une marche franchement inflammatoire. On doit remarquer que les trois derniers sujets ont udes rapports directs avec cenx qui ont été primitirement affectés. L'ouverture du corps de ceux qui ont succombé n's pu être faite, elle n'aurait d'ailleuse servi en rien à éclairer la question qui nous occupe, savoir si la maladic est ou non contagieuse; les détails de chaque maladie o auraient pas non plus fourni de préuves suffi sontes; ce qu'il s'agit d'établir jei; c'est que l'affection sontes; ce qu'il s'agit d'établir jei; c'est que l'affection

538 MÉNOIRES

développée d'abord chez Louise Edouard, s'est transmise à madame Caplazy, à Emilie Marcigny et an docteur M\*\*\*, ou du moins, pour ne rien préjuer, il est évident que l'angine s'est manifestée chez les quatre derniers individus à la suite de communications avec le premier.

Y a-t-il eu contagion ou simplement infection? ou bien. en d'autres termes, la maladie a-t elle été transmise par les individus ou par les localités? On pourrait soutenir la seconde supposition, en faisant voir que la maison Caplazy a été le foyer de la maladie; que les sujets qui sont venus l'y chercher, transportés dans leurs habitations respectives , ne l'ont communiquée à personne. Quoi qu'il en soit, ces faits semblent venir appuyer ceux que M. le docteur Bourgeoise a fait connaître à l'Académie, et ces sept observations réunies à celles qui ont été recueillies par les docteurs Bretonneau et Guersent, peuvent motiver l'isolement des sujets atteints d'angine gangréneuse (couenneuse de M. Guersent) et de croup, puisqu'il est au moins très-probable que ces deux affections sont quelquefois contagieuses. Voici d'ailleurs, à ce sujet, l'opinion émise par le docteur Guersent, praticien dont le jugement doit faire autorité : on peut voir, par cette citation, combien les faits que nous avons rapportés s'accordent avec ce qui a été recueilli par les observateurs les plus dignes de foi. « On voit quelquesois, sit M. Guersent (Dictionnaire de Médecine, article Angine couenneuse), apparaître cette maladie comme par petits groupes, soit dans des familles ou des pensionnats, et y moissonner plusieurs enfans sans se répandre au-delà; dans d'antres cas, au contraire, elle dissémine ses ravages sur une assez grande étendue de pays, à la manière des épidémies les plus meurtrières..... Des faits prouvent que cette maladie pout aussi se transmettre à des distances assez considérables du fover principal qui lui a donné naissance, et il est difficile, dans co cas, de ne point reconnaître tous les caractères de la contagion, admise d'ailleurs par la plupart des auteurs anciens qui ont écrit sur l'angine gangréneuse.

On n'a pas, jusqu'à présent, de moyens de discorner à priori l'angine gangréneuse contagieuse de celle qui ne l'est pas; dans une pareille incertitude, et en ayant égard aux dangers de la maladie, nous pensons que ce ne serait pas une mesure superflue que l'isolement des sujets áfficctés, isolement auquel d'ailleurs on ne peut reprocher aucun inconvénient. Ne serait-il pas convenable aussi de recommander aux personnes chargées du soin des malades d'éviter avec soin de respirer leur haleine, et même du ne pas multiblière les contacts sans nécessités sans nécessités.

Luxation du fémur en arrière et en bas ; luxation du fémur directement en bas ; observations recueillies à l'hôpital d'Angers, la première par M. BILLABD, et la seconde par M. Ollivier, D.-M.-P.

Luxation en arrière et en leas.—Jacques Gendron, sigé de quarante-cinq ans, ouvrier des carrières d'ardoises, fit une chute de 140 pieds de haut, le long d'un rocher fort inégal à sa surface. Le blessé ne survécut que deux heures à cet accident. L'examen du cadavre a été fait en présence de M. le professeur Béclard. Le membre droit, raccourre d'un demi-ponce, est fléchi en dedaus et en avant; la fiexion de la cuisse sur le tronc est modéré; la jambe est aussi légèrement fléchie sur la cuisse; la pointe du pied est portée en dedaus; il résulte de cette disposition du membre, que le genou droit chevauche sur le genou gauche. On remarque, en dehors et un pleu de la cuisse de la cuisse de la cui mid de la cuisse de la cui de la cu

540 MÉMOIRES

le grand trochanter, qui esi pluséloigné de la crête iliaque que dans l'état naturel ; il n'y a pas de dépression sensible dans la région inguinale; la flexion de fa cuisse sur le tronc empêche cette dépression d'être manifeste. Le trochanter d'est pas précisément en arrière , mais bien plutôt en avant. Derrière la tumeur formée par cette éminence. existe une saillie très dure, de forme arrondie, produité par la tête du fémur. La fesse, légèrement déprimée en hant et en dedans, est saillante en dehors et en bas. On observe une large ecohymose sur presque toute l'étendue de la hanche luxée. L'articulation disséquée, on trouve : 1.º au-dessous de la peau une grande quantité de sang noir infiltré et épanché entre les muscles grand et moyen fessiers, jusqu'aux environs des surfaces articulaires; 2.º les fibres musculaires du grand fessier déchirées transversalement dans l'étendue des deux tiers postérieurs de la largeur du muscle, au niveau du sommet du grand trochanter: le moven fessier en partie déchiré à son insertion à cette éminence; le petit fessier, dans le relâchement par le rapprochement de ses deux points d'attache. et resté intact; 3,º la cavité cotyloïde, au fond de laquelle adhère le ligament inter-articulaire, en partie fermée par les muscles iliaque et psoas, dont les fibres contouvnées et très tendues se rendent au petit trochanter. Les muscles pectiné, obturateur externe et premier adducteur, dans le même état de tension: 4.º la tête du fémur située au devant de l'échancrure ischiatique, appliquée au côté externe de l'épine sciatique, et par conséquent en arrière et en dehors de la cavité cotyleïde. La tête du fémur, en se déplaçant dans ce sens, est passée au dessous des tendons réunis des muscles pyramidal et obturateur interne. qui creisent obliquement le col de l'os en passant audessus de lui. Ces deux muscles se trouvent ainsi trèstendus et fortement pressés entre la tête du fémur et le côté externe de la cavité cotyloïde; les deux miscles jumeans sont complètement déchirés, tandis que le carré; dans une extension forcée, est appliqué sur la fitée potérieure du col du fémuir devenue antérieure; d'aprés cette disposition, on voit que cet os était contourné de telle sorte, que la face externe de son corps était devenue antérieure, ainsi que le condyle externe.

Parai les nutres tésions que présente le cadavre, nous nous hornerous à rapporter la suivante, qui est rémarquable. Les deuxième, troisième, quarrième et cinquitième côtes sternales de chaque côté sont fracturées à deux travers de doigt de leur insertion cartilagineuse. L'avreofire une ropture transversale, longue de six lignes, intéressant ses membranes interne et moyenne, et située à une ligne au-dessons des orifices d'origine des deux septièmes artères intercostales; la membrane colluleuse est intacte et renferme un sang noiratre, infiltré dans let tissu filamenteux qui l'unit à la membrane sous-jacente. Cet épanchement remplit la duplicature postérieure du médiasin, du côté gauche de l'aorte seulement; les veiites caves sont intactes; la colonne vertébrale n'est ni luxée ni fracturée.

Cette observation démontre que la lasation du fémerou arrière et en bas est possible, et qu'elle peut avoir lieu printitivement et par une cause extérieur. Jusqu'a présent il n'existnit, du moins à notre connaissance, aucur exemple publié de cette espèce de luxation : dussè tous les auteurs s'accordent à dire qu'en peut douter qu'elle air junais cité observée; quelques-uns même, et J.-E. Petit entr'autres, a'hésitent pas la regardur commu impossible (Matad. des os). M. le professeur Boyer div, dans son Fraité des Maladés chirurgicales, a qu'il est infiniment probable et presque démontré que cette luxation ne peut jamais être primitive ou immédiate. » Le même chirurgien a ajouté dans le Dictionn. des Sciences méd. (tom. XV, pag. 31), « que les auteurs la décrivent plutôt comme possible que comme avant été observéc. et que ses signes, si elle avait lieu, seraient la longueur du membre augmentée, sa rotation en dedans à un degré modéré, une dépression à la partie supérieure et interne de la cuisse, ctc. » M. le professeur Richerand (Nosog. chirurg.), a émis une opinion analogue, et pense, comme M. Boyer, que cette luxation ne peut être que consécutive à celle en haut et en dehors. M. Delpech (Traité des maladies réputées chirurgicales, S. III) admet que ce déplacement peut avoir lieu primitivement, mais il nie positivement qu'il puisse s'opérer consécutivement à une luxation en haut et en dehors ; cntin , parmi les symptômes qu'il énumère, il dit : « que la cuisse est fortement fléchic sur le tronc, et que le grand trochanter est situé plus en arrière. » (pag. 119) Il est facile de voir qu'aucune de ces opinions n'a été émise d'après une observa tion directe ; le raisonnement scul paraît les avoir dictées. comme on peut s'en convaincre en comparant les symptômcs indiqués par ces auteurs à ceux que nous venons de décrire. Ainsi , outre l'alongement du membre au lieu du raccourcissement dont parle M. Boyer, la flexion de la cuisse sur le tronc existe à un degré modéré, et non très-considérable , comme l'indique M. Delpech, Le grand trochanter n'était pas non plus précisément en arrière. comme le dit cet auteur, mais bien plutôt en avant et en dehors du pli de l'aine, et l'on n'observait pas dans cette région la dépression sensible que désigne M. Boyer; la flexion de la cuisse sur le tronc empêchait évidemment cette dépression d'être manifeste. Nous avons fait remarquer qu'on mettait au nombre des signes de cette luxation l'alongement du membre, et nous avons vu qu'iei il était plus court que l'autre. Ce raccoureissement était le résultat nécessaire de la flexion de la cuisse en ayant et en haut, et s'il nous est permis de faire à ce sujet quelque con jecture, nous pouvons ajouter qu'il cût été beaucoup plus considérable si les tendons du pyramidal et de l'obturateur interne, qui déprimaient le col du fémur, eussent été rompus. M. Boyer dit que dans le cas où cette luxation arriverait, la rotation du fémur en dedans aurait lieu à un degré modéré ; mais , d'après la disposition des parties déplacées, il nous semble très-naturel de eroire que cette luxation ne peut s'opérer qu'autant que le fémur éprouve sur lui-même la rotation en dedans, telle que nous l'avons décrite. S'il ne s'écartait que modérément, dans ce sens, de sa direction primitive, il ne pourrait sans doute se luxer en bas et en arrière, et c'est peut-être d'après eette considération d'une rotation modérée, que ee eélèbre professeur a regardé comme impossible un déplacement pamitif de l'os dans le sens dont il s'agit. .

Nous pouvons donc ajouter aux causes de cette luxation , énumérées par les auteurs , celle-ci : que lorsque la cuisse est fortement fléchie sur le trone et protée en même temps du côté du membre opposé, il faut qu'elle éprouve en outre un mouvement de rotation en dedans très-prononcé, pour que la tête du fémur se porte én baset en arrière de la cavité qui la contient.

Une autre conséquence qu'on peut tirer des détails de cette observation , c'est que le pronostic de cette luxation est fâcheux; cer il est impossible qu'elle puisse s'effectuer sans eauser la rupture de plusieurs muscles , une extension brusque et très-forcée de quelques autres , ainsi que leur compression, un épanchement considérable de sang, etc., etc.; est divers accidens sont certainement plus que suffisans pour déterminer une violente inflau-

544 MÉMOIRES

mation dont les suites peuvent mettre les jours du malade en danger. Enfin, si le blessé survivait à cet accident sans que la réduction fût opéréo, le membre luxé serait sans doute inutile à la progression, qui ne pourrait avoir lieu qu'à l'aide de moyens auxiliaires.

Les auteurs n'ont donné aucune méthode pour opérer la réduction de cette luxation, quoique quelques-uns aient pen. sé qu'elle pouvait s'opérer primitivement. Ce que M. Boyer conseille à ce sujet ne sera probablement jamais mis en pratique; car il est présumable que ce déplacement n'aura jamais lieu comme il le suppose, consécutivement à la luxation en haut et en dehors. M. Delpcch n'indique aucun procédé particulier. D'après ce que nous avons vu, il nous semble que si cette réduction n'est pas impossible . elle doit offrir les difficultés les plus grandes. Quoi qu'il en soit, la première indication à remplir, c'est de mettre la cuisse dans une situation telle que les muscles indiqués soient dans un relachement qui permette à la tête du fcmur de parcourir le même chemin que celui qu'elle avait suivi en se déplacant. La flexion de la cuisse sur le bassin et de la jambe sur la cuisse produira en partie cet cffet; car, en supposant que les altérations qui ont été décrites soient toujours les mêmes dans la luxation en bas et ch arrière, les muscles pyramidal, obturateur interne, iliaque, psoas, pectiné, obturateur externe et premier adducteur, ne maintiendront plus alors le fémur solidement fixé dans sa nouvelle position contre l'os innominé : en outre, il faudra que l'aide chargé de fléchir la cuisse sur le bassin , augmente encore , s'il est possible, sa rotation en dedans pour aider le chirurgien, qui , placé au côté externe du membre luxé , poussera fortement en bas, avec la paume de la main droite, la tête du fémur. L'aide chargé de tenir la cuisse fléchie et tournée en dedans, concourra à produire ce mouvement.

en fléchissant graduellement la cuisse et en la ramenant ensuite insensiblement dans la rotation en dehors. De cette manière la tête du fémur se trouvera reportée directement en bas de la cavité cotyloïde ; c'est alors qu'il faudra employer les puissances extensives d'après la méthode ordinaire, en abaissant peu-à-peu la cuisse, et il suffira d'une extension modérée pour faire remonter la tête dans la cavité articulaire. Il est très-faeile de concevoir la manœuvre que nous indiquons et qu'on peut considérer comme le premier temps de la réduction de cette luxation, quoi qu'elle paraisse peut-être au premier coup d'œil un peu compliquée. Il est aisé d'en répéter l'application sur le cadavre, en renouvelant cette espèce de déplacement. Il suffit pour cela de couper préalablement les fibres charnues du grand fessier dans la moitié postérieure de la largeur de ce musele. de détacher le moyen fessier de son insertion trochantérienne, et d'ouvrir la capsule articulaire en bas et en dedans. On produit alors très-facilement la luxation dont il s'agit, en fléchissant fortement la cuisse sur le bassin et en la portant en dedans en même temps qu'on lui fait exécuter une rotation forece dans le même sens. On reproduit ainsi à volonté cette luxation avec tous les symptômes que nous avons décrits. Tel est le procédé qu'il nous semble qu'on doit suivre pour opérer la réduction du fémur dans le déplacement dont il est ici questiou, procédé qui peut être sans doute susceptible de modifications, et que nous soumettons d'ailleurs au jugement des praticiens expérimentés.

Luxation en bas. — René Bausoreil, âgé de soixantedouze ans , bûcheron , était occupé à abattre du bois, lorsqu'il fut renversé par la chute inattendue d'un arbre assez élevé , dont une grosse branche latérale vint le frap546 MÉNCIRES

per fortement à la partie inférieure et interne de la cuisse droite, qui fut ainsi portée subitement et avec force dans l'abduction. Le blessé fut apporté à l'hôpital d'Angers six heures après l'accident, le vingt février 1819. Pour le transporter, on l'avait assis sur un fauteuil, et dans cette position la cuisse droite était écartée de la gauche et légèrement fléchie sur le bassin. Il maintenait de ses deux mains la jambe fléchie sur la cuisse, et disait ressentir des douleurs extrêmement vives dans tout le membre. Le malade placé sur un lit présente les symptômes suivans. 1.º La cuisse, légèrement fléchie sur le bassin, est un peu tournée dans la rotation en dedans et écartée de celle du côté opposé. La jambe fléchie sur la cuisse est ainsi que le pied dans une rotation forcée en dehors. Dans cette situation du membre , la direction de la cuisse est oblique de dedans en dehors, de telle sorte, qu'une ligne prolongée en has parallèlement à l'axe du corps et de l'épine supérieure et antérieure de l'iléum passe sur le condyle interne du fémur; 2.º il n'existe pas d'alongement sensible, car en faisant fléchir la cuisse gauche sur le bassin les deux genoux se trouvent au même niveau. La seule différence qu'il v à entr'eux, c'est que le droit est tourné en dedans et porté en dehors ; 3.º le muscle couturier forme une saillie molle et asssez considérable, depuis son attache supérieure jusqu'à l'endroit où il achève de croiser le muscle droit antérieur qui n'est pas contracté. Le muscle du fascia lata forme également une tumeur molle à la partie interne et supérieure de la cuisse, audessous de l'épine iliaque. La portion externe du triceps fémoral est très-tendue et dure au toucher. Les muscles adducteurs, le grêle interne, le demi-membraneux et le biceps, formaient à la partie interne et postérieure de la cuisse une saillie remarquable et n'offraient aucune apparence de contraction. 4.º Le pli de l'aîne est plus

profond que celui du côté opposé, mais on n'y remarque pas une dépression audlogué à celle que devait occasioner le déplacement de la tête du fémur. Les recherches les plus exactes n'y font découvrir non plus ancune tumeur. Au côté externe de la saillie formée par le muscle du fascia lata : il existe un enfoncement assez considérable, situé entre l'épine iliaque et le grand trochanter qui est abaissé et porté en arrière. 5.º La fesse est arrondie, plus saillante que celle du côté opposé, surtout lorsqu'on examine le malade en se placant au pied du lit, après lui avoir fait fléchir les deux cuisses sur le bassin. Elle ne forme pas de pli inférieurement avec la partie supérieure de la cuisse. Ouoigu'on ne sente aucunement la tête du fémur, on peut cependant présumer qu'elle correspond à la saillie de la partie inférieure de la fosse, 6.º L'extension de la cuisse sur le tronc est impossible. On peut étendre la jambe sur la cuisse, mais la situation fléchie gêne moins le malade, qui peut alors fléchir plus facilement la cuisse sur le bassin, position qu'il conservait étant couché sur le dos. Les mouvemens d'adduction, quoique douloureux, s'exécutent tant soit peu et assez facilement. On peut porter la cuisse dans une abduction plus grande que celle dans laquelle elle est fixée : quelques légers mouvemens de circumduction sont possibles. La douleur se fait surtout ressentir dans le pli de l'aine. La réduction de cette luxation fut très-facile : les lacs

La réduction de cette luxation fut très-facile: les lacs étant placés comme on l'indique pour les autres luxations du fémur, l'extension fut faite lentement et sans violence dans la direction oblique où se trouvait le membre, et au premier effort la tête rentra dans sa cavité en faisant entendre auparavant un frottement très-sensible. Le blessé sortit de l'hôpital entièrement guéri, le premier de mai. Il avait ressenti pendant long-temps

des douleurs assez vives dans la région coxo-fémorale.

Il n'existe, comme on le voit, aucune analogie entre ces différens symptômes et ceux que présentent les luxations décrites. Afin de reconnaître la véritable position de la tête de l'os dans cette sorte de déplacement, on opéra cette luxation sur le cadavre en imitant l'action de la cause extérieure qui l'avait déterminée. Après avoir ouvert la cansule articulaire à sa partie interne et inférieure, on porta brusquement et avec force la cuisse dans l'abduction, en lui faisant exécuter en même temps un mouvement de rotation en dedans : aussitôt la luxation se reproduisit avec tous les symptômes qu'on vient d'indiquer. La dissection du membre fit reconnaître que la tête de l'os était située directement au-dessous de la cavité cotyloïde sur l'échancrure dont la partie antérieure loge le tendon de l'obturateur externe, et qu'elle était appuyée en même temps sur la partie supérieure de la tubérosité de l'ischion. Dons cette position la tête du fémur ne pouvait être sentie dans le pli de l'aîne, autant à cause de la flexion de la cuisse que parce qu'elle se trouvait recouverte par les muscles pectiné, iliaque et psoas, L'épaisseur des muscles de la partie postérieure empêchait aussi qu'on pût la distinguer de ce côté. On conçoit d'ailleurs facilement les autres symptômes qui ont été exposés ; ainsi l'alongement du membre qui devait exister avec ce déplacement ne paraissait pas sensible, à cause de l'obliquité du fémur en avant et en dehors, et de l'impossibilité de le rapprocher de celui de l'autre côté.

Il nous parait donc bien démontré, d'après les détails de cette observation, que le fémur peut éprouver un déplacement totalement différent de ceux que l'on reconnait généralement, et qui constitue pour cet os, une ciaquième espèce de luxation qu'on peut nommer luxation directament, en has. Mémoire sur le diágnostic de l'anévrjemé de l'avrte, avec des observations de cette maladie reconnue au moyen de l'auscultation; par M. J. BOULLEUN, D.-M.-P., àmcien interne des hópitaux (1); suivi d'une observation de perforation de l'origine de l'aorte avec épanchement de sang dans le péricarde. (Observation communiqué par M. le docteur Finnes, médecin de l'hospice de la Salpétrière.)

Les prémières notions que nous possédions sur l'anévrysme de l'aorte ne remontent qu'à l'époque où floristait le grand anatomiste Vésale , bien que certains médecins aient prétendu que Hippocrate avait dit quelque chose de cette affection dans le livre de morbis. Dans le cours du seizième siècle, la doctrine des dilatations de l'aorte ne fit que des progrès lents , ainsi que le rapporte l'illustre Morgagni. Dans le siècle suivant, et par conséquent bien long-temps après Vésale, Riolan avança que l'anévrysme avait rarement lieu dans l'aorte, vu l'épaisseur de ses tuniques ; et Elsner , médecin d'ailleurs plein d'érudition , dit encore Morgagni, regarda comme une chose merveilleuse le cas d'un anévrysme de la grande artère observé par Guillaume Riva. Mais vers la fin du dix-septième siècle et pendant la durée du dix-huitième , l'anatomie pathologique avant été cultivée avec un zèle toujours croissant. tant d'observations furent ajoutées à celles que la science possédait déjà , que les dilatations de l'aorte ne parurent plus des phénomènes, je ne dis pas merveilleux, mais même rares. Toutefois, malgré les travaux des Lancisi. des Valsalva, des Morgagni et de plusieurs autres méde-

3.

<sup>(1)</sup> Les observations ont été recueillies à l'hôpital Cochin , sons les yeux de M. le professeur Bertin.

cins recommandables, il restait beaucoup encore à ajouter à l'histoire de l'anévrysme de l'aorte : son diagnostic surtout demeurait environné d'une profonde obcurité. Vésale cependant avait reconnu, pendant la vie la présence d'un anévrysme de l'aorte, à l'existence d'une tumeur pulsatile aux environs des vertèbres du dos. Mais ce diagnostic, vraiment audacieux pour le temps, ne fut regardé comme vrai par les autres médecins qu'après quel'ouverture du cadavre leur eût montré l'aorte dilatée au point d'égaler presque la grosseur d'un œuf d'autruche.... ut ovi strathiocameli magnitudinem fere aquaret. Ce diagnostic remarquable date de l'année 1757. Fernel avait aussi donné comme signe de l'anévrysme des artères intérieures nne pulsation violente (vehemens pulsatio). Mais, ainsi que le remarque Morgagni, outre que ce n'était de la part de Fernel, qu'une simple conjecture, toute pulsation, quoique très-violente, ne dépend pas d'un anévrysme. Aussi Baillou, comme il l'avoue, avec une candeur bien digne d'éloges , ne reconnut-il , sur un certain Jean Formagée . l'existence d'un anévrysme de l'aorte, qu'après avoir fait l'ouverture de son corps : et néanmoins Formagée avait présenté pendant sa vie des battemens très-violens dans Phypocondre, puisque Baillou ne se souvenait pas d'avoir jamais palpé un hypocondre ou l'on sentit des battemens et des pulsations d'une si grande intensité : numquam memoria sua tam alte palpitans pulsansque hypochondrium contigerat. Si l'on parcourt d'ailleurs les auteurs qui ont écrit sur le diagnostic de l'anévrysme de l'aorte, on verra qu'ils n'ont jamais reconnu cette maladie que dans les cas où elle formait à l'extérieur du corps une tumeur plus ou moins saillante; et l'on trouvera même plusieurs de ces cas où la maladie ne fut aucunement soupconnée pendant la vie, et quelques-uns où elle ne fut pas même reconnuc après la mort, comme

l'ouvrage de Sénac en fournit un exemple curieux. Enfin , malgré des vives l'umières répandues dans ces derniers temps , sur les maladies du cœur et des poumous , par les professeurs Corvisart et Laennec , le diagnostic de l'anévrysme de l'aorte non proéminent à l'extérieur reste encen enveloppé de quelques ténèbres . J'ai donc pensé qu'on ne lirait pas sans intérât deux observations d'anévrysme de l'aorte sousternale reconnus pendant la vie , bien qu'il ne fissent aucune saillie au-dehors. Ce nesa qu'après avoir rapporté ces deux observations que je ferai connaître les signes de la maladie qui fait l'objet de cet article.

Jean Hivet, âgé de soixanto-cinq ans, terrassier, pas très-fortement constitué, d'une taille et d'un embonpoint médiocres, pâle, ayant les cheveux cendrés, entra à l'hôpital Gochin le 38 novembre 1822. Héprouvait depuis trois ans des palpitations et des étouffemens qu'il attribunit aux rhumes nombreux dont il ayait été affecté. Un nouveau catarrhe bronchique, qu'il avait contracté dans le mois de septembre dernier l'avait forcé de s'altier. Depuis cette époque, son état s'étant considérablement aggravé, il ne pouvait plus vaquer à ses pénibles travaux. Voici les phénomènes qu'il nous offiti à son entrée : teint d'un pâle-jaunâtre; pesanteur de tête, vertiges, étourdissemens engourdissement des membres inférieurs tels, que souven

le malade les croit morts: toux avec crachats épais, muqueux et collans : doullement au moindre exercice, sentienent de faublasse dans la région épigastrique avec tendance à se trouver mal: langue rouge sur les bords, jaunaître à son inilieu, assez humide, inappétence et nausées: pouls irrégulier, inégal, intermittent, sans harmonie avec les battemens du œur.

Aussidiation. — Le murmure respiratoire s'entend dans toute la circonférence de la potirine, il est même asser bruyant i els battemens du cœur se font également entendre dans toute l'étendue du thorax. Explorés à la région précordiale, les battemens des ventricules très-inégaux, intermittens, sont clairs, sonores et d'une impulsion médiocre. Au milieu des pulsations faibles se manifestent des contractions brusques, soudaines, analogues au soubresant d'un ressort. Cosus le sternaum et les cartilages des premières côtes sternales droites, on entend des battemens simples, accompagnis d'un bruit très-clair, comme telatant, et mellé d'un silfjement particulier. Les contractions des orcillettes s'entendent bien evrs les clavicules; on ne les entend que très-confusément au coutraire dans la région du cœur.

Diagnostic. — Hypertrophie anévrysmale des ventricules du cœur , inévrysme de l'aorte sousternale. Prescription : till. orang, jul. digit. pédil. sixap.) Les jours suivans, le malade se trouve un peu mieux; le sommoil est tranquille, le pouls moins irrégulier , la respiration ne semble pas génée. Les 8 et 9 décembre, l'oppression reparaît très considérable, le cœur frappe la main par une large surface, les battemens du ventricule gauche, moins forts et moins irréguliers qu'à l'entrée, sont accompagnés d'un sillement assez marqué qui ne paraît être que le retentissement de celui qui existe sous le sternum et les cartilages des premières côtes droites.

On continue l'emploi de la teinture de digitale, dont la dose , graduellement augmentée , s'élevait , le 14 décembre, à soixante-cinq gouttes. Le 10 décembre, à la visite du matin, le malade présente des signes d'aliénation mentale. Son visage, singulièrement décomposé, exprime un sourire stupide ( susppression de la teint. de digitale ). Le 20 , l'aliénation mentale persiste : cet homme s'imagine qu'il va être fusillé : il dit tranquillement et avec l'air de la plus intime conviction , qu'il voit disposer tous les préparatifs de son supplice, demande grâce à tout le monde, etc. : pendaut tout le reste de la journée, il s'imagina être à la pêche dans son pay s. Le pouls est lent, mais très-irrégulier; de tem ps en temps plusieurs pulsations se succèdent coup sur coup. Le 21 au matin, continuation du délire tranquille, pommettes injectées, yeux brillans (M. Bertin ordonne une saignée du pied). Le soir, le malade paraît paisible, son visage est moins coloré : il est plus que jamais persuadé de sa mort prochaine. Le 22. a figure est sillonnée de rides et tout-àfait décomposée; air d'un étonnement stupide, sourire imbécille, assouppissement. Le 23, à la visite du matin. le malade semble avoir repris l'usage de sa raison; mais il a de la fièvre, son visage est injecté, sa langue sèche et un peu croûteuse, sa peau chaude ( till. orang. soupe). Les momens lucides ne durèrent pas long-temps. En effet, quand on lui présenta la soupe, le malade la refusa, sous prétexte que l'on voulait l'empoisonner. Cependant il finit par l'accepter. Les 24, 25, 26 et 27, la raison se rétablit entièrement. Le malade, qui se souvient de ses égaremens, ne concoit pas comment il a pu les commettre. Les 28 et 29, l'esprit conserve toute son intégrité. Les jours suivans, le malade se plaint comme à l'ordinaire de faiblesse et d'oppression ; il dit être enrhume, et rapporte le siège de son mal sous le sternum où

tes crachats sont , dit-il , attachés ( on reprend l'usage de la teinture de digitale ). Le 11 janvier 1825 , oppression extrême, crachats blancs , opaques et collans ; nouvelle décomposition des traits. Le 13 , l'intelligence s'altère une se conde fois. Le malade croit voir les canons braqués sur lai... Enfin il meurt le 14 , à sept heures du matin , après un râle assez prolongé.

matin, après un râle assez prolongé.
Autopsie cadavérique quarante-huit heures après la
mort.— 1.º Habitude catéricure.— Peu de rigidité cadavérique: point d'infiltration, rougeur des parties déclives.
2.º Organse respiratoires et circulatoires.— Le côté

gauche de la poitrine contient plus d'une pinte de sérosité rouge, analogue à du sang délayé dans l'eau. Les deux poumons sont généralement crépitans : le gauche . comprimé par l'épanchement, est bien moins volumineux que le droit. La membrane muqueuse des bronches est rouge. Le péricarde est injecté. Le cœur, débarrassé des caillots énormes qu'il contensit, est encore d'un bon tiers plus volumineux que le poing du sujet ; les cavités droites n'offrent de remarquable que la rougeur de leur membrane interne. Les cavités gauches sont dilatées : le ventricule aortique, presque trois fois plus grand que le ventricule pulmonaire, pouvait contenir un œuf d'oie; ses parois vers la base ont environ six lignes d'épaisseur; l'oreillette correspondante est aussi dilatée et hypertrophiée. Les orifices ne présentent aucune lésion notable. Dans toute sa portion sous-sternale, l'aorte, dilatée en tous sens , forme une tumeur ovoïde du volume du poing du sujet ; le sac anévrysmal , composé des trois membranes artérielles uniformement dilatées, contient un caillot fibrineux blanc, qui n'est point divisé en couches concentriques distinctes et superposées; les parois artériellos sont épaisses ; la portion du péricarde qui se réfléchit sur le commençement de l'aorte est rouge, injectée ainsi que

la tunique celluleuse de cette artère ; la membrane înterne de celle-ci est pour ainsi-dire criblée d'ulcérations. Décollée en plusieurs points, on trouve au-dessous d'elle une matière pultacée , grumeleuse , athéromateuse , jaunâtre; cette membrane se détache facilement de la moyenne. L'aorte pectorale descendante et l'aorte abdominale conservent très-sensiblement leur calibre ordinaire : mais leurs parois , dures et épaissies , erient sous l'instrument qui les ineise. La surface interne du vaisseau est comme plaquée de lames eartilagineuses et ealcaires, dont quelques-unes ont déchiré la membrane interne et sont à nu au milieu du sang. On y rencontre en outre un grand nombre d'ulcérations : de celles-ei , plusieurs sont trèsprofondes et d'une couleur noire, les autres plus superficielles n'intéressent que la membrane interne qui est généralement inégale et rugueuse. La rougeur que j'ai dit exister à la surface de la tumeur anévrysmale, règne tout le long de l'aorte. L'altération de la membrane interne se prolonge dans les artères qui naissent immédiatement de l'aorte, eirconstance qui diminue d'une manière inégale l'embouchure des troncs qui partent de la convexité de la erosse.

5.º Organes addominaux. — La portion du fauillet pariétal du péritoine, qui se trouve en contact avec les circonvolutions inférieures de l'intestin grêde, est apissée d'une hasse membrane couenneuse, jaunâtre, albumineuse et tout à fait semblable à du pus concret. Ces circonvolutions elles-mêmes, cufoncées dans l'exeavation du bassin, sont d'un rouge foncé à l'extérieur. La membrane muqueuse de l'estomac offre une rougeur ponetuée trèsvive, qui se termine brusquement vers le duodénum, avec la blancheur duquel elle contraste. L'intestin grêle content une matière liquide, rougeatre, sanguinolente, analogue à de la lie de vin; sa membrane muqueuse, comme

imbibée de ce liquide, est d'un rouge foncé; ses vaisseaux capillaires, admirablement injectés, forment des arborisations, très-toufflues; quelques circonvolutions ne présentent que des réseaux isolés; partout ailleurs, l'injection est continue, le tissu de l'intestin est facile à déchirer et comme flétri; la membrane muqueuse n'offre aucune trace d'ulcération, mais dans les dernières anes de l'iléon elle est reconverte d'une couche gristire qui lui adhère assez fortement et ressemble tout-l'alit à une fausse membrane; talle que colle-qui existait sur le péritoine correspondant. La membrane muqueuse du gros intestin offre une rougeur et une injection usée; les autres viscères abdominaux sont sains.

- 4.º Organes encéphaliques. Les méninges sont légèrement épaissies et d'une couleur un peu laiteue; les ventricules cérébraux contiennent une assez abondante quantité de sérosité blanchâtre; la substance cérébrale ne présente aucune altération sonsible.
- 11. Observation. Symptômes ordinaires des maladies, du cœur ; battemens simples très-forts, accompagnés d'un bruit de soufflet dans la région du sternum et la partie latérale supérieure droite de la poitrine, etc.; mort sopt semaines après l'entrée. Antorysme énorme de l'aorte sous-sternale, sans rupture de ses parois, hypertrophie très-considérable du cœur, etc. (1)

Pierre Pinçon, âgé de trente-cinq ans, matelassier, d'un tempérament asaguin billoux, fortement constitué, cheveux châtains, entra à l'hôpital Cochin le 20 mai 1825. Il éprouvait, depuis plusieurs années, une difficulté de respirer qui augmentait surtout lorsqu'il montait un escatior, et des battemens de cœur auxquels il faisait peu d'attențion. Mais depuis trois mois la dyspnée et les palpitation.

<sup>(1)</sup> J'ai recucilli cette observation conjointement avec M. Lesieur, qui a dessiné le cœur et la tumeur anévrismale. La pièce anatomique a été déposée chez M. le D.º Breschet,

tations étaient devenues beaucoup plus considérables et s'étaient compliquées de symptômes gastriques pour les quels on avait appliqué quelques sangauses. A son entrée, le malade présentait l'état suivant : face livide, plombée et bouffie; infiltration des membres, surtout des gauches; oppression, orthopnée, parole entrecoupée; peu de sommeil, réveils en sursaut; pouls régulier, sans fréquence, développé, dur et vibrant au bras droit, très-petit au bras gauches; toux avec crachats visqueux; langue humide et blanché.

Auscultation. — Rale muqueux dans presque toute l'étendue de la poitrine; on entend, sous la partie moyenne et supérieure du sternum, et sous les cartiliages des pre-mières côtes droites, jusque vers la clavicule, des battemens simples très-forts accompagnés d'un bruit de soufflet très-prononcé. Ce bruit se fait entendre dans la région précordiale, et y couvre pour ainsi dire le son des ventreules, dont les contractions, isochrones aux battemens simples indiqués, soulvent assez fortement le cylindre.

Diagnostic. - Anévrysme de l'aorte ascendante, hypertrophie du cœur, catarrhe bronchique. (M. Bertin prescrit une saignée de trois palettes, un julep avec la teinture de digitale, et une tisane apéritive. La saignée procura du soulagement et diminua l'oppression. ) Le 23. retour de l'étouffement, anxiété extrême, insomnie. Le 24, même état, picotement dans les membres, sentiment d'un poids incommode dans la région précordiale et vers l'appendice xiphoïde : ventre en assez bon état. Les jours suivans (jusqu'au 4 juin), amélioration, visage moins livide, respiration plus libre: l'inégalité des deux pouls continue ; le droit est toujours vibrant. Les veines jugulaires gonflées offrent des battemens isochrones à ceux des carotides. Le malade se lève et mange la demi-portion; il a beaucoup de peine à monter l'escalier, et est obligé de s'arrêter à chaque marche. Le 5, au soir, accès d'asthmo

très-violent, contractions comme convulsives des muscles. respirateurs, contractions simultanées, et, pour ainsi dire synergiques des muscles du cou, de la mâchoire inférieure et des atles du nez : suffocation imminente . visage livide . sueur froide (Saignée de trois palettes.) Nuit assez calme. - Soulagement le 6 et le 7. - Le 8 . nouvel accès. (Saignée de trois palettes.) Soulagement comme précédemment. - Le 9, à onze heures et demie du soir, attaque d'asthme des plus terribles. Le malade, en proie à la crainte d'un étoussement prochain, les mains appuyées sur son lit, le visage décomposé et couvert de sueurs froides, les yeux ternes et égarés, la bouche béante, les narines dilatées, respire, pour ainsi dire . de toutes ses forces : les battemens de son cœur sont forts et analogues à des coups de marteau : toutes les artères battent avec violence, et l'œil distingue les mouvemens de celles des membres supérieurs dans tout leur traiet. - On prescrit un bain de pied sinapisé qui ne procure aucun soulagement. On pratique une saignée du bras : il s'écoule , en bayant , une petite quantité d'un sang épais, noir, qui se coagule presque sur-le champ. (Sinapismes aux jambes.) Enfin, au bout de quelques heures, l'accès se calme, et le malade revient à son état habituel. - Le 11, oppression plus forte. (Vésicatoire à la poitrine. ) - Jusqu'au 20, peu de changement. On entend toujours les battemens simples indiqués plus haut ; Le soufile qui les accompagne a diminué d'intensité ; la main appliquée sur la région qu'ils occupent, fait sentir une sorte de frémissement; vibratoire très-marqué. - Du 20 au 25 , les traits s'altèrent , l'œdème très-considérable envahit le bras droit , le pouls perd de sa vibrance ; la respiration est tellement courte et gênée , que le malade ne peut prononcer deux mots de suite; il ne mange presque plus , il n'a plus la force de se soutenir ,

et son corps, obdissant à la pessantéur, rotombe sui son lit quand on le soulève; enfin, l'affaissement et l'oppression augmentent. Le malade, couché horizontalement-, glisse vers les pieds du lit; ses youx sont ternes, humidé, inanimés; la respiration est à chaque instant sur le point de lui échapper..... Et il meurt le a juillet, à une heure et demie, sous les yeux de ses parons, en huvant un demi-verre de vin qu'il senaient de lai apporter.

Autopsie cadavérique, 20 heures après la mort, en présence de M. Bertin.

- 1.º Habitude extérieure. Gadavre hien conformé, énormément infiltré; son mat dans la région du sternum et à son câté droit.
- 2.º Organes circulatoires et respiratoires. Le sternum et les côtes ne présentent aucune altération; chaque côté de la plèvre contient environ un demi-litre de sérosité sanguinolente. Le cœur, d'un volume triple de celui du poing du sujet, et l'aorte sous sternale dilatée au point d'égaler la grosseur d'une tête de fœtus, remplissent àpeu-près les trois quarts de la cavité thorachique. Le cœur, situé presque transversalement, contient une énorme quantité de sang : il est arrondi, plus ferme à gauche qu'à droite; son diamètre vertical est d'environ cinq pouces, et le transversal de huit. Ses vaisseaux très-gros apparaissent à sa surface où ils forment un réseau à branches très-nombreuses. Vidé des caillots de sang qu'il renferme, il conserve encore un volume extraordinaire. Le ventricule gauche descend plus bas que le droit : sa cavité peut contenir le poing. Ses parois vers la base ont huit à neuf lignes d'épaisseur, elles s'affaissent après l'incision. Les piliers charnus sont très-gros et très-multipliés ; le tissu, un peu jaunâtre, rougit au contact de l'air. L'oreillette gauche, revenue sur elle-même, présente une capacité

qui n'est guère que le tiers de celle du ventricule ; ses parois ont augmenté d'épaisseur, sa membrane interne est rouge. L'orifice auriculo-ventriculaire gauche est dans l'état naturel. Le ventricule droit est dilaté : l'épaisseur de ses parois n'est sensiblement augmentée ni diminuée; ses colonnes charnues sont très-développées. L'oreillette droite égale en capacité le ventricule gauche; ses parois ne sont point amincies et ses colonnes charnues sont assez prononcées. L'orifice auriculo-ventriculaire droit est très-dilaté, ses valvules sont rouges ainsi que la membrane interne des cavités droites : cette rougeur est plus foncée que celle des cavités gauches. La cloison ventriculaire participe à l'hypertrophie du ventricule gauche auquel elle semble appartenir tout entière. L'aorte sous-sternale, dilatée jusqu'aux troncs qui naissent de la convexité de sa crosse , forme une tumeur anévrysmale . légèrement ovoïde, un peu bosselée à sa surface. Comme la dilatation affecte particulièrement la paroi antérieure et latérale droite de l'artère . le sac anévrysmal fait saillie, et est en quelque sorte pendant dans le côté droit du thorax où il répond aux quatre premières côtes et à leurs cartilages. La dilatation est peu prononcée à la paroi latérale gauche et surtout à la paroi postérieure de l'aorte (1). Les trois membranes artérielles dilatées composent la poche anévrysmale dont l'épaisseur est plus considérable que celle qui est naturelle aux parois de l'artère. La membrane interne est d'un rouge très-prononcé qui se prolonge dans tout le reste de l'aorte, et dans plusieurs des troncs qui

<sup>(1)</sup> Les deux observations qui vienhent d'être rapportées, et surtout la dernière, onconzent, avec un grand nombre de faits semhibbles, à démontrer combient la doctrine de Scarpa, relativement aux indervysmies, est peu conforme à la nature. L'existence des anéygranes vrais est prouvée par des observations si nombresses et si mițilentiques, qu'on a paine à concevoir que l'opinion du professeur de Pariscoit decore partugie per quelque médiceius de uos fours.

en partent; elle est parsemée de petites ulcérations et d'une infinité de lames calcaires ou cartilagineuses jaunatres , situées au-dessous d'elle plutôt que dans son propre tissu, et dont quelques-unes néanmoins sont à nu dans la cavité artérielle anévrysmée. Cette dernière est remplie d'énormes caillots de sang , non disposés en couches concentriques, mais confusément entassés et pour la plupart récens : quelques-uns seulement, plus anciens, sont comme charnus. La tumeur anévrysmale se termine d'une manière douce et graduée vers la sous-clavière gauche. A partir de cette artère, l'aorte reprend son calibre naturel ; elle offre seulement à l'intérieur quelques plaques jaunatres, rudimens d'ossifications, suivant l'expression de Morgagni. Les poumons comprimés par le cœur et l'anévrysme aortique ; sont refoulés vers les clavicules et les côtes : ils sont légèrement engorgés , mais d'ailleurs crépitans. La membrane muqueuse des bronches est rouge et recouverte d'un mucus rouillé.

5.º Organes abdominaux.— La rate et le foie sont très voluminoux et gorgés de sang: le tissu du foie est d'un rouge brun. On y remarque une infinité de points noirâtres qui ne paraissont être autre chose que du sang épanché d'abord dans ce tissu, puis combiné avec lui. On pourrait donner à cet état pathologique du foie le nom d'apoplexie hépatique, en raison de son analogie avec la maladie décrite par M. Leannee,, sous le titre d'apoplexie pulmonaire. Les vaisseaux gastro-intestinaux sontégalement gorgés de sang. C'est à cette congestion sanguine passère qu'il faut rapporter la rougeur foncée, et ponctuée qui existe sur la membrane muqueuse de l'estomac et des intestins.

Ş. II. Des Signes propres de l'anévrysme de l'aorte. — Selon Corvisart le diagnostic des anévrysmes de l'aorte offre toujours quelque obscurité, quand la dilatation ne se promonce point au dehors, tandis qu'il devient évident lorsone la tumeur s'offre à l'œil et au toucher du praticien. Présentons maintenant et discutons les signes que cet illustre médecin regarde comme les plus propres à faire soupconner ou même à faire reconnaître l'existence des andveysmes qui ne sont pas encore sensibles à la vue. Ces signes sont les suivans : 1.º un sifflement particulier, mais qui n'existe que lorsque l'endroit où siège la tumeur détermine la compression de la trachée-artère : mais ce sifflement, qui n'est pour ainsi dire qu'un accident de la maladie, peut être produit, comme M. Corvisart en cite trilimême un exemple, par des lésions autres que l'anévivenie de l'aorte. 2.º Un bruissement particulier qui se fait quelquefois sentir au-dessus du lieu où se trouve placé le cœur , cet organe battant dans sa place accoutumée. Ge signe mérite, je pense, une sérieuse considération; mais il paraît qu'il n'est pas constant, puisque M. Laennec ne l'a jamais trouvé que dans les cas où la tumeur Stait de'à visible à l'extérieur : on se souvient qu'il était tres-marqué chez le sujet de notre deuxième observation. 3. L'obscurité du son que rend la partie supérieure et moyenne de la poitrine quand on la frappe. Mais à quoi se réduit la valeur d'un tel signe, quand on réfléchit combien d'autres maladies peuvent produire le même phénomène? et dans combien de dilatations de l'aorte ; au contraire , la poitrine ne résonne-t-elle pas assez bien dans la région du sternum? 4.º La petitesse du pouls et son rregularité dans certains cas; d'autres fois son inégalité sur les deux bras. Mais une foule d'affections différentes de l'anévrysme de l'aorte ne peuvent-elles pas donner lieu à ces phénomènes?

Tous ces symptômes ne sauraient donc être comptés au nombre des signes, en quelque sorte, pathognomoniques de l'anévrysme de l'aorte, pour me servir de l'expression de M. Corvisart. Mais je veux qu'on leur accorde toute l'importance qui leur a été attachée : il est de toute évidence qu'ils ne serviraient qu'à faire reconnaître l'anévrysme de la portion sous-sternale de l'aorte , et qu'ils ne seraient nullement propres à éclairer le diagnostic des anévrysmes de l'aorte pectorale descendante, et sur-tout de l'aorte abdominale ; car, dans ce dernier cas. on n'observerait point le sifflement de la voix, le bruissement au-dessus du lieu où se trouve placé le cœur, l'obscurité du son que rend la partie supérieure et moyenne du sternum, ni même la petitesse, l'irrégularité du pouls et son inégalité sur les deux bras. Nous avons vu d'ailleurs que la concession que je faisais tout-à-l'heure est tout-àfait inadmissible ; il est donc démontré, je le répète, que les symptômes dont nous venons de peser la valeur ne sauraient être regardés comme des signes suffisans pour faire reconnaître l'anévrysme de l'aorte, et qu'à l'époque où écrivait M. Corvisart, il n'existait aucun moven sûr de diagnostiquer cette maladie, si ce n'est dans les cas ou la tomeur pouvait être sentie extérieurement : cas qui se réduisent anx ancervsmes de l'aorte ventrale, et au trèspetit nombre de ceux de l'aorte ascendante qui usent le sternum ou déjettent les cartilages des côtes; encore . dans ces circonstances même , pourrait-on se tromper , ainsi que M. Laennec en rapporte un exemple (de l'Auscutt. med., t. II. p. 426.) Au reste, je suis loin de penser que les signes indiqués par M. Corvisart doivent être négligés. Je conviens, au contraire, que, réunis à ceux qui me restent à examiner maintenant, ils pourront donner au diagnostic une certitude beaucoup plus complète. Ces derniers signes sont fournis par l'auscultation.

M. le professeur Leennec, dans son ouvrage sur l'auscultation médiate, s'exprime ainsi en parlant des signes de l'anévrysme de l'aorte. « Je ne sais trop encore jusqu'à quel point l'auscultation médiate ponrra servir à établir le diagnostic des anévrysmes de l'aorte. J'en ai peu rencontrés depuis le commencement de mes recherches. Quelques-uns de ces faits donnent l'espérance, et même la certitude que, dans plusieurs cas au moins, le cylindre fera reconnaître la maladie avant qu'elle ait produit aucun symptôme local ou général grave. D'autres, au contraire, prouvent qu'un anévrysme très volumineux de l'aorte pectorale peut exister sans que l'auscultation le fasse reconnaître, surtout si l'on n'a d'ailleurs aucun motif d'en soupçonner l'existence. » Les deux observations que j'ai rapportées et dans lesquelles l'anévrysme de l'aorte pectorale a été reconnu, bien qu'il ne fit aucune saillie extérieurement, m'ont en quelque sorte forcé de prendre le parti de l'auscultation contre son célèbre inventeur lui-même. Il sera d'ailleurs facile de concilier nos deux opinions, si l'on veut réfléchir aux considérations suivantes. Convenons avant tout, que le seul signe caractéristique, véritablement pathognomonique de l'anévrvsme de l'aorte, consiste, comme l'a dit M. Laennec, dans les battemens simples que l'auscultation fait reconnaître dans la région correspondante à la tumeur anévrysmale. C'est au moyen de ce signe que M. Laennec a reconnu deux anévrysmes de l'aorte ventrale, « dont le diagnostic aurait été fort incertain par la seule application de la main; «c'est au moyen de ce signe que le même médecin a reconnu deux cas de dilatation de l'aorte ascendante ; enfin , c'est à la faveur encore de ce signe que nous avons reconnu, de notre côté, les deux anévrysmes de la portion sous-sternale de l'aorte dont on a lu précédemment l'histoire. Que peut-on objecter à ces faits? comme il est pour ainsi dire , physiquement impossible , que les battemens indiqués n'existent pas dans tous les cas du même genre, on peut se croire en droit d'en conclure, qu'au moyen d'une exploration exacte, le diagnostic des anévrysmes de l'aorte sera toujours rigoureusement possible. Je sais bien que M. Laennec ranporte qu'il lui est arrivé trois fois , depuis qu'il fait usare du cylindre, de méconnaître des anévrysmes de l'aorte : la première, chez une femme dont l'anevrysme s'ouvrit dans le poumon droit ; la seconde, chez un vieillard qui avait une dilatation de la crosse assez considérable pour v loger deux œufs de canne; la troisième, chez une femme de cinquante ans, de petite taille, et dont la poitrine bombée en avant et en arrière , paraissait être ainsi deformée par le rachitis. La cause réelle de cette déformation était un anévrysme vrai de l'aorte ascendante plus volumineux que la plus grosse tête d'un fœtus à terme et qui occupait au moins le tiers de la capacité de la poitrine ( Ce fait a beaucoup d'analogie avec notre seconde and a resident of the second state of the second se observation ).

Certainement, dans les trois cas que je viens d'indiquer , s'il était arrivé à M. Laennec de ne pas reconnaître l'anévrysme de l'aorte, après avoir ausculté attentive ment la poitrine, je n'hésiterals point à placer cette maladie au nombre de celles dont le diagnostic est au-dessus de toutes les ressources de l'art. Mais M. Laenner a soin de nous dire que, chez aucun des sujets en question ; on n'avait appliqué le cylindre sur le sternum. Je suis intimement persuadé que , sans cette dernière circonstance ; l'existence des anévrysmes de l'aorte n'aurait point été méconnue par un observateur qui possède à un degré si éminent le don précieux, et ce que j'appellerais volontiers le génie du diagnostic. Ainsi donc , les trois faits que j'ai cités tout à l'heure ne prouvent rien contre la certitude des signes que fournit l'auscultation pour le diagnostic de la maladie qui nous occupe.

La seule objection solide que l'on puisse proposor dans 3.

le sujet que nous examinons, c'est que, dans les cas où l'anévrysme occupe l'aorte sous-sternale, les battemens caractéristiques que nous avons mentionnés pourront être pris pour ceux des ventricules du cœur. Toutefois cette objection est encore plus spécieuse que solide. Elle est fondée sur le simple raisonnement, et ici, comme dans tant d'autres circonstances , l'observation toute puissante se trouve positivement en contradiction avec le raisonnement. Je puis assurer en effet, que dans les deux cas que j'ai recueillis, les battemens avaient quelque chose de si particulier, que je ne pense pas qu'il soit possible de les confondre avec ceux du cœur, si l'on pratique l'auscultation avec toute l'attention nécessaire. A la vérité . comme ils se font entendre par une sorte de retentissement (du moins quelquefois) dans la région précordiale, et qu'ils peuvent être accompagnés d'une sorte de bruit de soufflet, on pourrait, d'après ces indices, croire à l'existence d'un rétrécissement d'un des orifices du cœur. Mais on évitera assez facilement cette erreur, en considérant que les battemens sont beaucoup plus forts sous le sternum et les premières côtes, que dans la région précordiale elle-même. Il existe aussi dans la nature du bruissement qui accompagne ces deux maladies différentes , des nuances qui pourraient les faire distinguer : mais il faut avouer qu'il serait quelquefois très-difficile de décrire ces nuances, qu'elles échappent à l'expression, et que l'oreille seule , par une sorte de tact qui lui est propre , est capable d'une telle analyse. Je dirai même en passant. et d'une manière sérieuse, qu'il n'est pas donné à toutes les oreilles de posséder ce tact, en quelque sorte médical, et que c'est sans doute là une des raisons pour lesquelles plusieurs médecins ont jugé avec une sévérité bien injuste l'une des plus précieuses découvertes de ce siècle. Mais revenons à notre sujet : il résulte, je crois, de tout ce

que je vions d'exposer, que les battemens que M. Laennec considère comme le signe pathogenomonique des anévrysmes de l'aorte pectorale descendante et de l'aorte ventrale, sont un indice non moins certain de la dilatation de la portion ascendante de l'aortequi est placée plus heureusement, si l'on peut ainsi dire, que les deux antres portions du vaisseau, pour transmettre ces pulsations.

Je me résume maintenant, et je crois pouvoir établir comme à-peu-près certaines les propositions suivantes.

- 1.º Les anciens médecins ne nous ont fourni aucun moyen sûr et spécifique pour reconnaître les anévrysmes de l'aorte.
- 2.º Les signes que M. Corvisart a présentés commo propres à caractériser l'anévrysme de l'aorte non proéminent à l'extérieur, sont communs à beaucoup d'autres maladies, et il est des anévrysmes de l'aorte d'aifleurs dans lesquels on n'observe aucun de ces signes.
- 5.º L'auscultation scule nous donne des signes certains de l'anévrysme de l'aorte, soit qu'il fasse ssillie à l'extérieur, soit qu'il échappe encore à la vue, soit qu'il occupe la portion sous-sternale, pectorale ou ventrale du vaisseau. Dans les cas oi la tumeur n'est pas sensible à l'œil ni au toucher, l'oreille remplace ces deruiers sens et fournit des données aussi fidèles que celles dont ils sont eux-mêmes la source. Or, les signes caractéristiques fournis par l'auscultation sont des battemens existant dans la région correspondante à la tumeur anévrysimale.
- 4.º Il pourra souvent arriver que l'on trouverta à l'ouverture des cadavres, des anévrysmes de l'acrie dont on n'avait pas même soupçonné l'existence. Mais alors c'est que l'on n'aura pas exploré la poitrine ou l'abdomen; et cette proposition, loin de détruire la précédente, ne fait que la confirmer; car elle prouve seule-

ment que si l'on n'a point reconnu l'anévrysme, ce n'est pas que la science manque de moyens pour le découvrir, mais que ces moyens n'ont pas été mis en usage.

5.º Rien n'est mieux démontré aujourd'hui en médecine que l'existence des anévrysmes vrais. Non seulement toutes les parois artérielles peuvent se dilater assez pour former une tumeur anévrysmale, quelquefois énorme comme la seconde de mes observations en fournit un exemple ; mais il est certain encore que les membranes interneet movenne d'une artère peuvent être ulcérées, sans que pour cela il se forme actuellement et nécessairement un sac anévrysmal aux dépens du tissu cellulaire environnant. Car cette erosion existait en plusieurs points chez notre premier malade, et cependant on n'y rencontrait point de kyste anévrysmal. Il est vrai que si le malade cût vécu plus long-temps, une tumeur anévrysmale aurait pu se former , suivant le mécanisme indiqué par Scarpa, c'est-à-dire, par l'infiltration du sang sous le tissu cellulaire péri-artériel, etc.

Ala suite de ce travail, spécialement consacré au diagnostic des anévryemes de l'aorte, nous allons placer une observation intéressante qui nous a été comuniquée par M. le docteur Ferrus, médecin de l'hospice de la Salpétrière. Cette observation nous offiria un exemple de perforation ulcérative du commencement de l'aorte, perforation qui fut suivie d'un épanchement mortel de sang dans la cavité du péricarde. De semblables faits sont raress. Cependant Walter, Morgagni (Epist. 26), Scarpa (Traité de Panévryeme), en ont recueilli des exemples.

Une femme, nommée Lauret, avait été tourmentée par de lengs et profonds chagrins. Depuis cinq mois elle se plaignait d'oppression, de souffrances continuelles et d'un dévoiement habituel. Elle fut recue à l'hospice de la Salpétrière. Le séjour d'un hôpital lui paraissait déshonorant, cette idée lui laissait des regrets douloureux de son état antérieur. Néanmoins elle se levait, se promenait et mangeait avec assez d'appétit. Les soirs, elle montait, non sans beaucoup de peine, à son dortoir, situé au quatrième étage. Elle se couchait à quatre heures et demie, dormait peu, se plaignait beaucoup, et était obligée d'aller plusieurs fois à la selle pendant la nuit, ce qui incommodait ses voisines. Celles-ci demandèrent qu'on la transportât à l'infirmerie : mais elle s'y refusa.

Le 20 octobre 1823, elle recut la visite d'un neveu qu'elle n'avait pas vu depuis sent ans. Elle fut fort affligée de ce que son parent la vit dans un hôpital. Le lendemain, son émotion fut beaucoup plus vive, en apercevant une cousine qui s'était éloignée d'elle depuis vingtdeux ans. Elle tomba dans un évanouissement dont elle revint difficilement. On la transporta dans son lit. M. Belhomme, qui a recueilli tous les renseignemens que je viens de faire connaître, appelé auprès d'elle, la trouva couchée sur le côté, le visage pâle, couvert de sueur; elle respirait difficilement et son cœur battait à peine ( aspersions de vinaigre, frictions sur les membres, etc.) Elle fut très-promptement soulagée. M. Belhomme lui prescrivit une potion calmante et lui fit un billet d'admission pour l'infirmerie. A quatre heures et demie, on I'v transférait lorsqu'elle fut prise , dans l'escalier , d'oppression, de suffocation, de râle, suivis d'nne mort trèsprompte. On la placa daus un lit, et l'on fit venir de nouveau l'interne que j'ai déja nommé. Il la trouva sans pouls : le visage décoloré et les extrémités froides... en un mot dans l'état d'une personne qui vient de rendre le dernier soupir.

L'autopsic cadavérique fut faite par M. Ferrus lui-

même. Le cerveau et le cervelet n'offrent aucune altération. Les poumons sont sains. Le péricarde a une ampleur insolite , sans augmentation de l'épaisseur de ses parois; son plus grand développement est à gauche et en bas où il touche à la plèvre costale, et refoule en haut le poumon gauche dont la base se trouve éloignée de sept à huit centimètres du disphragme. Une incision faite à la partie antérieure donne issue à quatre ou cinq décilitres de sérosité un peu trouble. Un caillot épais de plusieurs millimètres, du poids d'environ dix-huit onces et demie ( 575 grammes ) , forme au cœur une enveloppe complète. Cet organe, d'un volume ordinaire, est pâle, décoloré, environné de peu de graisse. L'aorte à sa sortie du ventricule gauche, dans l'endroit où ses parois sont fortifiées par le feuillet que leur fournit le péricarde, présente un trou rond, de trois millimètres environ de diamètre, communiquant dans la cavité du péricarde. et recouvert par le caillot indiqué plus haut. Tout autour les parois artérielles sont amincies et parsemées de petits points rouges, jusqu'à la crosse aortique : les parties voisines sont infiltrées. Au-dessus de la perforation, l'aorte est rétrécie, en partie ossifiée. D'autres ossifications existent à l'origine du tronc brachio-céphalique, de la sous-clavière gauche et de la carotide du même côté. Le foie, très volumineux, remplit l'hypocondre gauche. Son bord tranchant est recouvert par le colon transverse, sa surface parsemée de veines variqueuses très-ténues . sa couleur d'un rouge plus foncé qu'à l'ordinaire. A saface concave adhère fortement la rate, aussi très-volumineuse, et présentant les mêmes altérations. L'estomac ample, pâle à l'extérieur, offre à sa surface interne une couleur rosée assez forte qui suit les intervalles des veines et ne disparaît pas par le râclement avec le scalpel, Les intestins sont distendus par des gaz. Leurs surfaces externe et interne sont également pâles ; aucune autre altération ne s'y fait remarquer.

Il n'est pas douteux que l'impression morale vive qu'éprouva cette femme à la vue de sa cousine, fut la cause déterminante de la rupture de l'origine de l'aorte ulcérée, et que cette perforation, source d'un épanchement sanguin dans le péricarde, donna lieu à la syncope dont nous avons parlé ci-devant. Cependant, circonstance très-remarquable ! la malade ne succombe point immédiatement à cet accident. Elle revient à elle-même, au contraire, et n'expire que une heure après, au moment où on la transférait à l'infirmerie, c'est-à-dire, lorsque les mouvemens et les secousses que ce transport lui fit éprouver eurent détaché le caillot salutaire qui avait sans doute momentanément bouché la perforation de l'artère, et opposé une digue, à la vérité, bien fragile, à l'écoulement du sang. Nouvel exemple de la nécessité d'une immobilité parfaite dans les cas d'hémorragies dont une cause semblable a suspendu le cours! Mais dans celui dont il s'agit ici, le repos le plus absolu n'aurait pu retarder que de quelques heures peut-être une mort inévitable.

Exposition succincte du développement et des fonctions des systèmes nerveux latéraux des organes des sens, et de ceux des mouvemens dans les animaux vertébrés; par A. Desnoulns, D.-M.-P.

I. " SECTION. — Des nerfs en général. — 1. " Chaque nerfi des seus s'insère sur l'axe cérébre-spinal à un appareil central.

particulier; il n'y a d'exception que pour le norf auditif.

2.º Jai démontré le premier que le nerf.olfactif ne s'insérait pas au cerveau, que le renflement ou lobe médullaire logé dans la fosse ethnoïdale (fosse qui , dans plusieurs mammières, chez quelques chauve-souris en particulier , représente au moins le tiers de la hoîte cérébrale); Jai démontré, dis-je , que ce renflement n'est point le nerf olfactif, que c'est un lobe encéphalique du même genre que les lobes cérébraux , optiques , céréhelleux , etc.; et qué ce lobe donne naissance ou insertion aux nerfs olfactifs , comme les lobes optiques donnen raissance aux nerfs du même nem, Auparavant on ne comptait à l'encéphale des mammifères que trois paires de lobes, les cérébelleux , les optiques et les cérébraux,

5,º Les neris olfactifs et optiques sont les seuls dont les fibres, se, continuent avec, celles, de l'appareil, cérebrospinal, corpspondant, seupore le nerf optique du cycloptère n'eșt-il que juxtaposé. Mais lors même de cette continuité, il n'y a pas lieu d'en conclure que le nerf est, une production, sortie du lobe, car dans le, cas de défaut de formation de tout l'axe cérébro-pinal, chaque paire de nerfs et ceux des sens surtout n'en existent pas moins avec tous leurs appareils externes; leurs extrémités encéphaliques ou spinales plus ou moins rudimentaires sont alors libres et flottantes.

4.º Les systèmes nerveux latéraux soit donc formés à leur place, comme l'axe cérébro-spinal à la sienne, et des obstacles subséquens peuvent empêcher, à différens degrés, l'établissement de leurs connexions.

5.º Dans l'état normal de l'axe cérébro-spinal et des systèmes nerveux latéraux (excepté les nerfs olfactifs et optiques), il n'y a que juxta-position des nerfs aux points correspondanis de l'axe: Gela est visible surtout

d'après même la figure 2 de la pl. 2 de Gall, pour les arcs nerveux dont les côtés se prolongent dans deux paires de nerfs à-la-fois, dans la région cervicale chez l'homme. aux racines postérieures. Cette juxtaposition des nerfs à l'axe cérébro-spinal sans continuité de la matière médullaire, et par continuité seulement des enveloppes ou névrilèmes avec la pie-mère, s'observe dans les poissons pour tous les nerfs, excepté l'olfactif; car l'optique même est juxtaposé dans le cycloptère. Dans l'homme, cette juxtaposition, déjà apparente pour les racines arquées, dont les deux prolongemens se rendent aux deux paires collatérales, l'est aussi pour les racines de la cinquième paire, et dans l'embryon pour tous les nerís, moins les optiques. Et non-seulement les nerís ne sont pas continus avec la moelle, et à plus forte raison n'en sont pas une production, mais leur connexion ne nécessite pas l'existence, dans le segment d'insertion correspondant, d'un amas de matière grise, car tout le long de la moelle épinière de l'embryon hamain de trois à quatre mois, et des poissons et des reptiles que j'ai examinés, les deux surfaces interne et externe de la moelle, et l'épaisseur qui les sépare, sont également blanches.

6.º Les norfs des sens, même dans le maximum de développement, ne nécessitent pas d'amas de matière grise au lobe d'insertion, car le nerf optique, dans le cas de plissement chez les poissons, s'insère à des lobes formés seulement de matière blanche.

7.º Comme Gall a eu raison de le dire, les appareils du même nerf sont plus ou moins compliqués et plus ou moins nombreux dans les différens animaux.

8.º Tous les nerss du système cérébro-spinal, exclusivement propres, soit au sentiment, soit aux mouvemens, ou conducteurs de ces deux actions à-la-fois, n'ont point de structure réellement différente. Tous consistent en matière médullaire, contenue dans une enveloppe fibreuse. Cette enveloppé est un tuyau cy jindrique ou étendu en membranc. Le même nerfsensitif, l'optique, par exemple, peut exister sous formes de tuyaux ou de fisiscenux de fibres, ou sous formes de membranes. Les perfs conducteurs du mouvement sont seuls constamment des cordons cylindriques ou pluité des cônes très-alongés.

9. Tous les nerfs exclusivement conducteurs du mouvement sont dépourvus de ganglions; tels sont, dans l'homme même et dans les mammifères, les trois nerfs moteurs de l'œil, l'hypoglosse, leglesso-pharyngien, le facial, le spinal et tous les nerfs spinaux des poissons et des ophidiens que j'ai examinés, moins toutefois les trois premières, paires cervicales des trigles, et probablement des polynèmes. Tous les nerfs du sentiment ont des ganglions, ou s'insèrent à un lobe développé sur l'axe cérébro-spinal, ou réunissent ces deux conditions, par exemple, les trois premières paires cervicales des trigles. Tous ces nerfs ont constamment sur ceux du mouvement un excès de volume quelquefois immense pour peu que les organes où ils se rendent soient développés.

10.\* Les nerfs conducteurs des deux actions doivent cette double conductibilité à la réunion de la double conductibilité à la réunion de la double conduction précitée, c'ést-à-dire, qu'ils ont deux ordres de racines; l'un de ces ordres passe par un ganglion, l'autre n'y passe pas. Toujours alors ce dernier ordre est inférieur. Aussi les nerfs uniquement conducteurs du movement i'oni qu'un ordre de racines; tels sont le facial, les trôs nerfs moteurs des yeux, le spinal, le glosso-pharyngien, l'hypoglosse (1) dans l'homme et les mammifères, et les paires

<sup>(1)</sup> J'ai découvert tous les faits qui font le sujet de cette analyse, et j'ai aussi calculé le premier les rapports de ces faits et les résultats de ces rapports. L'expression des faits généraux qui en résultent (j'hésite à dire des lois, parce que ce nom a été appliqué à lant de faits qui ve

spinales si nombreuses des ophidiens (il peut y en avoir plusieurs centaines). Si donc dans le nerf d'un muscle actuellement en contraction, il existe réellement deux courans, l'un ascendant et l'autre descendant (comme cela vient d'être rendu assez probable par MM. Prévost et Dumas, Journal de Physiologie expérimentale; 1. 5. pag. 538), il est bien certain que pour les sept paires de nerfs indiquées chez l'homme et les mammiferes, et pour

sont pas généraux), a été publiée en avril et en octobre 1822, dans le tome 2 du Journal de Physiologie , par M. Magendie . Voici comment, à cette dernière époque ; ou platôt le 8 août précédent (jour de la lecture à l'Institut de mon travail complémentaire ) , j'exprimais le fait général ou la loi d'où il résulte que tels nerfs conduisent uniquement le mouvement, tels autres le sentiment, et tels autres le sentiment et le mouvement, mais par des filets différens pour chaque action ( Journal de Physiologie , tome 2 , page 352. ) « De l'excessive petitesse du calibre des nerfs spinaux (chez les poissons), et de leur défaut de ganglions intervertébraux, il suit : 1.º que les gauglions intervertébraux ue sont pas une cause de réduction et de ralentissement de l'action nerveuse ; 2.º que de l'absence de ganglions sur ces nerfs , et de la réduction de leur calibre, dépend leur propriété d'exciter le mouvement : 3.º que réciproquement de l'existence du ganglion sur le nerf, et de la grandeur du calibre de celui-ci, dépend la propriété d'exciter ou conduire la sensibilité, »

Or, c'est daus le même temps que M. Magendie déterminait, par expérience, les différences de conducibilité des nrices antériences et postériences des métres que les découvrais, par l'anatomic comparative, la cause plysique de cette différences, et c'est dats les même Numéro du Journal de Physiologie, que nous publions tons deux notre découverte. I n'est donc guére probable que M. Herbert Mayo, qui (Anatomical and physiological commentaires, London, 1833, trafait.)
Journal de Phys. expériment., 1. 3, p. 353), cite la découverte do-M. Magendie, en 'statribanat à lan-même la déceduer d'avais interés on austomique à laquelle tient la différence de conductibilité des deux ordres de racines, ait lignoré que l'aume précéduent p'avais imprimé l'expression de cette raison, justement dans le volume qu'il reconnalt lair-même avoir lu. Je crois devoir, vyis-avis des 'étrapières seulement,' relever lei une omission de M. Herbert Mayo, laquelle viets sus doute uvue distraction.

tous les nerfs musculaires des ophidiens, ces courans ne se rendent pas aux deux surfaces antérieure et postérioure de la moelle épinière, au moyen des racines correspondantes admises par ces auteurs, puisqu'il n'existe dans tous ces cas qu'un seul ordre de racines, et que cet ordre est inférieur ou abdominal. Cette contradiction du fait avec ce que l'on peut croire un principe, est presque inévitable en physiologie, quand on néglige l'examen de toutes les formes, de tous les états sous lesquels le même fait peut se présenter. Or, les expériences toutes préparées que fournit l'anatomie comparative, peuveut seules, le plus souvent, préserver de ces contradictions. Si donc les courans en question sont réels, leurs points de départ et d'arrivée n'existent que dans un même plan parallèle à l'axe de la moelle, et sur son demi-cylindre inférieur.

11.º Et comme dans les mammières, les oiseaux, les reptiles et les poissons chondroptérygiens, le nerf pathétique ou quatrième paire s'insère à la face supérieure de la moelle, bien que dans tous les poissons osseux il s'insère à la face inférieure, il s'ensuit que la loi-suivant laquelle les racines conductrices du mouvement naissent du cylindre inférieure de l'axe cérébrospinal, subit une exception. Dans les couleuvres et vipères et sans doute dans les autres ophidiens, où la peau écail-leuse paraît peu sensible, il n'y a qu'un ordre abdominal de racines.

Dans les poissons, il y a deux ordres de racines, mais l'ordre supérieur n'a pas de gauglions. Or, c'est surtout aux gauglions et au volume proportionnel ainsi qu'à l'étendue en surface des nerfs que paraît tenir la sensibilité; au moins les gauglions sont-ils en proportion du volume des nerfs sensitifs.

Les filets conducteurs du mouvement dans la cinquième paire, viennent des racines inférieures, qui n'ont pas été comprises dans le plexus ou ganglions, dans lequel les 95 centièmes en nombre et en volume du nerf ont passé; il en est de même pour la portion dure du nerf auditif ou pour le facial dans les mammifères.

- 12.º A partir du ganglion, ou de l'insertion même des rucines pour les nefs qui n'ont pas de ganglions, ou bien encore à partir de l'ordre de racines non ganglionées pour les nerfs où il y a deux ordres de racines, le volume du nerf va toujours en croissant, dans une progression heaucoup plus ample que dans les divisions des troncs artériels.
- 15.º L'excès relatif toujours constant et quelquefois immense du volume des nerfs sensitifs sur les nerfs des mouvemens peut être tel, que si l'on exprime la différence des quantités de matière nerveuse par la différence des surfaces de l'organe d'aboutissement, un organe de sens peut recevoir jusqu'à sept ou buit cent fois pluis de increpeut peut neuver jusqu'à sept ou buit cent fois pluis de increpeut neuve de l'except d
- 14.º Dans quelques animaux, certains nerfs, surtout le pneumo-gastrique, ne sont pas juxtaposés par leurs racines à l'axe cérébro-spinal; la communication a lieu par un filet intermédiaire d'une substance que sa couleur annonce être différente de celle du nerf et de celle de la moelle. Enfin, dans la lamproje, co même nerf s'insbers sur la pie-mère écartée de la surface de l'axe cérébro-spinal, par un espace égal au tiers du diamètre du tronçon correspondant.

Des nerfs des sens et de leurs organes. — 15.º Ni la couleur, ni la disposition mécanique du névrilème aplati en membrane ou ellilé en tube conique, ni la cohésion ou la consistance des molécules, ne sont uniformes dans le même nerf des sens dans tous lés cas de son existance des meme nerf des sens dans tous les cas de son exis-

tence, ni même dans tous les cas de son plus grand déve-

Le maximum de développement d'un même nerf, par exemple, de l'olfactif, peut avoir lieu sous forme ramifiée comme dans le congre, l'esturgeon, le crocodile, ou sous formetrès-pulpeuse, comme dans les raies, les squales, etc., le nerf opique seul n'a qu'une forme unique pour le maximum de son développement, c'est celle d'une membrane plissée:

Le nerf acoustique, pulpeux dans les mammifères et les oiseaux, est ramifié en cordons dans tous les poissons sans exception. Ce nerf et le plus souvent ceux du toucher, lorsque les appareils de ce dernier sens ne sont pas développés au maximum, n'ont pas de lobes à leur insertion sur l'axe cérébro-spinal. Dans l'homme, auquel on n'a attribué jusqu'ici un sens du toucher plus parfait qu'en vertu d'un argument métaphysique, il n'y a qu'un léger rensilement sur le tonçon de la moelle épinière, où s'insérent les nerfs brachiaux.

16.º Dans le cas de maximum de développement du sens du toucher, tel que par exemple, les nerfs en soient à proportion cent ou peut-être deux cents fois plus gros que dans l'homme, ce qui a lieu chez les trigles pour les nerfs des doigts, les points d'insertion des trois paires de nerfs répondent à cine-paires de lobes autant développés chacune que les lobes cérébraux eux-mêmes, Dans le cas de maximum de développement des nerfs du goût, comme chez la carpe, le point de l'axe cérébre-pripain du s'insère la paire de nerfs, dont les nerfs gustatifs sont des remeaux, se renfle en une paire de lobes justement les plus volumineux de tout l'encéphale. Or, dans le cas de ce maximum de développement et des nerfs du goût et de ceux du toucher, les lobes correspondans deviennent de véritables parties encéphaliques surnuméraires, de

sorte, que chez les trigles il y a neuf paires de lobes encéphaliques, chez la carpe:six, etc. L'on voit combien on était dans l'erreur en supposant à l'homme un encéphale composé de plus d'apparcils différens qu'au reste des animaux.

13.º Les mêmes ners ou cordons nerveux d'un même organe, anatomiquement et physiologiquement parlant, n'appartiennent pas toujours et nécessairement à la même paire de ners, et cette transposition peut avoir lieu dans le même genre d'une espèce à l'autre, ou d'un genre voisin à l'autre. Par exemple, dans les raies, le nerf auditif est uue division de la cinquième paire; dans le bacau, le premier nerf branchial est une division de la cinquième paire, etc. Tout ce qu'on a dit de la substitution d'un rameau du nerf de la cinquième paire au nerf petique, est inexact.

18.º Ces mêmes paires de nerfs ne distribuent pas leurs branches ou divisions dans un plan uniforme , c'est-à-dire , constammentà tous les mêmes organes. La 5.º paire , par exemple, qui, dans tous les poissons, a deux branches communes à toute la classe, et essentiellement ichtvologiques. partant étrangères aux autres classes, distribue dans les gades des ners aux deux paires de membres ou de nageoires et à la queue; dans les silures, à la première paire de membres et à la queue. Dans tous les poissons que j'ai observés, moins le cycloptère et la lamproie; le nerf pneumo-gastrique envoie à la queue; c'est-à-dire; à l'extrémité de la colonne vertébrale, un ou deux cordons de chaque côté, cordons dont la position est tantôt souscutanée, tantôt inter-musculaire, à des profondeurs variables. Enfin , dans les cyprins , le pneumo-gastrique a un ordre de branches justement le plus considérable de toutes; qui, dans la carpe, égale par le volume de la somme de ses branches, le volume de la moelle épinière entière.

Cet ordre de branches n'a pas d'analogues dans les autres poissons, et aucun de tous les nerfs dont il est question dans ce paragraphe, n'a d'analogues dans les autres classes. Des organes spéciaux, tels que la vessie natatoire, recoivent, soit dans leurs membranes, soit dans leurs muscles, des ners spéciaux qui ne peuvent exister là où ces organes manquent , tel est le nerf pneumatique fourni par la première paire cervicale dans les trigles; les perfs si volumineux que la cinquième et la huitième paires fournissent à l'organe électrique de la torpille, que la cinquième paire fournit aux organes particuliers des raies, etc., etc. - 1q.º Les mêmes paires de nerfs n'ont pas les mêmes connexions, soit entr'elles, soit avec l'axe cérébro-spinal, dans tous les cas de leur existence. Ainsi, les branches supérieures de la cinquième paire, qui, dans tous les poissons osseux comme dans les mammifères et les oiseaux, s'insèrent collatéralement ou inférieurement au cervelet, naissent dans les raies et les squales des parois du quatrième ventricule : elles suivent même dans leur développement celui de ces parois comme dans les poissons osseux elles suivent celui du cervelet. Cela explique la coincidence du développement de la cinquième paire de l'esturgeon avec le défaut de cervelet dans cet animal où le quatrième ventricule est plus grand que partout ailleurs. La branche inférieure de la cinquième paire, dans les cyprins, à une double communication : 1.º avec son analogue par une commissure sous l'encéphale; 2.º avec le premier nerf cervical par une grosse anastomose médullaire passant sous l'origine du pneumogastrique. Le nerf sympathique communique avec la sixième paire dans les mammifères, et ne s'y porte jamais chez les poissons; l'extrémité antérieure de ce nerf s'y termine toujours sur la cinquieme paire. Enfin , dans les raies et squales , il n'y a pas de nerf sympathique. at a con part of the

90.º Ni le plan, ni le nombre et des parties du système nerveux et des connexions de ces parties, ne sont donc pas uniformés. — On va voir que les mêmes norfs ne conservent pas non plus dans tous les cas de leur existence, ni la même forme anatomique, ni la même fonction. Le nerf optique seul parait exclusivement consacré à la vision; au moins je ne lui connais pas d'autre fonction.

21.º Des sens. — I. Organe de l'adorat. — L'organe de l'odorat subit toutes les modifications, depuis un véritable anéantissement jusqu'à un développement excessif et à sa transformation en un simple organe du toucher ouvéritable tentacule. Alors (eo dernier cas existe che la baudroie), le nerf offictif ne diffère aucuncment, pour la structure et l'ensemble du mécanisme, des nerfs du toucher ordinaire ou même du mouvement. Il est tout-l'adit pareil au nerf médian de l'homme sur toute sa longueur, qui n'est pas moindre d'un demi-pied.

22.º Dans le cas d'anéantissement de l'organe de l'odorat, ou bien le neren existe pas du tout, comme chez les dauphins, marsouins, etc., ou il n'est que capillaire, comme chez les tétraodons. Dans le maximum de développement, l'étendue de ses surfaces d'épanouissement excède un nombre indéterminé de fois la surface de tout l'encéphale: exemple, lo cochon et les raies.

35. Le nerf de l'odorat, au maximum de son développement et de son action, peut être indifféremment ramifié on très-pulpeux. Dans le cas de ramification avec maximum de développement, un système vasculaire particulier forme l'axe du faisceau ramifié, comme, par exemple, l'artère contrale de Zinn dans le nerf oppique de l'homme; mais le système vasculaire du nerfolfactif est plusieurs centaines de fois plus développé que cette artère; il forme à lui seuj une sorte de système caverneux.

24.º L'organe de l'odorat des poissons n'a pas de nerf accessoire qui se répande dans sa profondeur; les rameaux de l'ophthalmique qui s'y distribuent, ne se rendent qu'au pourtour de ses orifices, soit pour y faire exécuter des mouvemens protecteurs ou préparatoines, soit pour y dire les agens d'un simple toucher. Il n'y a jamais dans les poissons rien d'analogue au ganglion sphéno-palatin, ni au ganglion naso-palatin qu'on a décrit chez l'homme, où je ne l'aj pas plus trouvé que sur les chiens.

25.º II. De la vue. - L'œil peut être rudimentaire ou avoir une dimension si petite, qu'il ne puisse agir; exemple, les ammocètes , la taupe , etc. ; mais il ne subit pas de transformation et ne passe pas à une autre fonction que celle de sentir la lumière. C'est de tous les organes des sens celui dont la composition, quant au nombre des parties constituantes, est le plus uniforme, et où ces parties subissent le moins d'altérations de figure ou de situation. Il est toujours extérieur ; les narines , ainsi que l'oreille , sont au contraire extérieures, ou profondes, ou superficielles. Dans tous les vertébrés, les membranes de l'œil ont le même ordre de superposition excentrique ; l'œil des oiseaux seuls offre un appareil particulier, c'est la membranc plissée, étendue longitudinalement d'un arc latéral externe pris sur l'équateur du crystallin, à l'insertion du nerf optique. Il forme dans l'œil un véritable écran qui intercepte la projection sur la rétine des images et des rayons dirigés sur son plan ; de sorte que toute la partie de la rétine sur laquelle son ombre se projette, est rendue inutile pour la vision. Or, c'est dans cette partie des rétines plissées que les plis diminuent constamment de largeur et de nombre, et même s'effacent quelquefois tout à fait.

26.º Ge qu'on a appelé la glande choroïdienne dans les poissons, quoiqu'un organe spécial, est formé par l'extrême développement du réseau vasculaire de la choroïde, réseau dont la naturo est manifestée chez les mammifères par l'état de cette membrane dans l'œil des albinos. Il n'y a pas dans les poissons de ganglion ophthalmique, ni de nerf qui y corresponde. Je l'ai aussi inutilement cherché dans les oiseaux.

27.º Dans les squales et tous les poissons osseux qui n'ont pas de glande choroïdienne, il n'entre dans le globe de l'œil aucun autre nerf que l'optique. Dans les poissons pourvus d'un grand plexus choroïdien (glande choroïde), il y pénètre des rameaux do la troisième et de la cinquième paire. Ces nerfs vont à l'appareil caverneux, et non à l'iris, qui est immobile. Dans les raies, il pénètre aussi dans l'œil des filets de la troisième paire, pour la palmette qui ferme ou ouvre la pupille. Il en est de même chez les pleuronectes.

28. Le nerf optique ne s'insère pas toujours au pôle de la sphère de l'œil comme dans l'homme. Cette insertion en est quelquesois distante de 20 à 30 degrés. Quelquesois le nerf pénètre dans le globe par le pôle de la sphère : mais parvenu à sa concavité, il en parcourt un arc de 35 ou 40 degrés, comme un arc de méridien, interposé alors entre la rétine qui le recouvre et la surface de la choroïde. Dans ce cas, l'unique que j'aie vu, la rétine plissée n'occupe que le segment inférieur de l'hémisphère de l'œil.

Willis (De anim. Brut., pars physiol., cap. 15) avait observé déja que l'iusertion du nerf optique au globe de l'œilvarie, et il avait exprimé ainsi l'étendue de cette variation : à polo ejus distat , non secus ac zodiaci polus ab altero aquatoris. Or, il en avait conclu à tort que le champ de la vision diminuait d'autant plus que l'insertion était plus éloignée du pôle de la sphère de l'œil L'effet de l'insertion du nerf optique à une distance polaire quel584 MÉMOIRES

conque sur la sphère de l'œil, d'après le calcul de l'ensemble de la structure de cet organe, est seulement de raccourcir le nerfet otude la longueur de la corde qui soustend l'are intercepté entre cette insertion et le pole. Or, on verra bientôt que la brièveté relative du nerf optique est un élément de perfectionnement de la vision, et c'est justement dans les oiseaux à vue supérieure, que cette distance polaire est plus grande. Cette distance était nécessitée chez cux par la direction latérale de l'œil. J'ai (dans mon premier Mémoire sur l'œil) trouvé cette distance de près de 50 degrés dans le courils d'Europe.

sq.º Dans les poissons, l'œil n'est pas un globe, c'est un segment sphérique, qu'elquefois moindre, jamais beaucoup plus grand qu'un hémisphère, et quelquefois dans une portion plus ou moins considérable la courbure en est remplacét par un plan; dans les raies, par exemple, où ce blan est horizontal.

3.º La face interne ou la concavité de la choroïde n'est pas toujours noire de manière à faire de l'œil une chambre obscure. Dans un grand nombre, peut-être même dans la pluralité des mammifères, chez beaucoup de poissons . l'intérieur de l'œil ou la concavité de la choroïde est, par sa couleur éelatante et réfléchissante, un véritable miroir réflecteur. C'est ce qu'on appelait le tapis dans les animaux où l'on connaissait déjà la coloration de la concavité de la choroïde : mais on crovait que cette couleur n'était qu'une tache snr le fond de l'œil, dont la plus grande étendue était supposée noire. Or, dans les animaux réellement nyctalopes, comme les chats, tout le pourtour de la concavité de la choroïde est également réfléchissant, excepté près du limbe, là où la projection de l'ombre de l'iris ne laisse jamais parvenir de lumière. Dans les autres animaux, le degré de nyctalopie dépend de l'étendue proportionnelle que les couleurs réfléchissantes occupent dans l'œil.

Dans tous ces cas, la concavité de la choroïde est un véritable miroir réflecteur, ayant un ou plusieurs foyers, suivant la régularité ou les irrégularités de sa courburc. D'ailleurs, la surface postérieure de l'iris n'est pas constamment noire ni partant toujours susceptible d'absorber les rayons qui pourraient être réfléchis vers elle d'un point quelconque du miroir.

51.º Dans les poissons, la répartition de l'intensité d'éclat ct du degré de poli sur les surfaces réfléchissantes de la choroïde et sur le derrière de l'iris est relative à la direction suivant laquelle peut arriver la lumière rayonnante ou la lumière diffuse. Les irrégularités de la courburo, quelquefois même l'aplatissement d'un sogment du globe de l'œil font que ces miroirs choroïdiens ont plusieurs foyers.

52.º La rétine est la membrane nerveuse inscrite dans la concavité de la choroïde. La rétine projetée sur la concavité de la choroïde représente, quand elle est lisse et tendue, la même amplitude sphérique que cette dernière membrane. Mais, quand elle est ridée et surtout plissée, suivant le nombre et la largeur de ces rides et de ces plis, le développement sphérique des surfaces interceptées excède plus ou moins la sphère de l'œil où cette rétine est inscrite. L'exemple de ce plus grand excès est donné chez les poissons par le Zeus faber où la largeur des plis n'est pas moindro que le cinquième du diamètre de l'œil, et où ces plis sont au moins de vingt-cinq à trente. Quand les plis sont très-larges, ils sont couchés l'un sur l'autre sans aucune adhérence de leurs surfaces. de sorto qu'au moius six épaisseurs do la réfine, ou douze points de la surface de cette membrane, se trouvent ainsi sur le prolongement d'un même rayon; il y a par conséquent deux contacts seulement de l'image avec la surface. quand la rétine est lisse comme dans l'homme et tous les mammières que l'on a encore observés. Dans le cas où les rides sont à-peu-près verticales, suivant la perpendicularité ou l'obliquité de l'incidence des rayons ou des petites images sur les faces de ces rides, l'image s'alonge, ou autrement le rayon devient une tangente sur la surface, avant de traverser la rétine. L'impression visuelle est donc agrandie de cet excès de longueur de l'image ou de tangence du rayon.

55.º Si en même temps que la rétine est plissée ou ridée, il v a un miroir sur la choroïde, comme dans les chats, les ruminans, etc. : alors la réflexion des images et des rayons double les contacts, les tangences et les transmissions, et multiplie ainsi l'intensité de l'impression visuelle. Ainsi, par exemple, dans l'esturgeon, la rétine plissée adossant au moins quatre épaisseurs, il en résulte que huit surfaces sont traversées d'abord par les rayons venus du crystallin, ct sont retraversées par ces mêmes rayons réfléchis par le miroir circonscrit, ce qui fait seize contacts, soit sur le prolongement du même rayon, soit sur la projection de la même image. Car, dans tous les cas, la rétine est assez transparente pour que ces transmissions aient lieu facilement. On voit que, suivant le parallélisme ou l'obliquité des plis par rapport à l'axe de la sphère, les images grandiront plus ou moins avec la tangence des rayons, aux premières et secondes surfaces de la rétine : mais ces différences sont toutes également déterminables par le calcul. l'obliquité de la direction des plis et l'inclinaison de leurs surfaces étant connues.

34.º Le nerf, optique qui n'existe pas dans la taupe, la chrysochlore, le zocor et. le zemmi, est. susceptible de quatre étals. différens : 1.º des fibres sans névrilèmes, adhérentes entr'elles de manière à représenter une pulpe générale, exemple, le nerf optique de

l'homme 2.º Des filets ayant chacun leur névrilème propre, formant un faisceux contenu dans une gaine névrilématique non adhérente : exemple ; le cycloptère. 5.º Une membrane plissée sur elle-même, mais dont les surfices des plis adhèrent plus ou moins entr'elles par des filamens , exemple, les squales parmi les poissons, l'ardea dubia , etc. , parmi les oiseaux . 4.º Une membrane également plissée, mais dont les surfaces contigués des plis sont libres et sans adhéreuces. les falco dans les oiseaux , les trachius , les zeus , les mugif, etc. , parmi les poissons. Dans ees deux derniers cas , la membrane plissée forme un cylindre contenu dans une gaine non adhérente.

35. Les plis de la rétine peuvent exister séparément de ceux du nerf opique : exemple, l'esturgeon chez les poissous . le courlis, le plongeon chez les oiseaux ; et les plis du nerf opique sans ceux de la rétine : exemple, les squales, l'ardea dubia , etc. Dans les poissons où les plissemens sont au maximum , des appareils analogues multiplicateurs de surface existent dans les lobes opiques. Il n'y a pas de rapport entre ces appareils et les miroirs choròdiens. Le nerf optique est d'autant plus volumineux et plus court que le reste de l'appareil opique est plus développé, et d'autant plus long et plus tien que l'appareil opique l'est moins; le degré de brièveté du nerf optique est done aussi un élément de la vision, can rapprochant davantage le siège de l'impression de celui de la sensation.

56. Et comme nous avons vu (Exposition succinete du développementet des fonctions du système cérébro-spinal, Archiv., juin 1825), que cette transmission des actions nervouses de la moelle épinière et des méris se fait par les surfaces, il est clair que cet accroissément des surfaces des norfa optiques plissée set un mécanisme accélérateur et multiplicateur des transmissions. A la vérité, les surfaces

libres sont contigués, mais comme la force de la vision est d'autant plus grande que les surfaces sont plus étendues et ont moins d'adhérence, l'effet dont nous parlons est suffisamment prouvé par ces coincidences constantes. Aux élémens de la fonction optique précédemment connus; il faut donc ajouter: 1.º l'amplitude des diamètres internes de l'œil; 3.º la longueur relative du nerf optique; 5.º la couleur de la concavité de la chroride; 4.º le plissement de la rétine; 5.º celoi du nerf optique; 6.º le degré de développement du plexus choroidien; 7.º le volume et les accroissemens de surface intérieure des lobes optiques, et le dédoublement de leurs parois en deux ou trois fauillets concentrieure.

37.º III. Del'ouie. - Le nerfauditif dans la plunart des poissons osseux n'est point sessile ; il s'insère à la face inférieure et un peu latérale de la moelle par un ou plusicurs pédicules très-ténus, suivant le nombre de ses cordons primitifs. Ces insertions se détachent par la moindre secousse. Ce nerf est aussi ferme et consistant que le nerf de la cinquième paire; il a ordinairement plusieurs insertions; parvenu dans le vestibule des canaux demi-circulaires, il se distribue à la membrane du sac des pierres sans pénétrer dans sa cavité : les filets destinés aux canaux demicirculaires se terminent par une digitation plus ou moins nombreuse dans la cavité de chaque ampoule. Mais , comme Scarpa l'avait déja reconnu, aucun filet nerveux ne pénètre dans le canal demi-circulaire rempli seulement de la gelée transparente qui occupe aussi l'ampoule. Le nombre des filets qui vont au sac des pierres varie d'un genre à l'autre; la somme des volumes des norfs auditifs est à proportion beaucoup plus grande dans les poissons que dans les animaux aériens.

38.º Il n'y a aucun rapport entre les accroissemens du

Chez les raies et le seul sous-genre soyllium parmi les squales, le nerf auditif est une division de la cinquième paire, nouvel exemple de la transposition d'action d'un nerf à l'autre. Mais Scarpa s'est trompé en disant que cette transposition a lieu dans tous les poissons; il s'est agusti rompé en disant que le nerf auditif s'anastomose constamment avec le prétendu facial des poissons.

59. °IV. Du goût. — J'ai déja dit qu'il n'y a de nerf hypoglosse, ni de glossopharyngien dans aucun poisson; n'y existe pas non-plus de lingual ou de hranche de la cinquième paire qui se rende à la langue. Chez eux, la mobilité de la langue n'est relative qu'à la déglutition et la respiration. Dans la membrane qui la recouvre, soit rugueuse et presque cornée, comme la peau d'un chien de mer, ou molle et muqueuse, comme aux cycloptères et aux murènes, on an e peut découvrir aucun nerf. Quelquefois seulement un filet du premier nerf branchial arrive au côté de sa base. Le goût n'existe donc pas à la langue dans les poissons, et dans tous ceux que j'ai pu examiner, excepté les cyprins (et probablement les scarcs), aucune autre partie de la houche n'est le siège de ce sens.

40.º Chez les cyprins, j'ai découvert dans un appareil qui plafonne leur bouche, appareil déja connu, mais mal décrit, puisqu'on le prenait pour une glande salivaire, une structure musculo-membraneuse et érectile, tout-l-fait analogue à celle du plan supérieur de la langue de l'homme et des mammifères, où cet organe est le plus développé. Les nerfs de cet organe sont dans une proportion de nombre et de masse telle, qu'ils surpassent tout ce que l'on connaît de plus grand à cet égard dans la langue d'aucun animal. Cet appareil, qui n'est pes en velume, dans une carpe d'un pied de long, le huitième de la langue de l'homme, possède absolument trois fois plus

de nerfs. Comme le nerf lingual, pour la langue des mammifères, les gros nerfs qui se rendent dans l'organe du goût des cyprins ne déterminent pas la contractilité des fibres, animées d'un mouvement qui paraît indépendant de ces nerfs, qui du moins n'est pas accru ni accéléré par leur excitation. Or, cet apparcil est contigu à un appareil de trituration aussi exact que dans aucun mammifere. Les scares sculs ont l'appareil, de broiement après les cyprins. Cet excès du développement de ce sens est en rapport avec les obstacles opposés par l'eau à l'action des stimulus sapides. Les nerfs de cet appareil sont la division supérieure de la huitième paire, nouvel exemple du transport d'un sens, d'un nerf à un autre. J'ai déjà dit qu'il existait pour ces nerfs gustatifs un appareil de lobes encéphaliques surnuméraires, lesquels sont justement les plus développés de l'encéphale dont ils sont partie. Dans les oiseaux, chez les gallinacées et beaucoup de passcreaux, il n'y a pas plus de nerf lingual que dans les poissons, c'est le maxillaire supérieur et l'ophthalmique qui, chez eux, sont les conducteurs du goût. Mais chez les canards, les ojes, le nerf lingual est bien développé, quoique ce soit chez ces palmipèdes que les deux bran-

position des sens.

41.\*V. Tact et toucher. — Ces deux mots sont, au fonds, synonymes; le mot toucher emporte seulement supériorité de degré. Le sens du toucher n'a pas de siège unique et déterminé. Chez la plupart des manmiferes, il réside au muffle nasal, aux poils des moustaches, aux mains de devant ou aux quatre mains, et aussi à la queue simultanément chez les atlees; aux horbillons maxillaires chez les cyprins et les silures, aux longs tentacules dos nageoires pectorales des mêmes silures, à ceux des dorsalos

ches précitées de la cinquième paire atteignent le maximum comme ners du goût; autre exemple de la transde plusieurs chætodons, aux trois premiers rayons des pectorales des trigles, etc. L'on voit donc que tous les nerfs spinaux peuvent être excitateurs du toucher. Autres exemples de transposition des sens. Dans tous ces cas , surtout dans le dernier , le volume de chaque nerf, pour un poisson d'un pied de long, égale absolument celui des cordons collatéraux du nerf médian aux doigts de l'homme. Or, en ayant égard aux proportions de volume, on voit que les nerfs du toucher d'un trigle, d'un barbeau, etc., sont plus de cent fois plus gros que ceux des doigts de l'homme : la disproportion n'existe pas à ce degré entre l'homme et les autres mammifères , les mieux partagés sous ce rapport. Néanmoins i'ai montré ( Journal de Physique, février 1821 ), que dans le cochon, à égalité de surface d'épanouissement, les nerfs du toucher étaient au moins trente fois plus volumineux que dans l'homme. Et comme la surface est plus vasculaire , il s'ensuit que le degré de sensibilité y doit être dans la même proportion. Preuve nouvelle que du côté de ee sens, aussi bien que de tous les autres, l'homme est de beaucoup inférieur à un très-grand nombre d'animaux. M. Gall avait déja pressenti plusieurs des ces faits.

4.9.\* On a dejà fait observer le même excès extrême de volume aux nerfs du goôt de la earpe. Tous les différens nerfs qui excreent le toucher chez ces divers animaux; n'out d'autre modification, appréciable que le très-grand excès de leur développement comparativement la leur étair jai où ils ne sont pas organes de toucher spécial, et ensuite l'existence de ganglions près de leur extrémité cérébréspinale. Dans le tétroden et la baudroie par exemple, le ganglion de la cinquième paire égale presqu'en volume tout l'encèphale.

45.º Dans tout organe de toucher, quelque part qu'il existe, le sang aborde en plus grande abondance et sé-

journo plus long-temps sur les extrémités nerveuses; par uno dilatation particulière des extrémités artériles et veineuses comparable ou même quelque fois tout-à-fait semblable au tissu caverneux ou érectile. Nous avons déjié observé la même chose pour tous les organes des sens dans leur plus grand développement, moins celui de l'ouïe, qui est le seul aussi dont les nerls n'ont jamais de lobes ou renflemens spéciaux au point de leur insertion sur l'axo cérébro-spine.

44. Des nerfs du mouvement. - Les paires de nerss exclusivement destinés aux muscles n'ont pas de ganglions. Tels sont ceux des veux , l'hypoglosse , le spinal des mammifères et des reptiles , les nerfs spinaux de tous les poissons . excepté ceux qui sont organes du toucher. Dans les mammifères où les nerfs spinaux sont doubles conducteurs, les fibres conductrices du mouvement ne passent pas par les ganglions : exemple , le faisceau inférieur ou externe de la cinquième paire, les faisceaux correspondans de tous les nerfs dorsanx. Tons ces perfs excitateurs s'insèrent sur la partie antérieure de l'axe, excepté la seule quatrième paire chez les mammifères et les chondroptérigiens à branchies fixes. Chez les ophidiens, il n'y a qu'une iusertion pour les nerss spinaux : cette insertion est antérieure. Les nerss spinaux des poissons, quoiqu'exclusivement moteurs, ont deux insertions, mais comme on a déja dit, la supérieure n'a pas de ganglions, et n'est supérieure à l'autre ni pour le nombre ni pour la grosseur des racines.

45.º Les nerís moteurs des poissons pneumatopheres, c'est-à-dire, pourrus de vessie natatoire, soit osseux, soit cartilàgineux, sont, à proportion de la masse des muscles à exciter, plus de cent fors plus petits que ceux des animaux aériens. Les nerís moteurs des poissons sans vessic adrienne, les squales, raises; etc., sont plus gros que ceux des poissons pneumatophores, mais beaucoup moins gros

cncore à proportion que ceux des animaux aériens dans un rapport déterminé pour chaque genre. Dans les animaux aériens, les reptiles, les batraciens, par exemple, les nerfs, moindres que dans les mammifères, sont beaucoup plus gros que dans les poissons cartilagineux; or, ces nerfs excitent, dans l'eau, des mouvemens dont la vitesse, l'étendue et la durée surpassent plus de cent fois les effets qu'ils peuvent exciter dans l'air lorsqu'on a ôté à l'animal la commissure du quatrième ventricule, ou les lobes cérébraux, ou ces deux parties à la-fois.

46.° L'excès constant de petitesse des nerfs excitateurs des muscles dans les poissons, coîncide donc avec la moindre différence de pesanteur spécifique entre leur corps et la matière de leur milieu d'existence, d'où suit que, pour eux, la même quantité de mouvement nécessite une force d'impulsion moindre que dans les animaux aériens.

47.- Et réciproquement dans les poissons l'excès de développement des organes des sens en général, excès tel que le diamètre de l'eni, par exemple, peut être le douzième de la longueur de l'animal, coïncide avec la nécessité d'une plus grande force mécanique et chimique des appareils sensitifs, egissant sur les corps qui en sont le stimulus, à cause de l'affinité supérieure exercée sur ces corps par l'eau, milieu d'existence des poissons, ou à cause des obstacles que ce milieu oppose, soit à la transmission soit à l'impression de ces stimulus.

48. Enfin, dans les diverses classes d'animaux vertébrés, des mômes nerls de structure uniforme opèrent des fonctions différentes, et d'autres mêmes nerfs, de structure en apparence différente, opèrent constamment la même fonction. La diversité des fonctions ne dépend donc pas de diversités correspondantes dans la structure des nerfs. D'ailleurs, pour des nerfs différens développés au maxi-

mum, l'observation prouve que la structure est uniforme. La diversité des fonctions dépend donc de la structure mécanique des organes d'aboutissement.

49.º En conséquence, quel que soit le mécanisme de l'action nerveuse, qu'il résulte de transport ou de décomposition de matière, la force agissante dans ee mécanisme se comporte de la même manière pour tous les neifs dans l'intervalle de leur terminaison aux organes et de leur insertion à l'axe cérébro-spinal.

50.º Le grand sympathique manque entièrement aux poissons cartilagineux à branehies fixes, ou , s'il y existe, , il est si rudimentaire, que j'en ai inutilement multiplié les recherches. Dans tous les cas, il ne se distribuerait pas al l'intestin qui est flottant et sans mésentère, et la digestion serait indépendante de l'action de ce nerf. Dans tous les poissons osseux, le grand sympathique en arrière de la cinquième paire a les mêmes rapports avec le système cérébre-spinal que dans ces mammifères.

Tumeur considérable développée dans l'intérieur du orâne; observation communiquée par M. Esquinoi, médecin de la Salpétrière.

Unx femme, agée de soixante ans, entrée dans la division des aliénées de l'hospice le 7 août dernier, avait été atteinte à einquante-trois ans, d'une ophthalmie chronique avec affaiblissement de la vue; à einquante-huit ans seulement, l'inflammation des yeax avait disparu. Mais immédiatement après, il était survenu des céphalalgies violentes et continuelles, des étourdissemens fréquens, de l'insomnie. La douleur de téte se manifestait particulièrement à la région temporale gauche, dans laquelle la ma-

lado découvrit en se grattant une tumeur grosse comme la tête d'une épingle; cette tumeur avait augmenté graduellement eu causant des douleurs intolérables. Une foule de moyens locaux et généraux avaient été mis en usage sans succès. Vers le mois d'avril dernier, les douleurs de tête avaient beaneoup diminué; un commencement de démence très-prononée s'était déclaré, avec propension très-grande à la somnolence; les idées étaient confuses, la mémoire presque entièrement abolie. Dans le mois de juillet, les mouvemens avaient ecommencé à s'embarrasser; les progrès de la tumeur allaient toujours croissant. Cette femme n'avait pàs fait de chute sur la tête, et on ne soupçonnait l'existence d'aucune affection yénérienne.

A son entrée dans l'hospice, nous observâmes dans la fosse temporale gauche, une tumeur arrondie et assez régulière à l'œil , présentant des irrégularités au toucher , des points solides, d'autres sans résistance, faisant une saillie d'un pouce à-peu-près, avant environ un pouce et demi d'étendue d'avant en arrière, et un peu moins de haut en bas. Il paraissait, en palpant cette tumeur, qu'elle s'était développée dans l'intérieur du crâne, avait usé les os correspondans, dont quelques débris étaient restés à sa surface; on ne sentait aucune pulsation qui appartînt à la tumeur; la compression exercée sur elle ne déterminait pas d'assoupissement. Plusieurs médecins et chirurgiens crurent reconnaître un fongus de la dure-mèrc. L'intelligence de la malade était très-affaiblie; cette femme entendait très-bien de l'oreille droite, et nullement de l'oreille gauche: la vue . l'odorat . le goût , le taet , la sensibilité générale, ne paraissaient pas altérés. Les mouvemens étaient un peu affaiblis du côté droit . la bouche était déviée à gauche, la prononciation embarrasséc. Les fonctions nutritives ne présentaient aucun désordre. Bien-

tôt la tumeur fait des progrès; les douleurs aiguës dont elle avait été le siège reparaissent avec violence ; l'œil gauche fait saillie ; les mouvemens du côté droit s'affaiblissent de plus en plus, la malade fait des chutes fréquentes. Le q octobre, deux mois après son entrée à la Salpétrière, elle est forcée de garder le lit. A partir de cette époque, la maladie fait des progrès rapides, les douleurs sont tellement violentes que la malade porte la main sur la tumeur même dans son sommeil, avec l'expression de la plus vive souffrance; la peau est chaude, le nouls accéléré, la langue sèche et rouge, l'appétit nul, la soif vive , les déjections liquides et involontaires. La malade est presque continuellement assoupie; l'œil devient chaque jour plus saillant ; la sensibilité générale est toujours conservée : les mouvemens du côté droit sont très-affaiblis. sans être tout-à-fait paralysés. La malade expire le 18 octobre, ( Nous avons passé sous silence divers movens qui furent mis en usage à différentes reprises ).

Ouverture du corps faite quarante heures après la mort. - La tumeur avait diminué de volume . elle présentait des enfoncemens et des aspérités qu'on n'avait pas observés pendant la vie. Disséquée à l'extérieur, elle était recouverte par la peau, par les fibres du muscle temporal alongées sans être écartées. Le crâne ouvert avec précaution , l'hémisphère droit du cerveau paraît assez dense , un peu injecté : l'hémisphère gauche, un peu plus dense, présente, au niveau de la tumeur, une dépression proportionnée à la saillie de la production morbide ; le tissu cérébral est très-dense en cet endroit sans être désorganisé. La saillie intérieure de la tumeur, plus considérable que celle du dehors, est tapissée par la face externe de la dure-mère; celle-ci est saine dans presque toute son étendue, si ce n'est au centre de la portion qui recouvre la tumeur, où elle présente une production fongueuse

mamelonnée; on sépare facilement cette membrane. excepté au niveau du fongus; là on voit des vaisseaux passer de la tumeur au fongus de la dure-mère. Le rocher, les os de la fosse zygomatique, de la fosse temporale. la paroi externe de l'orbite, étaient presque entièrement détruits ; les bords de l'ouverture de communication avec l'extérieur du crâne étaient amincis et paraissaient plutôt usés qu'altérés. On pouvait détacher en grande partie la tumeur des os avec lesquels elle était en contact : elle avait pénétré dans la fosse orbitaire et poussait l'œil en avant; elle occupait la fosse zygomatique toute entière. Elle avait d'avant en arrière environ trois pouces et demi . de haut en bas deux pouces, de dehors en dedans trois pouces. Incisée, on remarquait au centre un tissu jaune de rouille . lamelleux , spongieux , contenant un fluide roussâtre: en approchant de l'extérieur le tissu devenait d'in gris blanchâtre, et ressemblait assez aux matières cancéreuses. Les fosses nasales n'avaient aucun rapport avec la tumeur; elles étaient exactement tapissées par une couche calcaire de plus d'une ligne d'épaisseur dans les anfractuosités, et d'une demi-ligne dans le reste de leur surface.

On ne peut former que des conjectures sur l'origine de cette affection. Le fongus de la dure-mère est-il primitif, a-t-il domé naissance à la tuméur? ést-ce au contraire la tumeur qui a produit le fongus? Du reste, le développement progressif de cette masse dans l'intérieur du crâne rend parfaitement raison des symptômes d'hémiplégie, de démence et d'assouppissement qui ont ét la suite nécessaire de la compression du cerveau. L'usure et la destruction des os ont été quelquefois observées dans les fongus de la dure-mère.

## EXTRAITS ET ANALYSES.

De quelques méthodes de traitement de la blennorrhagie, des chancres et des bubons syphilitiques; des propriétés du baume de Copahu et du poivre cubèbe (1).

L'autor du baume de copahu dans le traitement de la blennorrhagie est, en quelque sorte, devenu populaire. On soit qu'il fait la base de la potion dite de Chopart, et de la plupart des préparations dirigées contre les écoulemens de l'urètre. Maissi l'on établit quelques exceptions en faveur de plusieurs médecins dont la pratique ou n'avait pas été adoptée, cette substance n'était, jusque dans ces derniers temps, prescrite qu'à de très-faibles doses et seulement dans la blennorrhée ou dans la dernière période de la blennorrhegie. MM. Ribes et Delpech ont récemment appelé l'attention des praticiens sur une administration moins circonspecte

<sup>(4)</sup> Ce article set composé d'après un Mémoire de M. Ribes sur le-haume de Copular, d'eprès caux de M. Dulpeds art n'en même subtance, et sur le pairre cubiblesunloyé dans le traitment de la blemorrhagie, et d'après, une l'High degli. E. Pistindoux, souteme a la Faculté de Montpélliër, syant possible: Dequelques moyens théorquetiques emphysés dans le traitmentait de la Montpélliër, ayant possible: Dequelques moyens théorquetiques emphysés dans le traitmentait de la Montpélliër, a Dequelques montpels de la présidie. Cette Dissectation, faite généralement dans un bon seprit, laisse cependant delicire par le détaite dans les observations particulières. Un geam nombre paraissent trop concises ou même trouquées, sau-tout quand il "aignt d'établit." le mode d'action d'un médicament, ou l'efficient d'une méthode thérapeutique. Muis rette Thèse, composée par un étyle de M. Lallemand, office Pepuséet let révisitats de la partique de ce professeur si distingué. L'estrait que nous en donnons ne peut donc qu'être daniemment, utile.

du baume de copahu. Voici la méthode suivant laquelle M. Delpech emploie ce médicament et traite la blennorrhagie : lorsque l'affection est récente ou que la date de l'invasion ne remonte pas à plus d'un mois, que les douleurs sont très-vives, les érections fréquenies avec cordée et douleurs intolérables, qu'il y a insomuie et fièvre, ce professeur prescrit d'abord une ou deux saignées ou des applications de sangsues, soit à l'anus, soit sur la verge. S'il existe un état bilieux, il provoque les évacuations convenables. Les voies digestives , dit-il , sont plus en état de supporter le baume de copahu. Mais si l'inflammation n'est pas excessive, s'il n'y a pas d'affection concomitante qui réclame la priorité des soins, il prescrit un gros de hanne de copahu matin et soir, dosc qu'on augmente et qu'on porte à un gros et demi ou même deux gros, deux ou trois fois par jour. Ordinairement cette forte dose produit un effet purgatif qui nuit à l'effet antigonorrhéique, et auquel on s'oppose par l'addition d'un quart de grain, d'un demigrain, d'un grain d'opium à chaque dose. Elle peut déterminer aussi des cardialgies, la perte de l'appétit, la difficulté des digestions; on obvie à ces inconvéniens en ajoutant au copahu quelques gouttes d'acide sulfurique, en prescrivant un émétique ou un purgatif, enfin en cherchant la forme sous laquelle le médicament est supporté le mieux par l'estomac. Quelquesois il faut de temps en temps en suspendre l'emploi. Ordinairement, dès le premier jour, l'usage du copahu produit un amendement de la cordée et de la fréquence des érections; après le deuxième ou troisième jour, on observe une diminution des douleurs et de l'écoulement : an bont de buit on dix jours, tous les symptômes gonorrhéiques sont dissipés. Il faut continuer le traitement pendant six à huit jours aux mêmes doses, que l'on cesse ensuite brusquement ou que l'on diminue graduellement, selon que l'inflammation a cédé avec plus ou moins de facilité. M. Delpech prétend que le copahu est également efficace dans le catarrhe aigu de la vessie, soit qu'il résolte de l'extension ou de la suppression de la genorrhée, soit que cotte affection reconnaisse une autre cause. Le même remède fait aussi céder les inflammations gonorrhééques seulement du testicule. Soivant M. Delpech, le baume de Copahu ne paraît pas avoir la même action curtire chez les formes.

M. le docteur Ribes, qui, sur des preuves irrécusables. a réclamé l'antériorité de cette méthode curative de la blennorrhagie, va plus loin encore relativement à l'administration du copahu. Ce praticien commence à le donner à la dose d'un demi-gros matin et soir, ensuite à celle d'un gros, puis à celle de trois gros par jour. Il ne tarde pas à la porter à demi-once, bientôt après à six gros, et très-souvent jusqu'à une once et même deux , lorsque les malades peuvent surmonter le dégoût qu'inspire le médicament. M. Ribes l'administre dans tous les états de la gonorrhée, quel que soit son degré d'intensité, et lorsqu'après la cessation de l'écoulement il se manifeste un accident quelconque qu'on peut soupconner être déterminé par la suppression, tels que l'otite, l'ophthalmie, l'inflammation du testicule, la dysurie, la strangurie, etc. L'engorgement douloureux des corps caverneux simulant le priapisme, le symptôme qui a fait donner à la blennorrhagie le nom de cordée, ont constamment cédé à l'administration de ce remède. Il est rare que l'engorgement gonorrhéique récent de la prostate ne se dissipe pas après quelques jours de l'usage du copahu. Des rétentions d'urine produites par l'inflammation de la vessie par suite de l'intensité de la gonorrhée, et même des néphrites très-aigues, cèdent très-promptement à l'emploi de ce moyen. Il en est de même des catarrhes récens de la vessie des écoulemens muqueux et puriformes des bords des paupières, des irritations de la membrane interne du larynx accompagnées de toux rebelle, qui sont survenus après la suppression accidentelle de la gonorrhée. L'inflammation du testicule qui ne recomaît pas cette dernière cause est traitée également avec succès par le même remède. M. Ribes assure avoir administré le baume de copahu à forte doss dans tous les temps de la gonorrhée, quelle que fit l'intensité de l'inflammation, avec des succès divers, mais tonjours sans inconvénient. Les accidens, lorsqu'ils n'ont pas été totalement enlevés, loin de s'exaspèrer, out toujours diminué. Suivant ce médecin, le médicament, presert à forte doss, n'a jamais échoué contre les accidens déterminés par la suppression de la gonorrhée, surtout lorsqu'ils s'étaient développés peu de temps après cette suppression.

Le poivre cubèbe, préconisé par John Crawfurd dans le traitement de la blennorrhagie, a été employé par M. Delpech dans les mêmes cas et avec le même succès que le baume de copahu. Ca professeur pense que l'augmentation des symptômes de la gonorrhée dans quelques cas où l'on a administré le cubèbe, doit être attribuée à l'insuffisance des doses prescrites. Les premières doses doivent être portées à une demi-once au moins par jour, et plus haut ensuite, s'il n'y a pas d'inconvénient. Ce médicament n'a jamais produit que la cardialgie et un dévoiement passager : iamais il n'a aggravé la gonorrhée. Lorsque la maladie est récente, le prurit, la chaleur, les légères douleurs et l'écoulement diminuent considérablement dès les premières doses. L'écoulement devient séreux et bientôt disparaît ; en deux ou trois jours les symptômes sont dissipés complètement. Il en est de même des gonorrhées légères, quoique plus anciennes : trois doses de deux gros par jour suffisent; il faut plus de temps et des doses plus fortes, lorsque la blennorrhagie est plus grave et qu'on ne l'attaque que dans le cours de la deuxième ou troisième semaine. Quand on peut donner des doses de deux gros de trois en trois ou de quatre en quatre heures, on remarque un amendement sensible dans l'ardeur d'urine . dans la fréquence des érections, et plus tard dans l'écoulement; mais la cordéo résiste plus que tout le reste, et il faut souvent en venir à l'application d'un petit vésicatoire volant pour faire disparaître ce symptôme; de fortes doses de cubèlie ont également fait cesser des gonorrhées qui s'étendaient jusqu'au col de la vessie. L'hématurie par exhalation est un des symptômes qui cèdent le plus facilement à l'emploi du cubèbe. Ce médicament fait également disparaître l'engorgement douloureux du tes-. ticule ou de l'épididyme, survenant pendant l'écoulement blennorrhagique ou après sa suppression, malgré la prévention qui attribue cet accident à l'emploi même du cubèbe.

Comme M. Delpech pensé que toute gonorrhée peut donner lieu à l'infection générale, il a pris pour règle d'en complèter le traitement par l'administration du mercure. Ce médecin a adopté l'usage des frictions d'onguent mercuriel sur les côtés de la verge. On y emploie matin et soir un demi-gres d'ongeent pour chaque côté; on pousse ordinairement le nombre de ces frictions jusqu'à douze ou quiruze; et à moins d'une inflammation très-vive, M. Delpech prescrit ces frictions en même temps que le cuhèbe ou le copahu à l'intérieur. Il pense que la crainte d'entretenir ou de renouveler l'inflammation par ces frictions est chimérique.

Examinons maintenant si cette méthode de traiter la blennorrhagie, que les autéurs annoncent justifiée par un grand nombre de succès, doit être adoptée sans resriction, et est la meilleure que l'on puisse employer. Nous exposerons dans ce but les résultats de l'observation de M. Lallemand, consignés dans la thèse de M. Pleindoux. Ce professeur, qui pratique la chirurgie dans le même hôpital que M. Delpech, et quive adopté un autre mode de traitement que celui qui est suivi par son col·lègue, fournit des élémens de comparaison d'autant plus curieux qu'ils sont pris souvent sur des malades traités successivement par les deux chirurgiens.
M. Lallemand regarde les émolliens, et principalement

l'application des sangsues, comme les meilleurs movens à opposer à la blennorrhagie. Les sangsues sont appliquées à quelque distance du siège de l'inflammation, comme à l'anus ou au périnée, pour que l'irritation de leurs pigûres n'angmente pas l'inflammation. Ge dernier moyen réussit touiours employé dans le début de l'affection, et même après que les autres movens ordinaires ont échoué. Par ce traitement, l'écoulement cesse très-promptement, ordinairement du sixième au douzième jour, jamais il ne passe le vingtième jour; tandis que par les autres méthodes. par l'administration du copahu, du cubèbe, etc., si l'on réussit quelquefois, on voit le plus souvent l'écoulement augmenter d'intensité. L'application des sangsues est encore efficace dans des cas où le copahu, administré dans le but d'arrêter l'écoulement, a produit une augmentation des symptômes. La saignée locale produit alors immédiatement un amendement marqué de la maladie, même lorsque les autres médicamens avaient échoué. Après le traitement antiphlogistique, on administre pendant quelque temps le copahu pour consolider la guérison. Quelquefois le copahu, administré même après l'application des sangsues, fait reparaître l'écoulement. Il faut que l'inflammation de l'urêtre soit tout à-fait disparue pour qu'il agisse avec efficacité. Plusieurs observations, prises au hasard parmi un grand nombre qu'a offertes la clinique de M. Lallemand, sont rapportées par M. Pleindoux pour appuyer ces assertions.

M. Ribes prétend que, si jusqu'à ce jour on n'a pas obtenu de grands effets du copahu dans les blennorrhagies et les engorgemens testiculaires, c'est parce qu'on l'emplovait à de trop petites doses; que ce médicament donné depuis trois gros jusqu'à une once et demie dans les vingtquatre heures , faisait disparaître en peu de jours les blennorrhagies et les engorgemens testiculaires, soit aigus, soit chroniques. M. Lallemand ayant répété les expériences de M. Ribes, a observé : 1.º que, lorsque la blennorrhagie est aiguë, le copahu administré à haute dose, au lieu de faire disparattre la maladie , ne fait qu'augmenter les symptômes inflammatoires et l'écoulement : quelquefois la matière qui était blanchâtre et homogène, devient sanguinolente; 2.º qu'il agit en irritant l'estomae et les intestins, puisque les malades qui en font usage éprouvent de la sensibilité à l'épigastre, des coliques, de la diarrhée, une chaleur brûlante à la peau, de la céphalalgie accompagnée de coloration de la face, de sécheresse de la bouche, avec rougeur des lèvres et de la langue; les malades qui ont été guéris ne l'ont été que plusicurs jours après l'usage du médicament ; le plus souvent il a fallu le suspendre et le remplacer par les antiphlogistiques.

L'expérience n'est pas plus favorable à l'emploi du pour cubbe dans le traitement de la blennorrhagie. Co médicament est bien loin de réussir toujours, et l'on est souvent obligé d'en suspendre l'usage pour combattre les accidens qu'il fait natire. Lorsque M. Lallemand, succèdant suivant l'usage à M. Delpech, reprit le service de l'hôpital en mai 1822, il y avait douze malades traités par le poirve enbèbe. On fat obligé de le suspendre chez sept de ces individus pour combattre par les antiphlogistiques les symptômes d'irritation qui s'étaient dévelopés. Il faut aussi observer que, ces sept malades avaient une forte constitution et un tempérament irritable, ils sor-

tirent de l'hôpital guéris, dans le courant du mois. Trois ont obtenu de ce remede un amendement notable; mais chez ces dernières, la maladic était ancienne, et l'écoulement paraissait dû à un état d'atonie de la membrane muqueuse plutôt qu'à un état inflammatoire; ils étaient d'un tempérament lymphatique. Les deux autres malades éprouvèrent de fréquentes alternatives, c'est-à dire, que tantôt ils se trouvaient dans un état d'éréthisme extrêmement douloureux, accompagné d'un écoulement très-abondant, tantôt ces accidens se calmaient tout-à-coup pour reparaître avec une nouvelle intensité. Ils restèrent près de deux mois à l'hôpital avant d'être guéris.

Des observations prouvent également que le traitement antiphlogistique, l'application de sangsues à l'anus on au périnée, les bains, les cataplasmes émolliens, ont fait disparatire en peu de jours des engorgemens testiculaires considérables, tandis que très-souvent différens moyens ont été employés pendant très-long-temps et sans succès. Pour consolider la gnérison, on fait prendre le baume de copalu pendant plusieurs jours après avoir combattu l'inflammation.

Le même traitement antiphlogistique est prescrit dans le cas de blennorrhagie syphilitique, c'est-dire, de celle qui est accompagnée de symptômes caractéristiques de la syphilis, tels que bubons, chancres, excroissances, etc. Ce n'est que lorsque les antiphlogistiques ont diminué ou guéri les symptômes blennorrhagiques que le malade est soumis à l'usage du mercure.

Les bubons, les chancres à la verge sont égalcurent combattus d'abord par le traitement antiphlogistique. M. Delpech suit une méthode différente dans le cas de bubons syphilitiques. Ce professeur combat en même temps l'inflammation locale et le principe vénérien, par les émollions, par l'application de six à douze sanguses au606 EXTRAITS

tour de la tumeur et par des frictions mercurielles sur la verge ou à la partie interne des cuisses. M. Lallemand, au contraire, cherche à détruire l'inflammation localeavant de songer au principe vénérien; il fait appliquer des sangsues au nombre de quinze à vingt à la hase du corps caverneux de la verge , au périnée ou à l'anus, puis autour de la tumeur quand l'inflammation est diminuée. La tumeur est couverte de cataplasmes émolliens. On tâche par ces moyens d'amoner la résolution , même lorsque la suppuration a commencé, que l'on sent de la fluctuation. Plus tard, lorsque la tumeur est devenue dure, indolente, stationnaire, on emploie ou la dissolution de sel ammoniaque en lotions, ou les emplâtres fondans. Les symptômes inflammatoires ayant disparu, on administre s'un traitement mercuriel.

Le sublimé est le meilleur antisyphilitique; néanmoins l'usage de ce sel a quelquefois été suivi d'accidens qui ont déterminé plusieurs praticiens à accorder la préférence aux frictions d'onguent mercuriel. Mais ce dernier moyen a des inconveniens d'un autre genre qui le font souvent rejetter, tels que la lenteur, le dégoût, la malpropreté qu'il entraîne après lui. De plus, on ne peut au juste évaluer la quantité de mercure que le malade absorbe, parce qu'il en reste à la peau, sur les linges et sur les mains qui opèrent les frictions. M. Lallemand a adopté, pour administrer le mercure à l'extérieur, une méthode qui n'a pas ces désavantages et dont l'efficacité est attestée par des faits nombreux. Cette méthode, mise en usage par quelques médecins en Italie, consiste à appliquer tous les deux jours un demi-gros ou un gros d'onguent mercuriel double dans le creux de chaque aissolle du malade : celui-ci sort ses bras des manches de sa chemise et les applique contre son corps, de telle sorte qu'il n'y ait rien d'interposé entre le bras et le creux de l'aisselle. C'est de cette manière que le malade doit se coucher et se tenir chaudement couvert. Dans le courant de la nuit, l'absorption de l'onguent se fait parfaitement, et le lendemain matin l'on n'en trouve pas la moindre trace à l'ondroit où il a étà appliqué. On peut donc éraluer, à quelques grains près, la quantité de mercure introduit dans l'économie animale.

Des deux méthodes employées par MM. Delpech et Lallemand, dans le traitement des bubons vénériens. quelle est celle qui compte le plus de succès, qui doit être, par conséquent, préférée ? La Dissertation qui nous a fourni les documens précédens donne pour réponse à cette question l'exposé d'observations particulières dans lesquelles les deux méthodes ont été suivies, et le résumé suivant : de trente-cinq malades atteints de bubons , treize ont été traités suivant la méthode de M. Delpech ; chez neuf de ces treize malades, l'inflammation s'est terminée par suppuration. Deux de ces abcès se sont percés spontanément; les deux autres ont été ouverts. La guérison s'est fait long-temps attendre, et a laissé chez la plupart des cicatrices différentes au pli de l'aine. On n'observa la résolution des bubons, chez les quatre autres malades, qu'au bout d'un mois ou un mois et demi. -Sur les vingt-deux autres malades traités par M. Lallemand . six ont eu leurs buhons onverts immédiatement après leur entrée à l'hôpital, parce que la suppuration était très avanéée et que la peau était extrêmement amincie au sommet de la tumeur. Quatre ont eu leurs bubons percés malgré l'application répétée des sangsues et des émolliens. Chez les deux autres malades, les bubons se sont terminés par la résolution, quoique plusieurs offrissent déià une fluctuation bien marquée. Trois ont été guéris dans l'espace de quinze à vingt jours , quatre ou cinq dans un mois, et les deux autres dans une quarantaine do jours. (L.)

## EXTRAITS DE JOURNAUX.

## Journaux anglais.

Observations sur l'emploi de l'unile essentielle de térébenthine pour expulser des vers intestinaux; par J. Kennery, M.-D.— e L'huile essentielle de térébenthine peut être minitenant regardée comme le moyen le meilleur et le plus certain pour expulser les vers intestinaux. » Comme. Le pruves de cette, assertion l'auteur rapporte les ciaq observations suivantes, dont nous allons douner un extrait à nos lecteurs.

Ire. Observation. Un jeune homme de 16 ans éprouvait depuis deux jours tous les symptômes d'une fièrre inflammatoire violeute, tels que eéplahalgie frontale, douleurs dans les euisses et la colonne vertébrale, soif, constipation opinistre, langue chargée, peau sèche, abdomen tuméfié et douloureux à la pression, yeux injectés et brillans, pupilles dilatées, pouls fort et accéléré, etc.

On pratiqua une saignée de vinet quatre orices, et on preserviri une forte dose de calonnel et de jalap. Le lendemain les symptômes étaient aggravés. Il y avait en trois selles liquides et peu abondantes necempagnées de ténjesnes violens. A trois reprises différentes le malade out de légères convulsions précédées par des grincemens de dents, des spasmes mesculaires, de la rougenr'à la face, etc. Ces symptômes firent penser que la maladie pouvait dépendre de l'irritation produite par dés vers intestinaux. Dans cette vue, M. Kennedy preserviri une onee d'huile essentielle de térébenthine, mélée à une certaine quantité de lait surcé. Quatre heures après, une nouvelle doss fut administrée de la même manière: mais on y s'outa une

once d'huile de riein. Une heure après cette seconde dose, le malade commença à éprouver de violentes tranchées, accompagnées d'étourdissemens et de confusion dans les idées. Une sueur abondante se manifeita, et enfin, après beaueoup de difficultés, le malade rendit, avec une masse composée de vingt-un vers lombries morts, et d'une quantité innombrable d'ascarides. Il en rendit encer quelqués-uns pendant la nuit et le lendemain matin. Tous les vers ainsi expulsés étaient morts, et de même que les matières dont ils étaient accompagnés, avaient une odeur très-forte de térébenthine. Une demi-once d'huile de ricin fut donnée le soir; tous les symptômes diminuèrent graduellement et en quelques jours; la guérison fut complète.

IIº. Observation, M. C. agé de 30 ans se plaignait depuis long-temps d'une sensation de froid dans l'abdomen. accompagnée de tiraillemeus spasmodiques dans la région ombilicale. A ces symptômes se joignaient une odeur fétide et acide de l'haleine et de la transsudation, un chatouillement continuel du pharvnx, qui occasionnait une toux fréquente , sèche et rauque ; une urine laiteuse et épaisse; un pouls dur, rapide, irrégulier, intermittent; des palpitations violentes, etc. A diverses reprises, on avait regardé ces symptômes comme résultant de la présence de vers dans le canal intestinal, et, dans cette vue, on avait mis en usage presque tous les vermifuges connus, mais sans aucun avantage et sans provoquer l'expulsion d'aucun ver. On résolut d'essayer l'huilo de térébenthine . et on en prescrivit d'abord deux onces dans une dissolution de gomme arabique aromatisée , à prendre le soir en se couchant. Le lendemain matin, le malade éprouva tous les symptômes que nous avons indiqués dans le cas précedent , c'est à dire , douleur de tête , étourdissemens , etc. Il prit alors une once d'huile de ricin, et au bout de deux heures, de violentes douleurs dans le ventre, qui était distendu et très-douloureux au toucher, amerièrent une évacuation alvine des plus copicuses, dans laquelle on trouva seize lombrics et une quantité étonnante d'ascarides morts. Il en rendit encore une assez grand nombre pendant la journée. Toutes les sécrétions avaient une

odeur très-marquée de térébenthine.

On renouvela la dose du médicament le lendemain soir; les efficis furent en tout semblables à ceux de la première, et le malade rendit encore quelques vers mêlés à des matières muqueuses d'une couleur foncée et ayant une très-forte odeur de térébenthine. De legères doses d'huile de ricin furent données pendant les quatre jours suivans; tous les symptômes disparurent très-promptement, à l'exception de la céphalalgie et de l'irritation de l'estomac, qui persistèrent pendant une quinzaine de

jours. Depuis six ans M. C. jouit de la meilleure santé. III. \*Observation. M. B. âgé de dix-huit ans, présentait depuis long-temps tous les symptômes d'une affection vermineuse; il était maigre, pâle, abattu, et de temps en temps affecté de mouvemens convulsifs qui avaient beaucoup d'analogie avec l'épilepsie. Dans l'intention d'expulser les vers intestinaux, M. Kennedy prescrivit une once d'huile de térébenthine, dans trois onces de lait sucré, que le maide, prit le soir en se couchet; cette dosse

que le malade prit le soir en se couchant : cette dose fut renouvelée le lendemain main. Outre-les symptômes déjà indiqués dans les observations précédentes, le malade éprouva une sueur abondante, des hattemens très-violens des carotides, une diminution de la sensibilité, et enfin un accès de convulsions semblable en tout à ceux qu'il avait éprouvés auparavant, et qui se termina par des vomissemens répétés. Les matières rejetées avaient l'odeur la plus forte de térébenthine. Il n'eutqu'une

selle dans la journée, avec laquelle il rendit deux lombrics et plusieurs ascarides. Il refusa de prendre de nouveau le médicament, et resta ainsi pendant deux mois àneu-près dans le même état. Au bout de ce temps, il consentit à recommencer le traitement indiqué. Il prit d'abord une once d'huile de ricin et une poudre purgative, le soir en se couchant, et le lendemain on lui administra une once d'huile de téréhenthine dans une émulsion aromatisée. Tous les symptômes qu'il avait éprouvés la première fois reparurent avec plus de force, et de plus il s'y joignit une difficulté d'uriner, et même une hématurie assez violente. Cependant ces derniers accidens cédèrent promptement aux fomentations émollientes. Il eut dans la journée plusieurs selles très-abondantes, dans lesquelles il rendit beaucoup de lombrics et une plus grande quantité d'ascarides morts et ayant l'odeur du médicament. Deux jours après, on en donna une nouvelle dose qui produisit les mêmes effets , à l'exception de la strangurie. Enfin , on répéta trois fois l'emploi de ce moven . en mettant entre chaque dose quelques jours d'intervalle. Les effets sur l'économie furent toujours les mêmes, seulement ils furent moins marqués. Sous l'influence de ce traitement. le malade rendit encore un grand nombre de lombrics, mais point d'ascarides. Depuis le mois de mai 1816, époque de ce traitement, ce jeune homme est guéri et n'a plus éprouvé de mouvemens convulsifs. La IV.º Observation est celle d'une jeune fille de sept

La 17. \*\*Ouservaum est ceine a une joune me de sept ans, affectée de ténia. Des purgatifs administrés pendant quelques jours, et des frictions sur le ventre avec le liniment volail combiné avec l'haile de térébenthine et le camphre, dirigés contre les symptémes existans, firent évacuer plusieurs portions de ténia, et mirent ainsi la nature de la maladie hors de doute. En conséquence, après un báin chaud d'un quart-d'heure, la malade prit, d'après

612 EXTRAIT

l'avis de l'auteur de ce Mémoire, quatre gros d'huile de térébenthine dans une once de sire p de roses, et six heures après, uno demi-once d'huile de ricin; de plus, on continua les frictions sur le ventre. Elle vomit le médicament environ une heure après son ingestion, et s'endormit alors profondément. A son réveil, elle prit une seconde dosc qu'elle ne vomit pas, qui produisit les effets accontumés, Dans la soirce , un purgatif fut administré ; il fit évacuer une grande quantité de matières glaireuses et d'une trèsmauvaise odeur , dans lesquelles on trouva un morceau de ténia de quatre pieds de long, et qui ne donnait aucun signe de vie. Ce traitement, continué pendant quatre jours, fit rendre dix-huit morceaux de ténia. Pendant eine semaines, on fit prendre à la malade de temps en temps des poudres eathartiques , et , quelque temps après la cessation de ees moyens, les évacuations alvines continuèrent encore à présenter de petites parties du ver, qui, enfin disparurent complètement, et, pendant plusieurs mois, la jeune fille jouit de la meilleure santé. Au bout de ce temps, on découvrit de nouveau, dans les matières fécales, quelques portions vivantes de ténia. On eut recours ; une seconde fois , au moven qui avait déjà réussi; mais, au lieu d'administrer l'huile de térébenthine par la bouche, on la fit prendre en lavement, à la dose d'une once dans six onces de lait tiède. La malade n'éprouva aucun des symptômes que produit ordinairement le médicament, si ce n'est une douleur très-aigue dans les intestins; mais qui ne fut que momentanée. Elle eut plusieurs selles abondantes, avec lesquelles furent expulsés plusieurs morceaux de ténia mort. Le lavement fut répété dans la soirée . et ne fit rejeter qu'un seul morceau du ver. La nuit fut très-bonne, et le lendemain matin on lui fit prendre cinq grains de calomel. Elle eut , dans la journée , trois évacuations , et elle rendit encore deux morceaux de ténia. Le lingo de l'enfant, son bonnet de nuit, at les couvertures du lit étaient imprégnés de l'odeur de térébenthine; son haleine et son urine avaient la même odeur. Le jour suivant, on trouva encore dans les selles doux pièces de ténia morte t'êva-liférées. Pendant quelque temps encore on fit prendre à la jeune malade quelque lègers purgatifs, et depuis deux ans elle n'a pas éprouvé de rechute.

V.º Observation. - M.mo J., d'un âge déjà avancé. éprouvait, depuis plusieurs années, une foule de symptômes vagues , dont il était difficile de déterminer la cause. Les deux principaux étaient une douleur obtuse . fixe . augmentant à la pression, dans la région hypocondriaque gauche, et une tumeur profonde, élastique, oblongue de haut en bas , de la grosseur de la tête d'un enfant à terme, située vers la courbure sigmoïde du colon. On essava divers modes de traitement, entr'autres les purgatifs . les bains chauds et les frictions sur la colonne vertébrale; la malade n'en retirait que des avantages momentanés, et retombait bientôt daus son premier état. L'inutilité de ces divers moyens fit soupconner que la cause de la maladie pouvait être la présence du ver solitaire. Pour s'en assurer on résolut d'employer l'huile de térébenthine, et d'aider son action en y associant un purgatif très-actif. Dans cette vue, on administra à M. me J., vers midi, six gros du médicament indiqué, suspendu dans deux onces d'infusion aromatique de rhubarbe. La même dose fut donnée trois heures après; on fit des fomentations sur le ventre, et une heure après cette seconde dose, elle prit deux gouttes d'huile de croton tigliuum, dans un verre de vin de Xérès. Au bout de vingt minutes, il survint, dans les intestins, des douleurs aigues qui augmenterent graduellement. La malade éprouvait une sensation de distension horrible dans les intestins, et une sensation indéfinissable dans la région lombaire gauche. Ces accidens amenèrent enfin une syncope profonde et très-alarmante, qui céda cependant assez promptement aux movens appropriés; et, immédiatement après, les évacuations alvines commencèrent. Les trois premières paraissaient naturelles; mais la quatrième, qui fut accom pagnée d'une douleur très-vive, consistait presque entièrement en une quantité immense de vers très-petits, pe donnant aucun signe de vie et nageant dans environ trois pintes d'un liquide épais, muqueux et gélatineux, mêlé à quelques filets de sang vermeil. La soirée et la nuit furent très-bonnes, et la malade rendit, à trois reprises. dans cet intervalle, un grand nombre de ces mêmes vers morts et ayant l'odeur de la térébenthine. Malgré les symptômes alarmans produits par le médicament. la malado continua son usage pendant huit jours, à la dose de deux gros matin et soir , de deux jours l'un. Au bout de ce temps, sa santé était beaucoup améliorée; la douleur et la tumeur du côté gauche avaient complètement disnaru: et elle fut complètement guérie en quelques scmaines, par un régime approprié. De ces faits que nous venons de rapporter, et d'autres

de même nature qu'il ne rapporte pas, l'auteur conclut naturellement que s'l'huile essentielle de térébenthine possède une action capable de rempir les principales indications dans le traitement des maladies causées par la présence des vers dans le canal intestinal.» Il fait ensuite quelques réflexions sur la manière d'agir de ce médicament; il pense que, résistant fortement à l'action décomposante des organes digestifs, il passe dans le canal intestinal sans éprouver de changement sensible; et que, se trouyant ainsi en contact avec les animaux, il les fait peirr en retud'une propriété spécifique. Quant aux symptomes fiécheux indiqués dans les observations précédentes,

tels que le mal de tête, l'irritation de l'estomac, l'exaltation nerveuse, les mouvemens convulsifs, et la strangurie observée dans un cas , l'auteur avoue qu'ils sont produits par l'usage de l'huile de térébenthine; mais comme ils sont de courte durée, il pense qu'ils ne doivent pas détourner de l'usage de ce médicament ; il les regarde d'ailleurs comme résultant principalement de l'excitation produite sur le système nerveux par la réaction des vers soumis à l'influence spécifique du médicament. En effet . administré à la dose d'une once dans du lait tiède sucré . à un sujet adulte et bien portant, il n'a jamais donne lieu à d'autre effet qu'à un vomissement qui survenait plus ou moins long-temps après son ingestion. Cette expérience a été répétée plusieurs fois et a donné constamment le même résultat. Mais, dans tous les cas, quelque court que fût le séjour de la térébenthine dans l'estomae, on retrouva son odeur dans les secrétions cutanée, urinaire et alvine. signe certain de son absorption.

M. Kennedy conseille de faire précéder l'emploi de l'huile de térébenthine, par quelques purgatifs, et de les combiner avec ce médicament , pour faciliter l'expulsion des vers privés de vie, et celle de la térébenthine ellemême, afin d'empêcher ainsi, autant que possible, les effets résultant de son absorption. L'huile de croton tigliuum lui semble le meilleur moyen pour arriver à ce but, à cause de la rapidité et l'énergie de son action. Dans les jeunes sujets, il conseille d'administrer l'huile de térébenthine en lavemens. De cette manière, elle agit moins efficacement, mais elle est moins desagréable. Cependant dans les cas où les vers existent dans le rectum, elle est plus énergique. De quelque manière que ce médicament soit pris à l'intérieur', il produit une action particulière sur les membranes muqueuses, en les excitant et en augmentant la sécrétion. L'anteur termine ce mémoire par

quelques remarques sun l'observation n. 5. Il pense que la tameur qui existait dans le côté était enkystée, et adhérente au colon; que l'action de l'huile de kréchenthine en produisit la rupture; qu'ainsi elle se vida dans le canal intestinal. Les vers contenus dans le kyste étaient de l'espèce du bicorrarude décrit par Sultrer (1). (Lond, med. Repository. Février 1825, pag. 126).

Observation sur une opération d'empyème suivie de succès ; par John Betty , M. D. - Le sujet de cette observation est un jeune homme de 25 ans, d'une constitution vigoureuse, qui fut pris tout-à-coup d'une péripneumonie très-violente. Les saignées et les autres movens antiphlogistiques firent disparaître tous les symptômes, et le quatrième jour il était convalescent et ne conservait qu'un peu de faiblesse. Le huitième jour, le malade éprouvait les symptômes suivans : toux sèche et fréquente, douleur obtuse dans le côté droit, gêne lorsqu'il se couchait sur le côté gauche ; d'ailleurs , pouls régulier, appétit bon et langue dans l'état naturel ; seulement constipation opiniâtre, qui ne cédait qu'aux purgatifs les plus actifs et aux levemens souvent répétés. La toux augmenta graduellement, et il s'y joignit une expectoration d'un mucus verdâtre, et des accès de suffocation qui duraient pendant quelques minutes. Dans les intervalles de ces accès, la respiration était parsaitement libre. Au bout de quelque temps , le côté malade parut évidemment plus saillant que l'autre, et quoiqu'on ne pût découvrir de fluctuation en aucun point, cette réunion de symptômes indiquait clairement l'existence d'une collection de liquide dans la cavité du thorax. Enfin , vers la cinquième semaine, on vit paraître, entre la clavicule et la première côte, une tumeur, dans laquelle la fluc-

<sup>(1)</sup> Sultzer, Dissertation sur un vor intestinal nouvellement découvert, etc.; Strasbourg, 1801,

tuation da liquide était très-manifeste. Comme la suffocation était imminente, M. Betty résolut de donner issue au fluide. En conséquence, il incisa les tégumens sur le milieu de la tumeur dans la direction de la première côte, et avant mis à nu la plèvre , il fit une ouverture à cette membrane avec une lancette. Il s'écoula, au même moment, un flot considérable d'un liquide jaunâtre, inodore, et ne contenant point de flocons albumineux. Il fixa dans cette ouverture une canule au moyen d'un ruban qui entourait le corps. Il arrêta de temps en temps l'écoulement du liquide, en bouchant la canule, pour éviter la syncope qui suit ordinairement une dépletion trop rapide. Dans l'espace de deux heures, il s'écoula ainsi neuf pintes de sérosité. Une bougie, introduite par la plaie nour s'assurer de la grandeur de la cavité pénétra d'environtrois pouces directement en bas : mais du côté du médiastin . elle entrait de toute sa longueur sans atteindre le fond.

Immédiatement après cette opération, tous les symptômes fâcheux disparurent. Il ne survint aucun accident. et la quantité du liquide coulant par la capule diminuant graduellement, on concut les plus grandes espérances de guérison : cependant , au bout de trois semai nes, les premiers symptômes reparurent. Il existait donc une seconde collection de liquide, mais qui ne communiquait pas avec la première, puisqu'il ne sortait presque plus rien par la première ouverture. M. Radfort, chirurgien très-distingué de Chulmleigh , appelé en consultation , s'accorda à penser , avec M. Betty , qu'il fallait ouvrir ce second abcès, si l'on pouvait en découvrir le siège précis. Environ 8 jours après la réapparition des symptômes, la fluctuation se fit sentir cutre les troisième et quatrième côtes, près de leur angle. On pratiqua de suite l'opération dans ce point, de la même manière et avec le même succès que la première. Le liquide qui s'écoula par cette seconde ouverture était d'une couleur brune

G18 EXTRAITS

foncée, fétide, et contensit une grande quantité de flocons albumineux. On fixa de même une canule dans la plaie ; tous les accidens cessèrent de nouveau. On essava, au moven d'une sonde d'argent introduite par l'ouverture supérieure . d'établir une communication entre les deux cavités; mais cette tentative fut inutile. Il survint alors une circonstance assez remarquable; c'est que le malade, en se baissant pour ramasser quelque chose, éprouva dans la trachée une sensation d'irritation qui occasionna une toux légère, suivie de l'expectoration d'environ une once de matière semblable en tout à celle de la première collection. En répétant le même mouvement, il obtint à plusieurs reprises pendant la journée le même résultat ; mais, à chaque fois, la quantité du liquide expectoré diminuait, ct le phénomène cessa complètement. L'ouverture du premier abcès se ferma, la quantité du liquide fourni par le second diminuait rapidement, lorsque la toux et les autres symptômes reparurent pour la troisième fois. Une saillie, accompagnée de fluctuation, se montra de nouveau au lieu de la première ouverture, et fit voir clairement que la poche supérieure s'était remplie de nouveau. Une nouvelle incision devenait nécessaire : mais la nature y pourvut ; au moment où le malade faisait une forte inspiration pour vider complètement la cavité inférieure, quelque chose sc rompit à l'intérieur de la poitrine avec un bruit que les assistans purent entendre, et au même instant il s'échappa, par l'ouverture inférieure, un flot de liquide absolument semblable à celui de la première collection. La quantité qui s'écoula ainsi était d'environ une pinte et demie. Les symptômes cessèrent de nouveau, et le malade fut bientôt en état de se lever. Ennuyé de porter la canule, il la retira malgré l'avis de M. Betty. La plaie se referma promptement ; mais les deux abcès se remplirent pour la troisième fois, et nécessitèrent une nouvelle opération qui fut pratiquée sur la cicatrice même.

Cette fois la guérison fut complète, l'écoulement du liquide dura en tout neuf semaines, et dans cet intervalle, la quantité fut au moiss de cinquante-huit pintes. Quant au traitement interne, on se borna, sur les derniers temps, à soutenir le malade au moyen du quinquin et des toniques métalliques, etc. (Ibid. Mars 1845. Pag. 191.)

Note sur la fièrre jaune qui à régru en 1819 à la Bermude, et sur la méthode de traitement employée; par R. Jorks, chirurgien de l'hôpital de la Marine de cette êle. — L'épidémie qui a régné en 1819 à la Bermude avait le caractère de la fièvre bilieuse d'Amérique ou flèvre jaune. Elle parut d'abord au commencement d'août, parmi les habitans de la ville de St. Georges, et presque en mêmetemps, avec une très-grande violence, parmi les troupes de la garnison de cette ville, d'où ello s'étendit dans toutes les parties de l'île. La mortalité était alors très-grande, surtout parmi les étrangers, les marins nouvel·lement débarqués, etc.

Les opinions sont divisées sur la cause de cette maladie; les uns, et surtout les autorités de la colonie, soutiennent la contagion, et disent que la maladie a été importée; d'autres n'admettent pas la contagion et croient que l'affection est due à des causes locales. L'auteur adopte cette dernière opinion; il dit que, quoique chaque été il arrive souvent dans le port des vaisseaux ayant à bord la fièvre joune; il n'a jamais vu d'épidémie de cette maladie résulter de cette circonstance, et qu'au contraire, il a de nombreuses raisons de croire qu'elle n'est jamais propagée per contagion.

Les symptômes principaux observés dans le cours de la maladie ne me paraissant différer en rien de ceux qu'indiquent les auteurs; nous ne nous y arrêterons pas, et nous passerons de suite au traitement mis en usage par l'auteur. Dès le début de la maladie il donne ordinairement un purgatif, contenant du calomel, du jalan et de la poudre de contraverva sous forme de pilules. Au commencement de la seconde période, ou de la période d'excitation, il conseille la saignée du bras, depuis trente jusqu'à quarante onces. Cette opération est ordinairement suivie d'une sueur générale et abondante. On répétait le purgatif; si au bout de douze heures les symptômes d'excitation n'avaient pas diminué, on renouvellait la saignée, eno uvrant l'artère temporale. Les lavemens purgatifs , les applications froides sur le front , les lotions de tout le corps avec l'eau et le vinaigre étaient employés avec ayantage comme auxiliaires des moyens indiqués précédemment. Toutes les six heures , les pilules purgatives avec le calomel étaient administrées, et dans beaucoup de cas, on était obligé, par l'urgence des symptômes, de revenir à la saignée une troisième et même une quatrième fois. Le calomel à la dose de trois grains, uni à la poudre de contraverva, était continué et donné toutes les trois heures. malgré la liberté du ventre. Dans les cas qui cédaient à ce genre de traitement , on s'est toujours bien trouvé de l'usage du colombo ou du quinquina, soit en substance, soit en infusion; mais comme il arrivait très-souvent que l'irritation de l'estomac forçait à renoncer à ces moyens, on avait recours alors, et très-souvent avec avantage, à de petites doses de calomel uni à un tiers de grain ou un demi-grain d'opium. L'auteur dit n'avoir guère obtenu de bons effets des épispastiques , si ce n'est dans quelques circonstances, et appliqués aux tempes ou à la nuque. Le carbonate d'ammoniaque, que l'on a tant vanté, ne lui paraît pas très-utile dans ces cas ; les effets n'étaient que momentanés, etc.

Le nombre des malades reçus à l'hôpital de la Marine, pendant cette épidémie, a été de 107, sur lesquels il en est mort 25; et parmi les habitans du chantier, sur 101 malades, il n'en mourut que 7. Ainsi sur 208 malades, la mortalité fut de 32, ou comme

Enfin, dans les considérations qui terminent ce mémoire, M. Jones cherche à établir, par des faits qu'il à observés, l'opinion que la fièvre jaunc qui à paru dans cette île, à différentes époques, a toujours été produite par des causes locales, parmi lesquelles il range en première ligne le défaut d'acclimatement, la chaleur excessive, l'humidité, les travaux violens, etc.; et il en donne pour preuve que la maladic affecte de préférence les Européens, les gens de peinc; et en général, tous les individus soumis priucipalement à l'influence de ces causes.

Observation d'une anasarque guérie par l'acupuncture, par Finch, M.-D., (communiquée par Sulton, M.-D.) - Dans un cas d'anasarque très-considérable des extrémités inférieures et de l'abdomen, accompagnée de symptômes d'hydrothorax , l'auteur , conjointement avec M. Sulton, résolut de donner issue au liquide infiltré; mais pour prévenir les accidens fâcheux qui souvent résultent des mouchetures faites avec la lancette, il pratiqua l'acupuncture. Le nombre des piqures fut trèsconsidérable; le liquide fut évacué dans l'espace de deux jours , sans qu'il survint aucun symptôme fâcheux; du reste, cette opération ne produisit presque aucune douleur. M. Finch se demande en terminant cette courte observation, si on ne pourrait pas se servir de l'acupuncture dans plusieurs cas de chirurgie : par exemple, pour s'assurer de la nature de certaines tumeurs, pour découvrir à quelle profondeur est située une collection de liquide , etc. ( Ibid. p. 205 ).

Observation d'une rupture de l'utérus et de l'intestin rectum, suivie de l'accouchement par l'anus, commu-

niquée par W. GAITSKELL .- Le 15 août 1822, M. Harrison fut appelé pour donner des soins à une femme de vingtdeux ans, qui depuis quelques heures était en travail ; les douleurs étaient très-fortes et fréquentes, mais le museau de tanche n'offrait aucune dilatation. Pendant une absence de quelques minutes du chirurgien, le fœtus fut expulsé par l'anus, et serait tombé à terre si le cordon ombilicalne l'eût soutenu. Le placenta sortit spontanément quelques instans après avec quelques eaillots; les lochies coulèrent par cette nouvelle voie, et la femme n'éprouva aucun accident; M. Gaitskell la vit le 22 août, et la trouva dans un état très-satisfaisant. L'anus avait été déchiré en trois endroits : une des plaies était postérieure ; les deux autres latérales, celle du côté droit était la plus considérable, mais toutes étaient en voie de guérison. Quelques jours après la malade était rétablie. Le vagin n'avait pas d'ouverture, le museau de tanche était cartilagineux et fortement adhérent aux petites lèvres ; le doigt n'v pouvait pénétrer qu'avec beaucoup de difficulté : un autre doigt, introduit par l'anus, pénétrait dans l'utérus, et venait toucher celui qui était introduit par le vagin. Cette femme avait déjà eu un premier accouchement très-laborieux, qui avait été terminé par l'application du forceps, avant que le col de la matrice ne fût complètement dilaté. On avait amené au dchors avec l'instrument le museau de tanche qui s'était enflammé, et avait contracté de fortes adhérences avec l'orifice du vagin, etc. ( Ibid. p. 206 ).

Observation sur un diabète sueré, par G. HEINEKEN, M.-D. à Madère. Agostinho Antonio Gouvéa, mattre tonnelier, âgé de quarante-six ans, à une forte constitution, commença, dans le mois de février 1822, à maigrie et à perdre ses forces, en même temps qu'il rendait une très-grande quantité d'une urine pâle et suerée; il fit usage de l'ean de claux; la quantité d'urino diminus beancoup, mais la maigreur et l'affibilsisement augmentèrent rapidement. Le 3 juin, il vint consulter M. H..., qui le trouva dans l'état suivant; ventre volumineux et tendu, aspect pla et abatu, soffe faim continuelles, langue blanche et sèche, pouls petit et fréquent, et malgré la chaleur excessive de l'atmosphère, peau sèche et şans la moindre apparence de transpiration.

« Je lui ordonnai, dit l'auteur, douze pilules composées de poudre de scanmonée ∋j; epium, gr. xij; calomel gr. x dont il devait prendre une trois fois le jour. Je conscillai une nourriture animale, du lait et de l'eau de chaux pour boisson, l'absimence complète des fruits, des liqueurs fermentées, du sucre, etc.,

Ce même jour, il readit huit pintes d'urine en vingtquatre heures. L'urine est presque incolore, et si suorée que les mouches se rassemblent dans le vase qui la contient; elle n'a pas le moindre goût, ni la moindre odeur de l'urine.

Prescription: scammonée, j; opium, j; calomel, gr. v; tartrate antimonié de potasse, gr. ij; f. 1 z sn., trois par jour; bain chand chaque soir avant de se mettre an lit; frictions avec de l'huile d'olive sur la poirtine, les bras et le ventre chaque matin, et gilet de flanelle sur la poau.

Le 11, l'urine est toujours la même; il y a un peu moins de soif; la faim ne revient pas aussitôt après le repas; la langue est encore blanche, ct le pouls petit et fréquent. Deux évacuations alvines chaque jour; du reste, même état.

Prescript.: Scammonée, 9 ij, opium, gr. xxxj; ca-

lomel, gr. vj; émétique, gr. ij. M. Divisez en douze doses, dont on prendra trois par jour.

15. . . . 5 \( \frac{1}{2} \)
Lo 17, le malade traispire de temps en temps pendant le jour, et toujours après le bain. Langue blanche, mais humide; pouls plus naturel; soil beaucoup diminuée. L'état général du malade est évidemment amélioré; l'uritat que une teinte jaune, est moins sucrée, et a un goût légèrement salé. Constination

Presc.: scammonée,  $\ni$  j  $\beta$ ; gomme-gutte, gr. 1v; calomel, gr. x; opium,  $\Im \beta$ ; M. en douze paquets, dont on prendra trois par jour.

Le 22, le melade pesaît 134 livres; son poids en bonne santé était de 183 livres. Il transpire maintenant abondamment, a moins de soif; ses forces augmentent graduellement; la faim revient beaucoup moins souvent; enfin, l'urine a un goût salé très marqué.

Presc. : la même; seulement on augmente de deux grains la gomme-gutte, et on diminue de moitié le calomel.

|    | Lé 23, liq. bu   | 6 p Urine. | 5 p. |  |
|----|------------------|------------|------|--|
|    | 24               | 6          | 2    |  |
| 1. | 25               | 6          | 5    |  |
|    |                  | 6          |      |  |
|    | On porte l'opium | à∋ij.      |      |  |
|    | Le 27            | 5 :        | 5 p. |  |

| 28           | 5   | 3 1/2 |
|--------------|-----|-------|
|              | 6   |       |
| 30           | 7   | 5 1   |
| 1. " Juillet | 5   | 5 1/2 |
| 2            | 7 5 | 6     |

Le 3, le malade avait négligé la veille de prendre les médicamens; plus de soif; urines plus fréquentes pendant la nuit : il est évidemment moins bien.

Prescript.: scammonée,  $\ni$  j; gomme-gutte, gr. viij; calomel, gr. jv; opium;  $\ni$  ij B, en douze paquets, dont trois par jour. Après chaque prise, solution de potasse caustique, 3 j. (Liq. potassæ. pharm, Lond.)

Le 6, liq.  $7^{\frac{1}{2}}$ ; urine,  $7^{\frac{1}{2}}$ . On porte à sept grains le calomel; et l'opium à 3 j.

Le 14, la quantité d'urine est réduite à trois pintes en vingt-quatre heures; elle a repris les propriétés ordinaires. Le malade transpire abondamment et se plaint de faiblesse: pouls petit, i oo pulsations par minute; langue blanche ; éruptions de petits boutons sur les hras, les mains et les cuisses; ventre libre; gencives douloureuses; gonflées; sommeil naturel pendant la nuit; tendance à l'assoupissement le jour. Depuis quelques jours, sentiment de gêne à l'hypogaştre, et d'une douleur profonde entre les épaules. Vésicatoire appliqué sur le lieu douloureux; on cesse les bains; l'usage du gilet de flanelle; les frictions, la poudre opiacée, et la solution de potasse sont continuées.

Le 17, transpiration facile, mais moindre, moins na-

turelle sous tous les rapports; la douleur entre les épaules et l'oppression se prolongent.

Presc. vésicatoire; solution de potasse; calomel, gr. viij; op.; Э ij ff; en douze doses; on diminue la quantité d'opium dans la poudre dans la même proportion qu'on l'avait augmentée.

Le 1. a août, la quantité d'urine depuis le 17 juillet, entre trois ou quatre pintes par vingt-quatre heures; elle est naturelle : le malade va de mieux en mieux.

Le 5, il néglige de prendre les médicamens : il est évidemment moins bien. Il les reprend et marche rapidement vers la guérison. Enfin, il en cesse l'usage le 12 septembre. Le 8 octobre, la guérison est complète; son poids est de 175 livres, c'est-à-dire, huit livres de môins que lors de l'invasion de la maladie. La quantité d'opium administrée à ce malade, a été d'environ six cents grains (1). (Bidem. avril 1835, p. 265.)

Sur le traitement de la rétention d'urine; par J. Honnson. — L'auteur pense que dans la plupart des cas de rétention d'urine; un état de contraction des muscles qui environnent le canal de l'urêtre, la pléthore des vaisseaux, sont une des causes qui s'opposent puissamment à l'introduction de la sonde. Il propose d'ajouter aux moyens ordinairement employés dans ce cas, l'usage des purgatifs, actifs répétés convenablement, et l'usage de la belladonne, soit à l'extérieur, sous forme de fomentations, soit en lavement; dans ce dernier cas, la dose qu'il indique est de douze grains de feuilles sèches en jufusion dans six onces d'eau boullante.

<sup>(</sup>i) Comme les cas de diabétès sont peu fréquens, et que le mode de traitement suivi par l'auteur n'est pas généralement connu, nous avons cru devoir rapporter cette observation tont entière, en retranchant seulement les réflexions qui nous ont patu peu importantes.

Il assure que ces moyens lui ont réussi dans beaucoup de cas. (*Ibid.*, p. 289.) P. VAVASSEUR, M.-D.

### Journaux allemands.

Emploi de l'émétique à haute dose dans le traitement des phlegmasies du poumon, par le docteur Wolf, à Varsovie. (Mois de mars 1823). - Pour vérifier la doctrine du contro-stimulus, l'anteur a tenté une suite d'essais dont il donne les détails dans le mémoire que nous analysons. Ces essais semblent mettre hors de doute que l'émétique, administré à haute dose et d'une manière réitérée, jouit de la propriété de résoudre les maladics inflammatoires du poumon et de ses dépendances ; sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à la saignée. C'est à ce mémoire que M. Hufeland a cru devoir ajouter une note dans laquelle il réclame la priorité de cette méthode de traitement en faveur de l'école de Gœttingue, où , suivant ce célèbre praticien , l'émétique fut employé de cette manière, il y a plus de quarante ans, nommément par Brendel , Schroder et Richter.

Empoisonnement par le nitrate de potasse; guéri par le docteur Cristlen. — Une semme avala une once de nitre en place de sel de flaibber. Cette méprise fut suivio bientêt d'une abolition totale des sonctions intellectuelles et sensitives, de la perte de la parole, d'une paralysie de tous les membres et de presque tous les autres symptômes qui caractérisent le tétanos. Cet état des choscs continua jusqu'au lendemain, où une sueur critique produist quedque amendement. Ce ne sut cependant qu'au bout de huit jours que la malade recouvra la parole et tout son intellect, mais la paralysie des membres persista encore pendant plusieurs mois.

Reproduction d'une portion de la clavieule, par le professeur Erdmann. — Le sujet de ce mémoire est un 628 EXTRAITS

garçon de huit ans, qui, à la suite d'un ulcère situé immédiatement au-dessus de la clavicule droite, est frappé de nécrose dansla moyenne partie de cette même clavicule. Après avoir fait l'extraction de l'os nécrosé et soumis le maladoà un traitement anti-scrophuleux, la portion enlevé de la clavicule se régénère et le bras droit reprend son ancienne solidité.

Mémoire sur l'application extérieure de l'eau dans les maladies aigues; par Antoine Froelich, doven de la Faculté de médecine de Vienne. - L'Académie de Berlin, considérant que, depuis l'époque où le docteur Currie de Liverpool a publié des observations sur l'utilité de l'eau dans la fièvre, il existait encore quelques doutes sur l'efficacité réelle de cette méthode de traitement, a proposé, dans sa séance du 2 janvier 1820, pour sujet de prix , de déterminer par des expériences précises , quels sont les effets de l'eau froide dans les diverses maladies aigues. Elle exigeait particulièrement . 1.º un rapprochement et une comparaison des essais les plus importans faits depuis et d'après les observations de Currie. sur l'usage extérieur de l'eau froide dans les différentes maladies aiguës; 2.º une série d'expériences faites dans ce but par l'auteur du Mémoire lui-même. Cette question importante de la thérapeutique a été résolue d'une manière satisfaisante par le Mémoire du D. Froelich, auquel lo prix a été décerné.

Par ce travail, quí est le fruit de 55 ans, l'autour démontre par une longue série de faits ; que le premier et le principal remède coutre les maladies aigués, typhoides ou putrides, exanthématiques ou pétéchiales, cet. Beau appliquée à l'extérieur du corps du malade: mais pour user de ce moyen convenablement, l'auteur conseille de s'en abstemir toutes les fois que la maladie est accompaguée de suppuration, de squirrhe ou de désorganisation . comme aussi lorsque, dans la fièvre nerveuse, par exemple, la chaleur du corps du malade s'élève à peine à qu degrés (therm. de Fahrenheit) où , suivant lui, l'application de l'eau et surtout de l'eau froide est nuisible. Le mode d'application de ce moyen est déterminé, selon l'auteur, par le degré d'intensité de la chaleur fébrile qui , en général , exige une température d'autant plus basse que son intensité est plus grande. C'est ainsi qu'il a recours aux lotions tièdes, lorsque le thermomètre placé pendant quelques minutes dans le creux de l'aisselle du malade ne marque que 100 degrés ; aux lotions froides , si la chaleur fébrile est plus prononcée, et aux bains ou affusions froides, lorsqu'elle est très-intense.

Les affusions faites sur tout le corps avec dix , vingt ou trente pintes d'eau froide, paraisseut préférables à l'auteur quand I peau est brûlante et aride , le pouls trèsvif et le sytème artériel très-agité, comme aussi lorsque la chaleur fébrile est accompagnée de délire et de pétéchies. Dans tous les autres cas , il substitue aux affusions des bains ou des lotions froides. Cette opération réfrigérente est répétée tantôt deux ou trois fois en tout , tantôt six , huit et même dix fois dans l'espace de quarante-huit heures, suivant que la chaleur et l'aridité de la peau reparaissent plus fréquemment. Néanmoins, d'après les observations de l'auteur, on doit répéter ce procédé plus souvent dans la fièvre scarlatine que dans aucune autre maladie. Tel est le précis fidèle de la méthode de traitement que l'auteur recommande comme la plus sûre et la plus puissante dans toutes les maladies inflammatoires . soit aigues, soit chroniques. S'il faut l'en croire, cette méthode lui a toujours suffi , puisque c'est à elle seule qu'il rapporte tous les succès qu'il a obtenus et que l'on trouve cités à l'appui de son assertion. Gependant, l'auteur convient qu'il associe à ce traitement l'usage 3.

des boissons rafraichissantes, et même la saignée quand l'inflammation est très-rebelle. Enfin l'auteur termine ses observations par la remarque suivante : Il est vrai que beaucoup de maladies aiguës guérissent par la saignée et les sangages, beaucoup d'autres par les purgatifs et les vomitifs, beaucoup d'autres encore par les toniques et les stimulans; mais si l'on compare le nombre des convalescens guéris par ces différentes méthodes avec celui des convalescens traités par des lotions, des bains ou des affusions froides, on ne peut nier que la méthode réfrigérante ne soit infiniment préférable à tout autre méthode de traitement mise en pratique jusqu'à présent. Cette méthode de traitement n'est point nouvelle, elle avait été connue ct mise en usage déjà par Boerhaave, Sydenham, Reil , Gall et par beaucoup d'autres médecins célèbres. En effet dans le livre publié en 1791, par Joseph Gall, sous le titre : Recherches médico-philosophiques , sur la nature et l'art considérés dans les différentes maladies de l'homme. on trouve les passages suivans : La chaleur extrême qui régna à Messine en 1755, dit cet auteur, pag. 482, avait donné naissance à une maladie dont les symptômes et les suites répandirent la terreur parmi les habitans de cette ville. Tous coux qui furent atteints de cette maladie, manifestèrent presqu'instantanément tons les signes de la rage : la tête se gonfla, et au bout de quelques jours, la violence de la fièvre se termina par la mort. Enfin, on eut recours à l'immersion de la tête dans l'eau froide, et aucun ne mourut plus. Louis XIV attaqué à la chasse d'une sièvre cérébrale , fut saigné neuf fois ; on aurait pu s'abstenir de la plupart de ces saignées, et même de toutes les neuf, si l'on cut eu recours à l'application de l'eau froide. Le même auteur dit, pag. 496, en parlant de l'application de la saignée dans la pléthore fausse ( plethora ad volumen , rarefacta), peu de temps, et souvent même une heure avant l'inflammation la plus intense, l'homme jouissait neore d'une santé parfaite; par conséquent, comment peut-on admettre que sa maladie soit l'effet d'une surabondance du sang? Et si cette surabondance n'est pas la cause de la maladie, pourquoi dirige-t-on ions ses efforts vors le seul but d'opérer une diminution dans la masse du sang? Pourquoi la déplétion sanguine est-elle regardée comme le rembée spécifique contre l'inflammation?

MARTINI.

## VARIÉTÉS.

## Académie royale de Médecine.

Section de Médecine. — Séance du 25 novembre. — Le secédaire lit un Mémoire du docteur Faure, qui propose de traiter le télance par l'acide carbonique à l'état de gaz. M. Pascalis lit un Mémoire sur l'emploi du galvanisme dans quiolques cas d'asthme. Ce médecir dit vavoir traité ainsi plusicus malades avoc le plus grand succès ; il ne précise pas, d'ailleurs, l'espèce d'asthme qu'il a esisyé de combattre par ce moyen.

Sections réunies.—Assemblée générale de a décembre.—M. Dupuytren est nommé président annuel pour 184, Sur la proposition de M. Caventou, une commission a del nominé pour s'occupier de réglemens relatifs à la vente des poisons. Sur la proposition de M. Dupuytren, une seconde commission a été enaute nominéé point s'occupier de recherches expérimentales sur les moyens de 'extrouver les poisons après qu'ils ont-été absorbés et digà médés au antig-

Section de Médecine. — Séance du 9 décembre. — M. Bally a la on Mémoire sur l'emploi thérapeutique de l'acétate de morphise. Séance du 23 décembre. — M. Loues a été du président de la section, en remplacément de M. Desgenetés M. Double, viceprésident, M. Hipp. Cloquet a été fétiu secrétaire.

Section de Chirurgie. — Séance du 13 novembre. — M. Lisfrance présente une pièce d'auatomie pathologique. Cost une ancienne luxation de l'humérus, non réduite, dans laquelle la tête de l'os du hens, applatie, déprinée, reponsit sur la partie inférieure de la hens, applatie, déprinée, reponsit sur la partie inférieure de la donc autres piéces pathologiques; l'une est une lauration cansécative du fémur, dans laquelle la tête de l'os résist arrêtée coutre la partie postérieure du contoure de la cavité coploide; et l'untre est une fracture con-consolitée du cel du fémur, dans laquelle la tête de cet os est retenue au fond de la cavité coploide; et l'égament rond, atmât qu'une capitle sysoriale accidentalle rétait développée entre les fragments. Mu Bédard et l'une Goupée de mais rencontré cette dernière disposition dans plusieurs cas de fractures anciennes et non-réminée du col du fémur.

M. Jules Cloquet présente une hernie ombilicale trouvés ara le endavre d'une femme de trente-tiqu ans. Le sac herniaire est formé par les deux feuillets séreux du ligament de la veine ombilicale, entrainés, ainsi que ce dernier vaisseau, par des paquets graisseax développés entre eux. Quand on tire, du côté de l'hodomen, la veine ombilicale, on réduit le sac herniaire, et la umeur extérieure disparièt en partie. M. J. Cloquet dit n'avoir jusais remoutre cette disposition dans les cas nombreux de hernies qu'il a cu occasion de dissérteur.

Séance du 27 novembre. — Le président donne lecture d'une observation envoyée par M. Lelouis, chirurgien à la Rothelle. Il s'agit d'une obstruction du vagin et de l'essacement presque complet des parties extéricures de la génération.

M. Béclard communique à l'Académie un fait remarquable de calcul vésical. Un jeune médecin éprouvait de vives souffrances dans la vessie. MM. Dubois et Béclard reconnurent, par le cathétérisme, l'existence d'une pierre dans cet organe, et l'annoncèrent au malade. Celui-ci se fit tailler par un lithotomiste de Paris, qui, l'opération pratiquée , ne trouva pas le calcul , et se repentit d'avoir opéré , pensant que la pierre n'existait pas. Le malade, crovant n'avoir plus rien à attendre de la chirurgie, retourne dans sa ville natale, où il succomba quelque temps après avoir subi cette opération infructucuse. Le médecin qui fit l'ouverture du cadavre trouva dans la vessie un calcul du volume d'un œuf de poule; il communique à M. Béclard les détails de l'autopsie, et se propose de lui envoyer les pièces pathologiques. M. Béclard pense que ce malheureux malade a été taillé au-dehors de la vessie, que cet organe n'a pas été ouvert. que les tenettes se sont égarées dans les parties voisines, vu que cet instrument n'aurait pu être porté dans la vessie sans rencontrer ausitôt la pierre,

M. le président donne lecture d'une observation d'éléphantiasis des

parties sexuelles, excisée avec succès par le docteur Calrich, chirurgien à Pernignan.

M. Serra offic une pièce anatomique sur laquelle on voit une veine maisant de l'iligne externe drivile, montant de la derrière le muscle droit jusqu'à l'annous ombilical, dans lequel elle s'engage en y forunant une anse qui simulait pendant l'a vie une petite hernie ombilicale. Rentrant esuité dans l'abdonne, octet veine monte et se dirige en suivant le cor.lon de la vicine ombilicale, vers le sillon transversal du foie, pour donner missiance à la veine porte hépatique.

Séance pour la nomination des internes et externes aux places vacantes dans les hópitaux de Paris, au premier javvier prochain, et distribution des prix pour la tenue des cahiers, pendant l'année 1832.

L'institution des concours pour l'admission à ces places , exerce une trop grande influence sur] le sort futur de ceux qui les obtiennent et sur les progrès de la médecine, pour que nous ne sovions pas empresaés d'en faire connaître le résultat. Si l'on considère que la meilleure , ou plutôt que la seule instruction solide que puisse acquérir un médecin, est celle qu'il recueille au lit du malade, on concevra tout l'avantage de ceux qui se trouvent placés pendant six ou sept ans dans les hôpitaux : aussi que de bons praticiens sont déjà sortis de ces Ecoles fécondes en matériaux d'instructions. Depuis vingt ans à-peu-près que les conçours sont en vigueur, plus de 1500 élèves ont été nommés externes, dont près de goo sont parvenus à l'internat. On voit quelle somme immense d'instruction a du être acquise ot répandue dans tous les points de la France. Non contente d'avoir formé cette institution , l'administration ne néglige rien pous en assurer le succès ; elle adjuge des prix et des encouragemens à ceux des élèves qui ont le mieux tenu les cahiers d'observations. Chaque année, a lieu une séance solennelle et publique dans laquelle on proclame les noms des élèves nouvellement élus, et de ceux qui ont mérité des récompenses dans l'exercice de leurs fonctions. Dans cette seance, un membre de chaque jury prononce un discours , soit pour rendre compte du conconrs , soit pour donner quelques conseils aux concurrens ; les orateurs de cette année sont : M. François , pour le concours de l'internat; M. Rostan, pour cclui de l'externat; et M. Baffos, pour celui des cahiers d'observations.

Dans son discours, M. François a cherche à faire sentir aux clèves recus, le bonheur qu'ils avaient de pouvoir concourir au soulagement des pauvres, à leur montrer combien ils doivent être reconnaissans enverales membres du conseil qui leur ouvrent cette carrière, et à les pénétrer de l'importance de leur devoir. Il les a engages aussi à se méfier de l'esprit de système. Il a terminé par quelques éloges sur les compositions écrites, qui, en général, prouvent de l'instruction. Les élèves nommés sont MM. Lélut, Letalenet, Legroux, Comte, Germain, Jolly, Romet, Fourneaux, Notte, Caillard, Lembert, Lambert, Hutin , Chartier , Bravais , Laugier , Rousset , Tallon , Delorme , Casovieil . Dujardin-Baumet , Bouchet , Bessière , Lesueur , Schedel , Legros , Casenave. Moins heureux que M. Francois , M. Rostan a eu peu de louanges à donner et de graves reproches à faire; ec sont précisément les compositions écrites qui ont été le suiet de ces reproches : quelques-unes d'entre elles offraient des fautes grossières contre la langue. Quelque pénible qu'il soit de faire des reproches de cette nature, qui ont quelque chose d'humiliant pour ceux qui en sont l'obiet. M. Rostan a cu la force de les adresser, et de les adresser avec toute la vigueur dont il est capable. Cette circonstance lui a fourni l'oceasion de parler de la nécessité qu'il y avait pour un médecin d'être instruit sur toutes les sciences. Tous les concurrens n'ont pas mérité ces reproches. Dans le nombre des élus , il s'en trouvent plusieurs fils d'hommes connus dans la médecine.

M. Baffos, en rendant compte des opérations du jury chargé de Fexamen des caliens, s'est plaint de Pirexaettude que les déves apportent en général à s'acquitter de cette partie de leur devoir; il espire que l'administration prendra des moyens convenables pour faire cesser cette négligance. Quarte cahiers ont copendant valu des réconpenses ou des floges à leurs autiens. M. Lacroix (ffétel-Dieu), premier prix, une médaille d'or. M. Bouillaud (Beaujon), deuxième promier prix, médaille d'argente et des livres; M. Vocieir (Saint-Antoine), à dunxième prix, médaille en argent; M. Salonne (Saint-Antoine), une mention homorable.

to and the face

# CORRESPONDANCE.

— M., Duirel, médecia à Nuits, nous sérit pour nous faire connaître que, dis l'année ; a 8. il a proposé, dans le Journal univenel, de substituer l'ausge de la brucion à celui de la noix vomique dans certaines paus 'pries; il réclame, sous cerpropet, la priorité sur M. Andal, G., médecin, à qui nous ayons communique. În réclamation de M. Durc', asse, re n'avoir ou aucune connaisaspee, du travail de carrier, M. Andral, qui 'n'altaché d'alleurs' aucun pris' à la priorité de cette, idée, fuit suelment observer qu'au lieu de se contenter de proposer vaquement l'e pploi de la brucine, il a soumis cette sub-

stance à une série d'expériences et d'observations sur l'homme et sur les animaux.

— M. le docteur Hartado, médicine distinguis de Madrid, nous certir que la destine dite plavislogique épore des prodiges dars la capitale de l'Espagne. D'après les succès donnais, qu'ebitent journelment M. Hartado Ini-même, c enédicie routi peuvoir saurer que la nouvelle octrirés semble être des préces, surtout les inflammatoires, sont extrémient fournelses de nu que marche tier-rapide. Il parult, cependant, quie tous les médicieis de Madrid ha sont pes du même avis ; car ; il moust dif que beaucoup de se confrières, la plupart browniens euragés, ou boerhauviens, s'opposent à la propagion de la notvelle doctrires.

-M. Pinel, médecin de l'hôpital de Maubeuge, nous adresse quelques réflexions sur les difficultés que présente la solution de la question mise au concours par la Société de Médecine-Pratique de Paris, qui ne paraît être autre, suivaut lui, que la question de l'essentialité des fièvres. « Les essentialistes, tout en avouant que les symptômes produits par l'inflammation de telle ou telle partie de la muqueuse gastro-intestinale sont quelquefois plus ou moins analogues à ceux qui caractérisent les fièvres essentielles sontienment que celles-ci ne sont jamais occasionnées par celles-là , et que souvent on ne trouve , dans les cadavres des individus qui ont succombé à ces fièvres , aucune trace de lesion organique appréciable . de phlegmasie par conséquent, et, par conséquent aussi, aucune cause matérielle susceptible de la mort. — Leurs adversaires ne nient pas la possibilité. La réalité même de cette absence de toute espèce de lésion organique perceptible, dans le cas dont il s'agit; mais point ne sont en peine d'expliquer cette absence, et, qui plus est, d'une mauière fort ingémeuse. Ce qui semble ici leur donner gain de cause. c'est que les essentialistes admettent cette explication engendrée, comme tant d'autres, par la brillante imagination de Biehat .- Que pourront dire de plus MM, les concurrens? A des raisonnemens et à des faits, joindre de nouveaux raisonnemens et de nouveaux faits, qui auront toujours pour but, ou je me trompe fort, la transformation en vérité de l'une ou de l'autre des deux assertions suivantes : 19 la plupart des phlegmasies qui se terminent par la mort laissent des traces manifestes de leur existence; quelques-unes, en très-pelit nombre, n'en laissent aucune; telles sont les inflammations de la muquense gastro-intestinale, productrices évidentes de ce que nos devanciers appelaient improprement fièvres essentielles : c'est ce que prouvent le raisonnement et les faits : 20 il existe des maladies qu'on ne peut rapporter à l'affection de tel ou tel tissu, qu'en conséquence, jusqu'à ces derniers temps, on a cru dépendre du trouble de presque tout l'organisme frappé, pour ainsi dire, dans son essence, dans ses parties élémentaires , et que , faute de mieux , on a vaguement désignées sous le nom de fièvres essentielles. Ces maladies tantôt laissent et tantôt ne laissent pas, dans les cadavres des individus dont elles ont abrégé l'existence, des lésions organiques perceptibles : mais. dans le premier cas, le peu de gravité de ces lésions contraste si fortement avec l'intensité des symptomes , que , raisonnablement , on ne peut considérer celles-là comme la cause de ceux-ci, de la mort conséquemment, surtout quand une expérience journalière démontre que des lésions pareilles, beaucoup plus graves même, sont trouvées chez des sujets qui succombent à d'autres affections, et pendant la vie desquels ne se sont manifestés aucun des symptômes constitutifs des flèvres essentielles ; c'est ce que prouvent et le raisonnement et les faits. - Or, comme les raisonnemens et les faits ne peuvent, sclon mot, rouler que sur ces deux assertions, je crains bien qu'après avoir lu les Mémoires , de MM. les concurrens , ceux de MM. leurs juges qui, avant cette lecture étaient essentialistes, ne soient, quand ils l'auront achevé, encore essentialistes, et anti-essentialistes, au contraire, ceux pour lesquels il n'existait plus de fièvres essentielles, »

Nous allous mettre oos lecteurs à même de juger jusqu'à quel point les prêtentions de M. Virey sont fondées, et à nous sommes excuables d'avoir attribué à d'autres qu'à lui les opinions dont il réclame la propriété. Parmi les anciens, Auximandre (1) a dit positivement que Dhome naissit d'un sutre animal et qu'il était d'abord sembhalle à un poisson: «» de faignes villege » propriètes, «««feren», gibb «»»—»»»»» ««« feren», gibb «»—»»»»» «« feren», gibb «»—»»»»» «« feren», gibb «»—»»»»» «« feren», gibb «»—»»»» « feren», gibb «»—»»» « feren», gibb «»—»»» « feren», gibb «»—»» « feren», gibb «»—»» « feren», gibb «»—» « feren», gibb »—» « feren», gibb «»—» « feren», gibb «»—» « feren», gibb «»—» « feren», gibb «»—» « feren», gibb »—» « fe

Parmi les modernes, Harvey (3) a retrouvé l'opinion des anciens qui a été ensuite adoptée par Kielmeyer (4), Autenrich (5) Car-

<sup>(19</sup>Origine, oap. VI, de Anaximandro, (a) De gener. anim., 1ib. III, sep. 9; et de Hist anim., 1ib. V, cap. 19; (3) De gener. cercit. 18. (4) Veler das, etc.; c'esta-dirc, sur le rapport des forces organiques, sur la sériel des différers organismes, etc., 1793. (5). Supplem. adhistor: embryonis, 1797.

lisle (1), Mcckel (2), Oken (3) et beaucoup d'autres physiologistes encore.

Quant à la seconde réclamation, nous pourrions renvoyer M. Virey aux CBeures de Tissot (d) oil titouverait cités et rapportée a des opinions d'Hippocrate, de Platon, d'Aleméon, ctc., aur la source du sperme dans le cervem et dans à moelle épinière, mais nous nous contentecons de l'engager à relire (s) un Bassai physiologique sur les ausges de l'épin dorsale, ctc., dans leguel l'auteut (que M. Virey connaît sans donte) attribue à quelques annéen l'idée que le sperme et une émandion du cerveux. «Hille cercher".

Nous terminerons ici cette reponse, qui; nous l'espérons, sera la dernière.

#### BIBLIOGRAPHIE.

Leçons de Médecine-Légale; par M. ORFILA, professeur de chimie méditede à la Faculti de Médecine de Paris, professeur de médecine-légale à l'ancienne Faculté de Médecine de la méme elle, etc. 2 vol. in-8.º, le premier vol. de 734 pages, le deuxièmé de 500 pr., avec 2 a planches, dont p coloriées. A Paris, ches Béchet jeune, Pris, 2 of: nece figures et 19 r. sans fieures.

La médecine légale a suivi nécessairement le sort des diverses sciences dont elle u'est que l'application. Aussi ses progrès datent-ils principalement de notre époque. C'est depuis que la chimie s'est enrichie de découvertes si brillantes, depuis qu'un esprit expérimental, un coût d'observation plus éclairé s'est introduit dans l'étude de la physiologie et de la pathologie, que les questions médico-légales ont été traitées avec cette sévérité de doctrine qu'on a droit d'exiger dans des circonstances où sont discutés les intérêts les plus graves des citoyens-Les travaux spéciaux de plusieurs hommes de talent, et surtout ceux de M. Orfila sur les poisons et l'empoisonnement, ont aussi concouru puissamment, dans ces deruiers temps, à l'avancement de la médecine légale. Personne, plus que ce professeur, dont les lecons ont attiré une afflueuce considérable d'auditeurs, n'avait, par conséquent, droit à publier un traité complet de cette science. L'ouvrage de M. Orfila se refuse à une aualyse détaillée. Les objets dont se compose un cours entier de médecine légale sont trop nombreux et trop variés pour

<sup>(1)</sup> Phil. Trans., 1805. (2) Beytraege, etc., 1806; et handb. des Menseh. anat., 1815. (3) Zeugung, 1809. (4) Vol. III, p. 273. (4) Journal Univ., vol. II, p. 347.

pouvoir en offrir ici la substauce. Je me contenteraj donc d'indiquer ces divers objets et l'esprit général qui a présidé à leur rédaction. M. Orfila n'a pas cru devoir chercher à les ranger suivant un ordre systèmes tique, « Il suffit, dit cet auteur, de réfléchir sur la variété des questions qui sont du ressort de la médecine légale pour s'apercevoir combieu il est difficile d'établir une classification réellement utile ; les faits dont se compose cette seience sont tellement disparates qu'il n'est guère possible de les rapprocher pour chercher à former des sections, et encore moius des classes ». Cela est peut-être rigoureusement. vrai. Mais l'on est si généralement porté à suivre dans la série de ses idées et de ses études une méthode quelconque, qu'il me semble que l'on aurait su gré à M. Orfila d'avoir adopté quelque base de distribution. Ce défaut de toute classification, et surtout la division établie par Legons, qui n'est qu'une division de temps, et qui interrompt sans autre motif l'exposé des obiets dont se compose chaque question. jetteut sur le livre nue appareuce de confusion, pen importante à la vérité, puisqu'elle n'en atteint pas le fond, mais qu'il eut été facile d'éviter. Quoiqu'il en soit. L'auteur après avoir indiqué d'une manière générale les règles qui doivent servir de base à la rédaction des rapports, des certificats et des consultations médico-légales, traite successivement des ages dans les diverses périodesde la vie, de l'ideutité, de la défloration, duviol; du mariage, de la grossesse, de l'acconchement, des naissances tardives et précoces, de la superfétation, de l'infanticide, de l'avortement, de l'exposition, de la substitution, de la suppression et de la supposition de part, de la viabilité du fœtus , de la paternité et de la maternité, des maladies simplées , dissimulées et imputées , des qualités intellectuelles et morales . de la mort , de la survie , de l'asphyxic, des blessures et de l'empoisonnement. Un grand nombre de questions sont éclairées par des expériences

et des observations propres à M. Orfils: c'est ainsi que deus l'historie des âges; ce professeur considérant combine il était important de comunitre l'àgo précis d'un enfant né depinis peu de jours, a unterpris de détermine plas canctement qu'on ne l'avait fait jusqu'alors, le ciaractite' que fournit lei cordon ombilient, observé dequis la missone jusqu'ao vagat-haithème jour. La putréfiction , dont les divers degrés permettent d'établic à-pen-près l'époque à laquelle la mort a ue l'ieu, à de l'ôtje, d'expérience stutées dans les but-d'étudier les changemens qu'éprouveu l'es cadavres dans des milieux différens, de-mis qu'ils commencent à aflater, jusqu'à le urd décomposition totale. Pur des observations et des expériences nouvelles ; M. Orfils a comisqu'ils commencent à aflater, jusqu'à le urd décomposition totale. Pur des observations et des expériences nouvelles ; M. Orfils a comfrié les tomséquences importuntés qu'el. Keyin'ur la dédutier, relutivement d'applyzie par strangulation, de faits récomment recuellité. (Foyza Archiv, génér., um.; p. 5.). C'est également dans

l'intention de faciliter la solution d'un problème important et difficile, de déterminer si les blessares ont été finites avant ou "proèle la mort, qu'un asses graud wombre d'expériences sur des animhux ont été exécutés. Edin, il est presque institul d'indiquere e qui apprentent exclusi-vement à M. Ortha daus les chapitres qui concerneut l'empoisonnement, puisqu'ils sont un extrait de la Toxicologie générale du même auteur. Cette derrière partie de l'ovurage a para il y a deux six-

Le livre de M. Orfila est écrit avec clarté et concision. Il renferme. dans le moins de pages qu'il est possible , tout ce que la science presente de positif. Ces divers genres de mérite seront surtout appréciés, si l'on considère la classe de lectours à laquelle l'ouvrage est principalement destiné ; et ec serait méconnaître le but de l'auteur , qui a été l'instruction des élèves ; que de lui reprocher une séclieresse présqu'inévitable dans l'exposition des faits et de Jeurs conséquences. En disentant les diverses questions médico-légales. M. Orfila a distingué avec justesse les cas où , d'après l'état actuel des connaissances , ainsi que d'après la nature et le nombre des documens obtenus , la décision devait être affirmative ou négative . de ceux ont ne dévaient donner lieu qu'à des probabilités plus ou moins nombrenses, à une simple présomption. Il a su échapper à cet écueil où sont tombés quelques auteurs de médecine légale de notre époque, qui, cavisageant sous un faux jour les fonctions de médeciu-expert et paraissant presque toujours plaider pour les accusés, prétendent que la décision médicale doit être négative . lorsou elle ne peut pas être complètement affirmative. Saus doute le Traité de médecine légale de M. Orfila n'a pas porté la science au degré de perfectionnement qu'elle est susceptible d'atteindre, puisque les connaissances sur lesquelles elle s'uppule tendent eller-memes à s'accroître et à se perfectionner : mais indépendamment des lumières qu'il a répandues sur un grand nombre de questions par ses propres recherches . l'auteur aura utilement servi la science; en hii imprimant une marche sévère qu'ou n'observe pas dans les traités de médécine légule antérieurs au sien , et en indiquant les lactines qu'elle présente encore , au lieu de s'efforcer de les remplir et de les dissimuler à l'aide de raisonnemens subtils ou d'hypo-RAIGE-DELORME. theses gratuites.

Elémens d'anatomie générale, ou Description de tous les geures d'organes qui composent, le corps lumain; par A. Băcassa. (d'Anger), professeur d'anatomie à la Baculté de Méchecine de Paris. Un vol. in-8° de 728 pages. A Paris, ches Béchet. Peix, 9fr.

L'objet de l'anatomie n'est pas sculement, comme on se le figurait

autrefois, et comme plusieurs personnes se le figurent encore . de de crire une à une toutes les parties du corps humain, d'en connaître la figure , la directiou , le nombre et la position , de manière à savoir justement quelles parties se trouvent sur le trajet d'une ligne idéalement ou réellement menée d'un point à un autre. Les chirargiens du dix-septième et dix-hnitième siècle savaient cela tout aussi bien que ceux de notre temps , et pour cela n'en savaient pas mieux l'austomie. Il n'y a guère plus de vingt ans qu'on a commencé de s'avancer au-delà du point ou l'on en était au temps de Méry; et le premier pas a été un pas de géant. C'est Bichat qui fit ce premier pas. L'étude de la structure et de la composition moléculaire des différens organes le conduisit à ranger dans un même système toutes les parties qui se ressemblaient sous ces deux rapports; cette étude lui révéla ensuite, pour chacuu des systèmes aiusi formés, une série plus ou moins nombreuse de phénomènes qu'il appela propriétés, forces : le nom était mauvais, aussi le vice du langage passa aux idées, et dupe d'une illusion de logique, il prit ses idées et les mots pour les choses. Delà le principal défaut de l'ouvrage de Bichat: ces forces vitales , dont la création lui avait été suggérée par l'abstraction des phénomènes. lui firent souvent perdre de vue les phénomènes même. Telle fut sur Bichat l'influence de cette uouvelle métaphysique, qu'il alla jusqu'à prétendre exclure les lois physiques des phénomènes do l'organisation. Un des avautages de l'ouvrage que nous anuonçons, c'est qu'il n'y est pas même question des noms de toutes ces idées , qui occupent tant de place dans l'ouvrage de Bichat; et comme le premier besoin de celui qui apprend est d'être préservé d'idées fausses , on voit quel service M. Béclard a rendu aux élèves auxquels son livre est destiné. Le danger des idées fausses est d'autant plus grand qu'elles doivent plus d'autorité au nom de celui qui les a émises.

Bichat, dans son ouvrage, multiplia trop les divisions de ectains ensembles d'organisation per est en mécanut quelquers une riquisont ceprendant d'une grande importance dans l'organisatione. De sonte que l'objet de son livre, c'écat-dire, de l'automio générale, n'était qu'incomplètement ou imparfaitement rempil sons plusieurs rapports; sont le monde soit aujourc'hui que cet objet est de montrer à quels phésomònes dounent lieu de différent tissus ou systèmes organiques, soit dans l'état sain ou malade durant la vie, sous les différentes influences qu'ils peuve déprovere, soit après la mort, par l'effet des différents résultences qu'ils peuve déprovere, soit après la mort, par l'effet des différents résultes. Ce qui a contribué aux progrès de l'anatonie, après les d'ures procédés de rechercie employés par Bichat, c'est l'étude comparative de l'organisation des animanx et celle des âges dans la molne espèce, qu'il humaine, soit toute autre. Mois, see dans la même espèce, qu'il humaine, soit toute autre. Mois

ce dernier genre d'étude n'était pas en fayeur. On a même entendu dans l'ancienne école un professeur d'une autorité imposante tourner en rideule les applications de l'étude des animaux à l'homme.

Enfin l'enscignement de l'anatomie fut confié au professeur actuel. De nombreux travaux spéciaux sur des points encore trop peu conuus de l'organisation de l'homme, principalement sur les modifications que la structure et les connexions des organes recoivent par l'effet des ages, des maladies et des monstruosités, le conduisirent à en vérifier souvent les résultats sur les animaux. Ces recherches lui révélèrent plusieurs sources fécondes auxquelles Bichat n'avait pas en le temps de puiser, mais où son génie ne pouvait manquer de le conduire. Dès lors M. Béclard reconnut que l'on ne pouvait déterminer la véritable structure des tissus et des organes de l'homme, et partant la cause de leurs phénomènes, qu'en faisant concourir l'anatomie comparative des bres, celle des organes diversement altérés par les maladies et celle des animaux. L'on verra par la lecture de son ouvrage conçu d'après les résultats de cette expérience et exécuté sur ce uouveau plan , combien de faits et de rapports étrangers à l'ouvrage de Bichat sont exposés dans celui-ci. Aussi n'y avait-il qu'une extrême concision qui pouvait renfermer tous ces faits nouveaux réunis à tous ceux découverts par Bichat, dans un espace moitié moindre que ne l'a fait ce dernier.

Uu service important et d'un autre genre qu'aura rendu encore M. Béclard, c'est, comme anatomiste occupé d'appliquer l'anatomie à la chirurgie et à la médecine, d'avoir reconnu l'identité de structure des mêmes tissus ou systèmes dans les animaux d'une même classe : des mammifères, par exemple. Ou a déja pressenti la conséquence de cette identité. Une science toute neuve a été dernièrement créée, c'est la physiologie , c'est-à-dire , la théorie des phénomèues , soit obtenus par expérience sur les tissus et les organes des animaux vivans, soit directement offerts par les différentes combinaisons des organes entr'eux, ou des diverses parties d'un même organe, combinaisons opérées par la nature dans les divers animaux. Mais on repoussait cette théorie, on objectait une prétendue différence de nature entre les organes, par conséquent entre l'organisation des animaux et celle de l'homme, différence qui devait empêcher de conclure de ceux-là à celui-ci. Beaucoup de gens trouvaient cette objection péremptoire, et citaient à l'appui les résultats de leur pratique. Or, c'est un praticien dans l'exercice et dans l'euseignement de la chirurgie et de la médecine, qui proclame la nécessité de réunir l'anatomie des animaux à celle de l'homme, si l'on veut bien connaître l'organisation de celui-ci , c'est-à-dire , mieux qu'on ne la convaissait avant cette réunion. « Je n'ai pas eu en vue , dit M. Béclard, an parlant de son exposition sommaire d'anatomie et de physiologie comparative, de dispenser par-là les étudians de l'étude de l'anatomie des animaux, mais au contraire de leur montrer l'atilité de çette étude a Quand l'anatomie comparée sen minux conme, on sera étouné du jour inatunda qu'elle jettera sur la science de l'organisation humaine, de fa quantité de faits et surtout de rapports souveaux g'u'elle aux fait découvir.

Nous avons dit les avantages qu'a l'onvrage de M. Béclard sur cclui de Bichat. La nature même de cet ouvrage ne permet pas d'en donner ici l'analyse. Indépendamment des chapitres entièrement ncufs, relatifs aux tissus érectile, adipeux, etc., il y en a un autre sur un sujet dont Bichat ne s'est pas du tont occupé. L'autenr a exposé ce qu'on sait de positif sur la composition et les inlluences physiologiques des humeurs. Cette partie de la science, dit l'auteur avec beaucoup de raison, avait été trop négligée depuis les travaux de Haller et de son école, qui ont cru à tort trouver tout le secret de la vie dans le système nerveux et dans les phénomènes de l'irritabilité et de la sensibilité. Sans admettre toute la prééminence que l'autour pareit, d'après ces termes , accorder à l'état des humeurs , nous pensons, comme jui, qu'on s'en est trop peu occupé. Enfin l'ouvrage est terminé par un chapitre sur les productions accidentelles communes à tous ou à plusieurs genres d'organes. Quand on n lu ou entendu M. Beclard, on peut prononcer que le livre publié par ce professeur est l'un des plus substanciels qui aient été écrits sur l'anatomic. DESMOTTERS

De l'Irritation encéphalique des enfans, ou Considérations sur les causes, les symptômes et le traitement dels maladie successivement désignée sous les noms de convulsions internse, de fiver échévale, d'hydrocéphale aigué, d'arachnoïdle, etc., par P. A. Pionax, docteur en médécine, etc.

A cette liste des noms successivement donnés à la fière cérébrale dés enfans, sous en pour irons sjonter plusieurs autres (1), (hydrocchaide de M. Goindet, hydro-ménisgite de M. Matthey, maladie cérèbrale de M. Craveillière, etc. ), el cette multiplicité prouve la diversaité des optiones que l'on a émises sur la nature de cette maladie,

<sup>(1)</sup> Il faudrait en retrancher celui de convulsions internes, qui u'a jamais été appliqué à l'hydrocéphale aigue, mais bien à je ne sais quels spasmes des viscères intérieurs. (Armstrong.)

ou bien le nombre des maladies diverses que l'on a confondues sons un seul titre. Le nom générique adopté par l'auteur de ce Mémoire a l'avantage sans doute de préciser mieux la nature de l'affection; mais il a l'inconvénient de confondre plusieurs degrés qui entraînent chacua en particulier des différences très-notables, relativement au pronostic et au traitement. Sous ce titre so réunissent et la simple somuolence fébrile et l'inflammation du cerveau, l'hydropisie active du ventricule et l'apoplexie. Sans doute ces diverses maladies sont des modifications de la surexcitation des organes contenus dans le crâne ; mais est-il rationnel de les embrasser d'un même coup-d'œil, et cette confusion dans la nomenclature u'en amène-t-elle pas une dans la pratique? La réponse à cette question se trouve contenue en toutes lettres dans la brochure que j'annonce (pag. 78), et l'on voit d'ailleurs dans les observations qu'elle renferme , que M. Piorry s'est effrayé par fois mal-à-propos, qu'il a pris pour des symptômes d'arachnoïdite ce qui n'était qu'une somnolence symptomatique, phénomène presque constant dans toutes les affections fébriles des cufans. La céphalalgie est souvent ( pour ne pas dire toujours ) fort vive au début des fièvres catarrhales auxquelles les enfans sont si sujets ; l'assoupissement, la rougeur de la face . l'élévation momentanée des veux vers le plafond . la dilatation même des pupilles existent alors; mais on ne voit point cet assonpissement profond, ces plaintes particulières, ces soupirs, cet accablement, ces vomissemens opiniatres, enfin cette physionomie qui ne trompe jamais un médeciu habitué à observer l'hydrocéphale aigué dans ses diverses périodes. Les symptômes que j'ai mentionnés plus haut disparaissent par l'emploi d'un traitement général et modérément antiphlogistique ; ce sont là les prétendues hydrocéphales aigues que l'on guerit par l'application des sangsues à l'épigastre ou ailleurs. Deux exemples récens viennent de me prouver encore , sur ce point . ce que cent autres m'avaient déià appris. M. Piorry avait cependant reconnu la possibilité de l'existence de

 (pag. 47) il donne comme cause de cette même maladie la guérison d'une irritation, d'une iuflammation du cuir chevelu. En sorte que Pinflammation de l'arachnoïde reconnaît également pour cause l'irritation et Pabirritation des organes voisins.

Mais si l'un peut reprocher à l'autenr de ce Mémoire quelques contradictions, quelques répétitions, et peut-être un peu de désordre dans le plan de sa brochure; onue peut se refuser à lui reconnaître une home foi et une prudeuce très-louables : la plupart des observations où il est fait mention de l'usage du kiua ue sont point favorables à cette médication, ( Voyez obs. 12.0 , 13.0 , 14.0 , 16.0 ) Il a réussi dans plusieurs cas ( q.º , 10.º , 17.º ) où il existait une intermittence prononcée : mais il est permis de croire que dans les autres exemples la maladie eut fort bien guéri sans son usage, et l'auteur en convicut lui-même sans difficulté ( pag. 65 ). Au reste , l'époque à laquelle on l'a administré , et le mode même de cette administration ont été déterminés avec une sagesse dont on trouve encore des preuves dans les préceptes hygiéniques donués par l'auteur (pag. 53). Aussi sagement conduit, un pareil traitement ne peut avoir d'autre inconvénient que celui d'être inutile. Toujours M. Piorry a commencé par les antiphlogistiques et les évacuations sanguines, qui sont effectivement les seuls movens applicables au début ; les toniques ne peuvent qu'être avantageux dans la dernière période, et c'est alors seulement qu'il a prescrit les lavemens toniques, et seulement les lavemens; car, a 1.º On court moins de risque en agissant sur le dernier des gros intestins que sur l'estomac. 2.º Les médicamens ingérés dans le rectum ont une action non moins énergique que ceux qui sont portés dans le ventricule. 3.º Le goût désagréable de l'écorce du Pérou fait que la plupart des enfans ne l'avalent en substance ou en pilule qu'avec une extrême difficulté. »

En voilà assez pour donner une idée du travail de M. Piorry et de l'esprit dans lequel il a été tracé. Ducès.

Recherches sur les propriétés chimiques et médicinales des caux du Mont-d'Or; par MICHEL BERTRAND. 1 vol. de 500 pages, avec nlanches.

Trop vantées par les uns, trop dépréciées par les autres, les enux micirales out cependant des vertes qu'on ne sauntil leur contester : ces yertus sersient d'ailleurs moins souvent mises eur donte, si l'on rienvoyait aux caux que des malades en état d'en éprouver les bons effets, et si ce voyage n'était pour beaucoup de praticiens un moyne de se débarrasser, tranchous le mot, des individus qu'ils ne peuvent

guérir. Indépendamment du voyage ; du chaugement de vio , de la société, d'un air pur, les eaux jouissent de propriétés plus ou moins énergiques, suivant leur composition chimique, leur température, et les diverses manières de les administrer en bains généraux ou partiels. en douches et en boissons. Les bains du Mont-d'Or sont assurément des mieux partagés sous tous les rapports ; c'est à juste titre qu'ils sout fréquemment conseillés; aussi maintenant il y existe un établissement thermal parfaitement organisé et cousié aux soins du docteur Bertraud. Ce médecin éclairé, chargé depuis long-temps de l'inspection de ces caux minérales, a fait de nombreux travaux pour en apprécier l'action; et loin de suivre l'exemple de ceux qui font d'un remède utile , dans quelques cas , une panacée, il s'est soigneusement attaché à spécifier les affections dans lesquelles l'usage des caux est suivi de résultats avantageux, celles auxquelles il peut nuire, et à préciser les cas où l'on doit préférer tel ou tel mode d'administration. Un graud nombre d'observations viennent à l'appui de ses diverses propositions, Pour compléter son travail, il a examiné dans les eaux du Mout-d'Or les propriétés physiques et chimiques des différentes sources thermales, les phénomènes particuliers qu'elles présentent dans les temps orageux, temps où leur action est modifiée d'une manière manifeste. Ce fait, que M. Bertranda observé sans pouvoir l'expliquer. La conduit à des modifications utiles dans la direction du traitement. Enfiu il a tâché d'apprécier d'uoe manière exacte l'action physiologique des eaux sur l'économie animale , pendant le bain ; leurs effets consécutifs sur les divers systèmes organiques, et leur influence thérapeutique relative au genre, à l'intensité et à la durée des maladies. Bien persuadé que l'hygiène est une partie essentielle de la thérapeutique l'auteur fait dans les guérisons, la part du climat et du régime, et douuc à cette occasion les couseils les plus judicieux. Une scule phrase pent faire juger son opinion à ce sujet, « La santé , dit-il, s'altère par l'intempérance. Pour la rétablir , la sobriété est indispensable , et rien ne la seconde migux que la continence. Beaucoup de maladies se dissipent saus aucun remède et par la seule influeuce d'un sage régime. Sans le régime, le traitement le plus conveoable ne guérit point, a Outre les observations médicales , l'ouvrage de M. Bertrand renferme une topographie de la vallée du Mont-d'Or et de ses environs, et des recherches intéressantes sur les antiquités de ce pays, qui conserve des traces non-équivoques des travaux du peuple Romain. Le style, toujours proportionné au sujet que traite l'auteur, est pour lui un nouveau motif d'éloges. On doit conseiller la lecture de ce livre à tous ceux qui désirent contaître complètoment les caux du Mont-d'Or, et qui se trouvent en situation de les prescrire. RATIER , D.-M.-P.

Dictionnaire de Chimie, du docteur URE; troisième volume. Traduit de l'anglais, par J. Riffautt, etc.

M. Říffault, continants son utile entreprise, vient de publier le 3. volumende sa traduction du Dictionarie de Chinie da docture Ure. En rendant compte des volumes précédeus, nous s'avons signalé plusients articles qui manquaient. Alon ect ouvrage, Quelques-uns, il est vair ; \*y trouvent fondus dans d'autres, il en est même qui n'offent que peu d'interêt. Nous avons le phisiré d'amoncer au public que M. Riffaut, loin de s'effireucher de nos remarques, a cherché à les faire tournes au profit de son intéressant travait et qu'il prépar un suppléfient qui parsitur probablement avec le 4.e volume. Nous Penggéons de plus en plus à parcourir soignessement ce qu'il a dépa publié, et à me pas oublier les articles baromètre et étuniage, qui sont assez immertaus pour n'être psi néclifes.

Nous avons lu avec le même plaisir ce 3.e volume, et nous aimons à convenir qu'il renferme des articles, tels que ceux-ci : eaux minérales, electricité et galvanisme, équivalens chimiques, gaz et iode, qui, tant sous le rapport chimique que sous le rapport médical, sont aussi soignés et aussi complets qu'on puisse les trouver dans les ouvrages les plus estimés. Nous cussions désire qu'on cut écolement traité plusieurs autres articles qui ne sont pas dépourvus d'intérêt : tels par exemple que celui : eau oxygénée . l'une des plus belles découvertes de M. Thénard, que nous avons tronvé un peu faible : et que l'on n'ent pas passé sous silence le mot magnétisme : car , quoiqu'on ait maintenant reconnu l'identité des fluides électrique et magnétique, il est-eucore bien des choses intéressantes à dire sur ce suiet. Ce 3.e volume est terminé par la liste chronologique des pierres tombées du ciel, prise avant l'ère chrétienne insqu'à nos jours ; elle est aussi complète que curiense. Nous terminerons cet examen en annoncant qu'on y remarque également un nonvel alcali végétal qui ne se trouve encore indiqué que dans la chimie organique de Léopold Gmelin et le Journal de Schw. XVIII, on. Cet alcali est l'hyosciama, ou, pour parler le langage des chimistes français, l'hyosciamine; il a été découvert par le docteur Brande, dans la jusquiame, hyoscyamus niger de Linnée. Il a pour caractères de cristalliser en longs prismes, et en neutralisant les acides sulfurique et nitrique, de former des sels qui possèdent plusieurs propriétés caractéristiques. Comme l'examen des plantes narcotiques n'est pas sans danger, et que c'est dans ces parties constituantes alcalines que résident et sout coucentrées toutes les parties vénéneuses de la plante, la préparation de cet alcali exige beaucoup de circonspection; sa vapeur est principalement nuisible aux yeux; - E. JULIA FONTENELLE.

Dictionnaire des termes de médecine, etc.; par BÉGIN, BOISSEAU, JOURDAN, MONTGARNY, RICHARD, FOURCROY et DUPUY. Un voliq-8.º A Paris, chez Béchet, Baillière, Crévot. Prix, 8 fr.

Les langues des sciences eu suivent les progrès ou en subissent les révolutions. Elles perdent ou acquièrent successivement des mots, et s'enrichissent ou s'appauvrissent par ces pertes ou ces nouvelles acquisitions. Les vocabulaires sont, pour ajusi dire : les archives des langues scientifiques : aussi sont-ce des livres indispensables pour l'étude de toutes les sciences, et de première nécessité pour celle de la médecine. Nous recommandons à tous nos lecteurs le dictionnaire des termes, sans dissimuler aux auteurs qu'il était en leur pouvoir de faire un meilleur ouvrage. Sans doute ils ont pu, sans inconvénient, produire dans ce vocabulaire quelques expressions (ampharistère, cagastrum, begma, coptarion, scodeghino, anarrhégnyme, anastachéiose; anisotaque, apomathisie, adelphixie, etc.) que l'on ne trouve dans aucun auteur français classique ; ils ont pu emprunter aux dictionnaires' de la langue française les mots (amour, chanter, chaudière, etc.) mais fallait-il reproduire les suivans : Carnage ; c'est faire mancer un cheval aux chiens. Ebat; mener les chiens à l'ébat, c'est aller les promener. Destrier, beau cheval de bataille, etc. Danseur, se dit d'un chien qui voltige et ne suit pas bien la voie. Bancroche , bringae . bout-en train, etc., et une infinité de mots relatif à la divination. démonomancie, crithomancie, aleuromancie, alphitomancie, alectromancie, arithmancie, austromancie, cascinomancie, azinoman. cie, capnomancie, catoptromancie, céphaléomancie ou art de prédire l'avenir au moyen d'une tête d'ane rôtie sur des charbons ardens, etc!

Enfin, loss de la réimpression de cet ouvrage, dont ces légers défiatus ne preuvent arrêter le succès, il sen nécessiré de corriget na fedaction des articles saulates, crétinieme; de restrainter l'étendue des articles granulitete, furonce, nind ex mediete av vuide dequelques autres (cerveau, ancephallte, syphilir, controttimulis, cic.); de de ne pas ometre nequ'eue mois suités coupres, componer, sazifique, desinfectaux (moyens); phonation, innervation, pannicule chamus, télumgicetaise, etc.); et de corriger nequ'eue sauies typorphiliques (sinis on écrin : stygmate, au lieu de stigmate; ci à l'article visérier, oin substituces : visériere, viseus, à visérier, viséceum). P. R.

a NA Vanco

Philosophic anatomique. — Des Monstruosiles humaines, etc., awee figures des détails anatomiques; par M. le Ch. CENTROY SAUN-HUMBE, membre de l'Académic rayale des Sciences, etc. Un ool. in-5.º et atlas in-1.º oblong. 1821. A Paris, chez l'Autur, rue de Scine-Saun-Victor. Nº 33.

Cet ouvrage, qui n'a pour toute épigraphe que le seul mot utilitati . contient , comme l'aunonce le titre, une classification des monstres ; la description de leurs principaux genres; une histoire raisonnée de la monstruosité et des faits primitifs qui la produisent ; des vues nouvelles touchant la nutrition du fætus et d'autres circonstances de son développement; et la détermination des diverses parties de l'organe sexuel, pour en démontrer l'unité de composition , non seulement chez les monstres, où l'altération des formes rend ect organe méconnaissable, mais dans les deux sexes, et, de plus, chez les oiseaux et chez les mammifères. Ce simple énoncé suffit pour mettre chacun à même de juger de l'importance des matières qui y sont traitées et de l'ordre suivi dans leur exposition , par l'auteur qui s'est, dit-il, décidé à écrire de suite un mémoire tout d'anatonie humaine et tout en considérations et faits nouveaux, et qui public aujourd'hui comme fruit de cette résolution le volume que nous aunoncons sur les monstruosités humaines (Préface, page 1 et 2). M. Geoffroy Saint-Hilaire, si comm par ses utiles travaux en zoologie, n'a pus craint de descendre ici dans les détails de l'anatomie de l'homme, considérée dans les écarts même de son organisation. Bassemblant ceux-ci, d'après une marche entièrement philosophique, dans plusieurs divisions principales , il partage les monstres en quatorze espèces , qu'il nomme Coccycéphales : Cryptocéphales : Anencéphales : Cystencéphales , Dérancéphales ; Podencéphales ; Notencéphales ; Hémiencéphales ; Rhinencéphales ; Stomencéphales ; Triencéphales ; Sphénencéphales : Diodoncéphales, et Hypérencephales. Il fait connaître les caractères propres à chacunc de ces espèces; il donne des considérations d'où sont déduites les regles pour l'observation et la classification des monstres: il décrit avec un soin scrupuleux plusieurs individus de ceux-ci en particulier: il s'occupe des adhérences du fœtus avec ses enveloppes, considérées comme l'ordonnée et l'unique cause de la monstruosité, et il fait entrer dans son livre une foule d'aperçus non moins curieux, qui font sortir l'ouvrage des limites d'une simple analyse et en nécessitent une lecture attentive, un examen scrupuleux,

Les planches qui forment l'atlas, ont été dessiuées par M. Huet et grayées par M. Plée. Elles sont parfaitement exécutées. H. C.

## TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE TROISIÈME VOLUME DES ARCHIVES GÉNÉRALES DE MÉDEGINE.

Academie royale des ciences (Seances de l') Pages 146, 299, 464

| Academic royale de Medecine. (Scances de l')   | 152,.302,466,631        |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Acide hydrocyanique. V. Hufeland.              |                         |
| Acupuncture. V. Finch.                         |                         |
| Accouchement par l'anus. V. Gaitskell.         |                         |
| Albers. V. Breschet.                           |                         |
| Aliénation mentale. V. Esquirol.               |                         |
| Alienation mentale avec suicide. V. Hinze.     |                         |
| Amputation partielle du pied. V. Lisfranc.     |                         |
| Anasarque. V. Finch.                           |                         |
| Anatomie chirurgicale de la région iliaque. V. | Bogros.                 |
| Anatomie comparée. V. Meckel.                  |                         |
| Anatomie générale, V. Béclard.                 |                         |
| Anatomie pathologique du péritoine. V. Scoute  |                         |
| ANDRAL fils. Clinique médicale ou choix d      | observations recueil_   |
| lies à la clinique de M. Lerminier. Prem       | ière partie. Fièvres;   |
| annoncė.                                       | 160                     |
| - Observations sur l'inflammation de la        | plèyre diaphragma-      |
| tique.                                         | 246                     |
| Anévrysme de l'aorte. V. Bouillaud.            |                         |
| Angine contagieuse. V. Brunet,                 | 5 4 14 19 1             |
| Aponévroses abdominales des monodact y les. V. | Girard.                 |
| Arachnoïdite. V. Piorry.                       | 15. 1018 1              |
| Auscultation. V. Bouilland.                    |                         |
| Avortement. V. Rullier.                        | the street of the       |
| BÉGLARD et DUBOIS fils. Observation d'épanchem | ent considérable dans   |
| l'intérieur du crâne et d'opération du trépan- |                         |
| - Élémens d'anatomie générale ; analys.        | 630                     |
| Berr. Mémoire sur les nerfs qui coordonnent    | l'action des museles du |
| thorax dans la respiration, la parole et l'exp |                         |
|                                                |                         |

| Bertrand. Recherches sur les propriétés chimiques et médicinales d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | les                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| eaux du Mont d'Or ; analys.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 544                                                                                    |
| BETTY. Observation sur une opération d'empyème suivie de succès. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |
| Beullac. Code des médeeins, chirurgiens et pharmaciens; a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | an-                                                                                    |
| nonc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 181                                                                                    |
| BILLARD, V. Ollivier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |
| Blennorrhagie. (traitcmens de la)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 598                                                                                    |
| Bousos. Considérations sur l'anatomie c rurgicale de la région il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lia-                                                                                   |
| que et description d'un nouveau procédé pour faire la ligat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ure                                                                                    |
| des artères épigastrique et iliaque externe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3იი                                                                                    |
| Bosor de Belloy. Observations cliniques sur le traitement de qu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ıel ·                                                                                  |
| ques maladies (fractures du col de l'humérus, de la rotule; bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rå-                                                                                    |
| lure; phlébite; varices; emploi des ventouses scarifiées dans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | les                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 476                                                                                    |
| BOUILLAUD. Observations de rétrécissemens de l'orifice auriculo-v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |
| triculaire gauche resonnus par l'auscultation, précédées de co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |
| dérations générales sur le rétrécissement des divers orifices du c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |
| et sur leur diagnostic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20                                                                                     |
| - Mémoire sur le diagnostic de l'anévrysme de l'aorte avec des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ob-                                                                                    |
| servations de cette maladie reconnue au moyen de l'auscu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ılta-                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |
| tion; suivi d'une observation de perforation de l'origine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | de:                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |
| l'aorte avec épanchement de sang dans le péricarde : com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mu-                                                                                    |
| l'aorte avec épanchement de sang dans le péricarde : com<br>niquée par M. Ferrus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mu-<br>549                                                                             |
| l'aorte avec épanchement de sang dans le péricarde : com<br>niquée par M. Ferrus.<br>Brescuer. Note biographique et hibliographique sur Albers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mu-<br>549<br>131                                                                      |
| l'aorte avec épanchement de sang dans le péricarde : com<br>niquée par M. Ferrus.<br>Basseuer. Note biographique et bibliographique sur Albers.<br>— des diplogénées ou déviations organiques par duplicité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mu-<br>549<br>131<br>523                                                               |
| Paorte avec épanchement de sang dans le péricarde : com<br>niquée par M. Fernus.<br>Basseuzr. Note hiographique et hibliographique sur Albers.<br>— des diplogénées ou déviations organiques par duplicité.<br>Bassusus. Exposition de sa doctrine (§° article).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mu-<br>549<br>131<br>523<br>93                                                         |
| Paorte avec épanchement de sang dans le péricarde : com<br>nauce par M. Ferrus.<br>BASCIUET. Note biographique et bibliographique sur Albers.<br>— des diplogénèses ou déviations organiques par duplicité.<br>BROUSAILS. Exposition de sa doctrine (§* article).<br>Brucine (propriétés thérapeutiques de la)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mu-<br>549<br>131<br>523<br>93<br>294                                                  |
| Paorte avec épanchement de sang dans le péricarde : com<br>niquée par M. Ferrus.  Barseurx. Note higiraphique et hibliographique sur Albers.  — des diplogénèses ou déviations organiques par duplicité.  Baroussus. Exposition de sa doctrine (4° article).  Bruduce (propriétés thérapeutiques de la)  Bacostaties. Lithhologie humaine ou recherches chimiques et n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mu-<br>549<br>131<br>523<br>93<br>294<br>nedi-                                         |
| Paorte avec épanchement de sang dans le péricarde : com niquée par M. Ferrus.  Bassentr. Note biographique et bibliographique sur Albers.—des diploghéses ou dévinous organiques par duplicité.  Baorssus. Exposition de sa doctrine (f/a article).  Baucouxanza. Lithologie humaine ou recherches chimiques et ni Baucouxanza. Lithologie humaine ou recherches chimiques et ni cales sur les concrétions pierreuses qui se forment dans div                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mu-<br>549<br>131<br>523<br>93<br>294<br>nédi-<br>erses                                |
| Paorte avec épanchement de sang dans le péricarde : com<br>niqué par M. Perrus.  Brescuer. Note biographique et hibliographique sur Albers.  — des diplogéades ou déviations organiques par duplicité. Broussus. Exposition de sa doctrine (§ árticle). Brucine (propriétés thérapeutiques de la) Baconaries. Lithologie humaine ou recherches chimiques et n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mu-<br>549<br>131<br>523<br>93<br>294<br>nedi-                                         |
| Paorte avec épanchement de sang dans le péricarde : com niquée par M. Ferrus.  Basseurs. Note biographique et bhilographique sur Albers.— des diploghaées ou déviations organiques par duplicité.  Baorssus. Exposition de sa doctrine (f article).  Baucos. Article de la companie de la la la companie de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mu-<br>549<br>131<br>523<br>93<br>294<br>nédi-<br>erses<br>438                         |
| Paorte avec épanchement de sang dans le péricarde : com niquée par M. Ferrus. Basseurs. Note biographique et hibliographique sur Albert. — des diplogénées ou déviations organiques par duplicité. Bnoussaus. Exposition de sa doctrine (4' article). Brudinc (propriétés thérapeutiques de la) BROGANERLA, Lithologie bumaine ou recherches chimiques et n' cales sur les concrétions pierreuses qui se forment dans div parties du corpe humain et surout dans la vessié. Extr. Brûlurc, V. Borot. BROFEN. Not seur quolques cas d'anginc grave qui semblent                                                                                                                                                                                                                                         | mu-<br>549<br>131<br>523<br>93<br>294<br>nédi-<br>erses<br>438                         |
| Paorte avec épanchement de sang dans le péricarde : com niquée par M. Ferrus.  Basseurs. Note biographique et bibliographique sur Albers.— des diploghéses ou déritaions organiques par duplicité.  Baorssus. Exposition de sa doctrine (f article).  Bauconxermin. Lithhologie humaine ou recherches chimiques et ni cales sur les concrétions pierreuses qui se forment dans div parties du corps humain et surtout dans la vessie. Extr.  Brilure. V. Borou.  Bavers. Note sur quedques cas d'angine grave qui semblent trassmis par contagion.                                                                                                                                                                                                                                                     | mu-<br>549<br>131<br>523<br>93<br>294<br>nédi-<br>erses<br>438<br>s'être<br>536        |
| Paorte avec épanchement de sang dans le péricarde : com niquée par M. Ferrus.  Basscurx. Note biographique et bibliographique sur Albert.—des diplogénées ou dériations organiques par d'uplicité.  BROUSLIS. Exposition de sa doctrine (4° article).  BROUSLIS. L'Ithlogies luminaie ou recherches chimiques et m cales sur les concrétions pierreuses qui se forment dans div parties du corps humain et surtout dans la vessie. Extr.  Brûlurc, V. Borot.  BROUSLIS. L'ABORD.  BROUSLIS. L'Ithlogies (unitation de la                                                                                                                                                                                                                                           | mu- 549 131 523 93 294 nédi- erses 438                                                 |
| Paorte avec épanchement de sang dans le péricarde : com niquée par M. Ferrus.  Bazsentr. Note biographique et bibliographique sur Albers.— des diplogheèse ou déritations organiques par duplicité.  Baousius. Exposition de sa doctrine (f article).  Baucartezia. Lithologie humaine ou recherches chimiques et ni cales sur les concrétions plerreuses qui se forment dans div parties du corps humain et surtout dans la vessie. Extr.  Briture. V. Borou.  Barger. Note sur quelques cas d'angiue grave qui semblent trassmis par contagion.  Gabellos V. Barganetli.  Galculs V. Bragnatelli.                                                                                                                                                                                                    | mu-<br>549<br>131<br>523<br>93<br>294<br>nédi-<br>erses<br>438<br>s'être<br>536        |
| Paorte avec épanchement de sang dans le péricarde : om niquée par M. Ferrus.  Basscurx. Note hiographique et hibliographique sur Albert.—des diplogénées ou dériations organiques par displicité.  BROUSAIRS. Exposition de sa doctrine (3º article).  BROUSAIRS. Lithlologie humânie ou recherches chimiques et m cales sur les concrétions pierreuses qui se forment dans div parties du corps humânie et surbut dans la vessie. Extr.  Brûlure, V. Borot.  BRUERT. Note sur quelques cas d'anginc grave qui semblent trausmis par contagion.  Bubons syphiliques. (traitement des) Calculs, V. Brugnatelli.  Calculs de Purtre, V. Troussel.                                                                                                                                                        | mu-<br>549<br>131<br>523<br>93<br>294<br>nédi-<br>erses<br>438<br>s'être<br>536        |
| Paorte avec épanchement de sang dans le péricarde : com niquée par M. Ferrus.  Basseurs. Note biographique et bibliographique sur Albers.— des diploghaées ou déviations organiques par duplicité.  Baousaus. Exposition de sa doctrine (f article).  Baucanxeraia. Lithologie humáne ou recherches chimiques et ne cales sur les concrétions pierreuses qui se forment dans div parties du corps humán et surtout dans la vessie. Extr.  Baucar. Note sur quelques cas d'angine grave qui semblent transmis par contagion.  Babons syphilitiques. (traitement des)  Calculs. V. Paugantelli.  Calculs de Purètre. V. Troussel.                                                                                                                                                                        | mu-<br>549<br>131<br>523<br>93<br>294<br>nédi-<br>erses<br>438<br>s'être<br>536<br>598 |
| Paorte avec épanchement de sang dans le péricarde : om niquée par M. Ferrus.  Basscurx. Note hiographique et hibliographique sur Allers.—des diplogénées ou dériations organiques par duplicité.  Baorsan. Exposition de sa doctrine (s' article).  Brucine (propriétés thérapeutiques de l'article).  Brucine (propriétés thérapeutiques de l'article).  Brucine sur les concrétions pierreuses qui se forment dans div parties du corps humain et surtout dans la vessie. Extr.  Brûlure, V. Borot.  Brugure, V. Borot.  Brugure, V. Borot.  Brugure, V. Brot.  Calculs de l'article.  Calculs de l'article. V. Troussel.  Calculs de l'artic. V. Troussel.  Calculs de l'artic. V. Troussel.  Calculs de la vessie. V. Prévost.                                                                     | mu-<br>549<br>131<br>523<br>93<br>294<br>nédi-<br>erses<br>438<br>s'être<br>536<br>598 |
| Paorte avec épanchement de sang dans le péricarde : com niquée par M. Ferrus.  Bazseire. Note biographique et bibliographique sur Albers.— des diplogheèse ou déritations organiques par duplicité.  Baousaus. Exposition de sa doctrine (f'a stricle).  Baucarateira. Lithologie humaine ou recherches chimiques et ni cales sur les concrétions plereuses qui se forment dans div parties du corps humain et surtout dans la vessie. Extr.  Brilure. V. Borou.  Barezr. Note sur quelques cas d'angiue grave qui semblent trassmis par contagion.  Galouis. V. Bragnatelli.  Calculo de Purètre. V. Troussel.  Calculo de Purètre. V. Troussel.  Calculo de Purètre. V. Troussel.  Casvonta: Essi sur le maronnier d'Inde; analys.  Carano. Observation de tailing recto-vésinle.                    | mu-<br>549<br>131<br>523<br>93<br>294<br>nédi-<br>erses<br>438<br>s'être<br>536<br>598 |
| Paorte avec épanchement de sang dans le péricarde : com niquée par M. Ferrus.  Basseurs. Note biographique et bibliographique sur Albert.— des diplogénées ou déviations organiques par deplicité.  Baorsaus. Exposition de sa doctrine (4° article).  Baorsaux. Lithologie lumaine ou recherches chimiques et m cales sur les concrétions pierreuses qui se forment dans div parties du corpe humain et surout dans la vessie. Extr.  Brillure, V. Borot.  Brillure, V. Borot.  Brillure, V. Borot.  Brillure, V. Burot.  Calcula, de Purètre, V. Troussel.  Calcula de la vessie. V. Prévost.  Calcula de la vessie. V. Prévost.  Calvanche. Essai sur le maronnier d'Inde; analys.  Caran. V. Borquier.                                                                                             | mu-<br>549<br>131<br>523<br>93<br>294<br>nédi-<br>erses<br>438<br>s'être<br>536<br>598 |
| Inorte svec épanchement de sang dans le périearde : com niquée par M. Ferrus.  Bazsentz: Note biographique et bibliographique sur Albers.— des diplogheèse ou déviations organiques par duplicité.  Baoussus: Exposition de sa doctrine (s' article).  Baucarteil. Lithologie humaine ou recherches chimiques et n'eales sur les concrétions pierreuses qui se forment dans div parties du corps humain et surtout dans la vessie. Extr.  Brûture. V. Bronc.  Brûture. V. Bronc.  Bubons syphilitiques. (traitement des)  Calculs. V. Brugnatelli.  Calculs de Purètre. V. Troussel.  Carontai. Essai sur le maronnier d'Inde; analys.  Carontai. Essai sur le maronnier d'Inde; analys.  Carontai. Charevation de tailige reto-vésicale.  Cerus. V. Fouquier.  Chances Sphilitiques. (traitement des) | mu- 549 131 523 93 294 nédi- erses 438 s'être 536 598                                  |
| Paorte avec épanchement de sang dans le péricarde : com niquée par M. Ferrus.  Basseurs. Note biographique et bibliographique sur Albert.— des diplogénées ou déviations organiques par deplicité.  Baorsaus. Exposition de sa doctrine (4° article).  Baorsaux. Lithologie lumaine ou recherches chimiques et m cales sur les concrétions pierreuses qui se forment dans div parties du corpe humain et surout dans la vessie. Extr.  Brillure, V. Borot.  Brillure, V. Borot.  Brillure, V. Borot.  Brillure, V. Burot.  Calcula, de Purètre, V. Troussel.  Calcula de la vessie. V. Prévost.  Calcula de la vessie. V. Prévost.  Calvanche. Essai sur le maronnier d'Inde; analys.  Caran. V. Borquier.                                                                                             | mu- 549 131 523 93 294 nédi- erses 438 s'être 536 598                                  |

| DES MATIÈRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65 i                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diviale. Nouvelles considérations sur la rétention d'urin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e; an-                                                                                    |
| none.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 323                                                                                       |
| Loquer (H). Faune des médecins; annonc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 481                                                                                       |
| Code des médecins , chirurgiens , pharmaciens. V. Beullac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |
| Colonne vertebrale. V. Earl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |
| Communication des cavités droites et gauches du éœur. V. L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | oùis.                                                                                     |
| Concours aux places d'internes et d'externes dans les hopi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | taux de                                                                                   |
| Paris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 633                                                                                       |
| Contagion. V. Remer, Brunet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |
| Contraction musculaire. V. Prevost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
| Convulsions des cufans. V. Piorry.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |
| Couenne imflammatoire du sang. V. Davy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |
| Copahu. (propiétés thérap, du)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 598                                                                                       |
| Cubèbe (propriétés thérap, du)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 598                                                                                       |
| Cysticerque pisiforme. V. Fodera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |
| Davy. Observations sur la couenne imflammatoire du sang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 104                                                                                       |
| Dégénérescence fibreuse du péricarde, V. Lebidois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,                                                                                         |
| Desmourins. Note sur la détermination du rapport qui existe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | entre le                                                                                  |
| développement sphérique donné par le plissement des ré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | tines des                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |
| oiseaux et des poissons et la sphère de l'œil eireonserite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | à ces ré-                                                                                 |
| oiseaux et des poissons et la splière de L'œil circonscrite<br>tines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | à ces ré-<br>418                                                                          |
| oiseaux et des poissons et la sphère de l'œil eireonscrite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | à ces ré-<br>418                                                                          |
| oiseaux et des poissons et la sphère de Loil eireonscrite<br>tines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | à ces ré-<br>418<br>s des sys-                                                            |
| oiseaux et des poissons et la sphère de Lœil circonscrite<br>tines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | à ces ré-<br>418<br>s des sys-<br>nens dans                                               |
| oiseaux et des poissons et la sphère de Lœil circonscrite<br>tines.  Exposition succincte du développement et des fouction<br>têmes latéraux des organes des sens et do eeux des mouven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | à ces ré-<br>418<br>s des sys-                                                            |
| oiseaux et des poissons et la sphère de Lœil eireonscrite<br>tines. — Exposition succincte du développement et des fonction<br>têmes latéraux des organes des sens et do ceux des mouven<br>les animaux vertèbrés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | à ces ré-<br>418<br>s des sys-<br>nens dans                                               |
| oiseaux et des poissons et la sphère de l'oil circonscrite<br>tines. — Exposition succincte du développement et des fonction<br>témes latéraux des organes des sens et do eeux des mouven<br>les auimaux vertèbrés.<br>Déviations par duplicité. V. Breschet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | à ces ré-<br>418<br>s des sys-<br>nens dans                                               |
| oiseaux et des poissons et la sphére de L'oil circonscrite<br>tines.  — Exposition succincte du développement et des fouction<br>têmes latéraux des organes des sens et do con des mouven<br>les animaux vertèbres.  Déviations par duplicité. V. Breschet.  Diablète sucré. V. Eleineken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | à ces ré-<br>418<br>s des sys-<br>nens dans                                               |
| oiseaux et des poissons et la sphére de L'oil circonscrite<br>tines.  — Exposition succincte du développement et des fonction<br>têmes lafetaux des organes des sens et do ceux des mouven<br>les auimaux vertèbres. Déviations par duplicité. V. Breschet. Diabete sucré. N. Heineken. Dictionnaire de chimie. V. Urc. Dictionnaire de médecine; annonc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | à ces ré-<br>418<br>s des sys-<br>iens dans<br>571                                        |
| oiseaux et des poissons et la sphère de L'œil circonscrite<br>tines.  — Expisition succincte du développement et des fouction<br>them slatéraux des organes des sens et do ceux des mouven<br>les antinaux vertèbrés.<br>Diabète sucrés V. Heinchen.<br>Dictionnaire de chimie. V. D're.<br>Dictionnaire de chimie. V. D're.<br>Dictionnaire de decimies v. Ure.<br>Dictionnaire de Sciences naturelle; annone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | à ces ré-<br>418<br>s des sys-<br>iens dans<br>571                                        |
| oiseaux et des poissons et la sphére de l'œil circonscrite<br>tines.  — Exposition succincte du développement et des fouction<br>têmes latéraux des organes de sens et do ceux des mouven<br>les animaux vertèbrés.<br>Dériations par duplicité. V. Brezchet.<br>Diabéte sucrés V. Iteineten.<br>Dictionnaire de chimie. V. Urc.<br>Dictionnaire de médecine ; annone.<br>Dictionnaire de remédence; annone.<br>Dictionnaire de strense de Medecine, par Bégin, Boisseau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | à ces ré-<br>418<br>s des sys-<br>iens dans<br>571<br>152<br>163<br>Jourden               |
| oiseaux et des poissons et la sphère de L'œil circonscrite<br>tines.  — Expisition succincte du développement et des fouction<br>them slatéraux des organes des sens et do ceux des mouven<br>les antinaux vertèbrés.<br>Diabète sucrés V. Heinchen.<br>Dictionnaire de chimie. V. D're.<br>Dictionnaire de chimie. V. D're.<br>Dictionnaire de decimies v. Ure.<br>Dictionnaire de Sciences naturelle; annone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | à ces ré-<br>418<br>s des sys-<br>iens dans<br>571<br>152<br>163<br>Jourden               |
| oiseaux et des poissons et la sphére de l'œil circonscrite tines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | à ces ré-<br>418<br>s des sys-<br>nens dans<br>571<br>155<br>163<br>Jourdan<br>647        |
| oiseaux et des poissons et la sphére de L'œil circonscrite tines.  — Exposition succincte du développement et des fouction tâmes latéraux des organes des sens et do ceux des mouven les antimaux vertèbrés.  Diabète sucris V. Heinchen: Dictionnaire de chimie. V. Ure. Dictionnaire de chimie. v. Ure. Dictionnaire de Médecine; annone. Dictionnaire de Sciences naturelle; annone. Dictionnaire de sciences naturelle; annone. Dictionnaire des termes de Médecine, par Bégin, Boisseau, Montgarry, Richard, Fourcroy et Dupuy; annone. Duoss fils. V. Béclard. Duossettis V. Béclard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | à ces ré-<br>418<br>s des sys-<br>nens dans<br>571<br>155<br>163<br>Jourdan<br>647        |
| oiseaux et des poissons et la sphére de l'œil circonscrite tines.  — Exposition succincte du développement et des fonction têmes latéraux des organes des sens et do ceux des mouven les antinaux vertèbrés.  Déviations par duplicité. V. Breschet. Diabète surcis. V. Heinchen: Dictionnaire de schimie. V. Urc. Dictionnaire de médectine ; annonc. Dictionnaire de Sciences naturelles ; annonc. Dictionnaire de remes de Meccènne, par Bégin, Boissen, Montgarny, Richard, Fourcroy et Dupuy ; annonc. Dusous fils. V. Béclard. Dusoucaux. Petit traité des résentions d'urine ; annonc. Dusoux. V. Pévost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | à ces ré-<br>418<br>s des sys-<br>nens dans<br>571<br>155<br>163<br>Jourdan<br>647        |
| oiseaux et des poissons et la sphère de L'œil circonscrite tines.  — Exposition succincte du développement et des fouction têmes latéraux des organes des sens et do œux des mouven les antinaux vertèbrés.  Diabète sucris' V. Heincheav.  Dictionnaire de chimie. V. Ure.  Dictionnaire de chimie. v. Ure.  Dictionnaire de Sciences naturelles; annone.  Dictionnaire des Sciences naturelles; annone.  Dictionnaire des Sciences naturever et Dupuy; annone.  Duous sils. V. Béclard.  Duouscuttr. Petit traité des rétentions d'urine; annone.  DUALS. V. Prévort.  EALLE. Mémoire sur le mécanisme de la colonne vartébrale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | à ces ré-<br>418<br>s des sys-<br>aens dans<br>571<br>155<br>163<br>Jourdan<br>64;        |
| oiseaux et des poissons et la sphére de L'œil circonscrite tines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | à ces ré-<br>418<br>s des sys-<br>aens dans<br>571<br>155<br>163<br>Jourdan<br>642        |
| oiseaux et des poissons et la sphère de L'œil circonscrite tines.  — Exposition succincte du développement et des fouction têmes latéraux des organes des sens et do œux des mouven les animaux vertèbres.  Diabète succió. V. Heinchen.  Dictionnaire de chimie. V. Urc.  Dictionnaire de chimie. V. Urc.  Dictionnaire de sciences naturelles; annone.  Dictionnaire de Sciences naturelles; annone.  Dictionnaire des Sciences naturelles; annone.  Dictionnaire des termes de Medecine, pas Dégin, Boisseu, Montgarny, Richard, Fourcroy et Uppuy; annone.  Duous Ilis. V. Béclard.  Duous Ilis. V. Béclard.  Duous IV. Prévost.  EAUX. Mémoire sur le mécauisme de la colonne vertébrale.  EAUX (Explicite sur le mécauisme de la colonne vertébrale.  EAUX (Explicite sur le mécauisme de la colonne vertébrale.  EAUX (Explicite sur le mécauisme de la colonne vertébrale.  EAUX (Explicite sur le mécauisme de la colonne vertébrale.  EAUX (Explicite sur le mécauisme de la colonne vertébrale.  EAUX (Explicite sur le mécauisme de la colonne vertébrale.  EAUX (Explicite sur le mécauisme de la colonne vertébrale.  EAUX (Explicite sur le mécauisme de la colonne vertébrale.  EAUX (Mambles andres. V. Hufelmal.) | à ces ré-<br>418<br>s des sys-<br>nens dans<br>571<br>155<br>166<br>Jourdan<br>64;<br>326 |
| oiseaux et des poisons et la sphére de L'œil circonscrite tines.  — Exposition succincte du développement et des fonction têmes latéraux des organes des sens et do ceux des mouven les animaux vertèbrés.  Déviations par deplicité. V. Breichet. Diabète sucris. V. Heinchen. Dictionnaire de nimie. V. Ure. Dictionnaire de médecine; annone. Dictionnaire de médecine; annone. Dictionnaire des Sciences naturelles; annone. Dictionnaire des termes de Medecine; par Bégin, Boisseu, Montgarry, Richard, Fourcroy et Dupny; annone. Dictionnaire des termes de Medecine; par Bégin, Boisseu, Montgarry, Richard, Fourcroy et Dupny; annone. Dictionnaire des termes de Medecine; par Bégin, Boisseu, Montgarry, Richard, Fourcroy et Dupny; annone. Dictionnaire des termes de Medecine; annone. Deuxos. V. Pévéont. ELAUA. Mémoire sur le mécanisme de la colonne vertébrale. ELAUA. Mémoire sur le mécanisme de la colonne vertébrale. ELAUA Mémoire sur le mécanisme de la colonne vertébrale. ELAUA Mémoire extérieure dans les maladies aigues). ELAU d'Allor d'Or. V. Bertard.                                                                                                                                           | à ces ré-<br>418<br>s des sys-<br>nens dans<br>571<br>163<br>Jourden<br>64;<br>323        |
| oiseaux et des poissons et la sphère de L'œil circonscrite tines.  — Exposition succincte du développement et des fouction têmes latéraux des organes des sens et do œux des mouven les antinaux vertèbrés. Diabète sucris' V. Heincheav. Diabète sucris' V. Heincheav. Dictionnaire de chimie v. V. Pre. Dictionaire de chimie v. V. Pre. Dictionaire de sciences naturelles ; annone. Dictionaire des Sciences naturelles ; annone. Dictionaire des termes de Medecine ; par Bégin , Boisseau, Montgarry, Richard , Fourcroy et Dupuy ; annone. Duoss fils. V. Béclard. Duoscuttr. Petit traité des rélentions d'urine ; annone. Duxas. V. Prévort. Eaux (Amplication extérieure dans les maladies aigués). Eaux distillée d'annandes ambres. V. Hufeland. Eaux du Mont-d'Or. V. Bertrand. Eaux aux Memoirel. Mémoire sur la structure démentaire d'Envanse (Milley). Mémoire sur la structure démentaire d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | à ces ré-<br>418<br>s des sys-<br>nens dans<br>571<br>163<br>Jourdan<br>64;<br>323        |
| oiseaux et des poisons et la sphére de L'œil circonscrite tines.  — Exposition succincte du développement et des fonction têmes latéraux des organes des sens et do ceux des mouven les animaux vertèbrés.  Diabète sucris. V. Heinchen. Dictionnaire de chimie. V. Ure. Dictionnaire de chimie. V. Ure. Dictionnaire de sciences naturelles; annone. Dictionnaire des Sciences naturelles; annone. Dictionnaire des termes de Medecine, par Bégin, Boisseau, Montgarny, Richard, Foureroy et Dupny; annone. Dictionnaire des termes de Medecine, par Bégin, Boisseau, Montgarny, Richard, Foureroy et Dupny; annone. Dictionnaire des termes de Medecine, par Bégin, Boisseau, Montgarny, Richard, Foureroy et Dupny; annone. Duros sils. V. Béchard. Duros curs. Péderd. Duros curs. Péderd. Eurosa. Mémoire sur le mécanisme de la colonne vertébrale. Eaux de Mindrio extérieure dans les maladies sigués). Eaux distillée d'unandes anères. V. Hujelland. Eaux du Mont-d'Or. V. Bertrand. Ebwanse (Milne). Mémoire sur la structure démentaire d'apux tisus organiques des animas.                                                                                                                                             | à ces re- 418 s des sys- nens dans 571 155 160 Jourdann 641 322 100 621                   |
| oiseaux et des poissons et la sphère de L'œil circonscrite tines.  — Exposition succincte du développement et des fouction têmes latéraux des organes des sens et do œux des mouven les antinaux vertèbrés. Diabète sucris' V. Heincheav. Diabète sucris' V. Heincheav. Dictionnaire de chimie v. V. Pre. Dictionaire de chimie v. V. Pre. Dictionaire de sciences naturelles ; annone. Dictionaire des Sciences naturelles ; annone. Dictionaire des termes de Medecine ; par Bégin , Boisseau, Montgarry, Richard , Fourcroy et Dupuy ; annone. Duoss fils. V. Béclard. Duoscuttr. Petit traité des rélentions d'urine ; annone. Duxas. V. Prévort. Eaux (Amplication extérieure dans les maladies aigués). Eaux distillée d'annandes ambres. V. Hufeland. Eaux du Mont-d'Or. V. Bertrand. Eaux aux Memoirel. Mémoire sur la structure démentaire d'Envanse (Milley). Mémoire sur la structure démentaire d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | à ces ré-<br>418<br>s des sys-<br>nens dans<br>571<br>163<br>Jourdan<br>64;<br>323        |

| Epanchement dans le cranc. N. Beelard.                                |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Erdmann. Reproduction d'une portion de la clavicule. 627              |
| Esquinoz. Note sur le mode de traitement, employé à l'hôpital des     |
| aliénés de Moscou, par le docteur Kibalticz. 374                      |
| - Observation d'une tumeur considérable développée dans l'inté-       |
| rieur du crane. 594                                                   |
| Essentialité des fièvres (réflexions sur l'). 635                     |
| Expériences pour s'assurer de la non décomposition des composés       |
| chimiques , dans leur pasage à travers les fluides de l'économie ani- |
| male, V. Macneven.                                                    |
| Extraction du crystallin. V. Natale.                                  |
| Extraction des corps étrangers situés dans l'urêtre. V. Troussel.     |
| Faune des Médecins. V. Cloquet (H.)                                   |
| Ferrus. V. Bouillaud.                                                 |
| Fièvres. V. Andral , Pincl.                                           |
| Fièvre cérébrale. V. Piorry.                                          |
| Fièvres intermittentes. V. Peysson                                    |
| Fièvre jaune. V. Julia-Fontenelle , Lefort , Jones.                   |
| Finch. Observation d'une anasarque guéric par l'acupuncture. 621      |
| FLOURERS. Réclamation au sujet de son Mémoire sur le système ner-     |
| veux. 137                                                             |
| -Note sur la délimitation de l'effet croisé dans le système ner-      |
| veux. 310                                                             |
| Fonérà. Recherches sur l'organisation et les fonctions du cysticerque |
| pisiforme, ou hydatide des lapins. 215                                |
| -Observation d'une myopie de l'œil droit et d'une presbytie de        |
| l'œil gauche sur le même individu. 221                                |
| - Réclamation au cujet d'un Mémoire sur les substances qui agis-      |
| sent sur le système nerveux. 473                                      |
| Fœtus monobrache, monopode et agame. V. Scellier.                     |
| Fouquien et Ratien. Celsi de re medicá. Libri octo, edit. nova.,      |
| annone. 489                                                           |
| Fractures du col de l'humérus, de la rotule. V. Borot.                |
| FROELICH. Mémoire sur l'application extérieure de l'eau dans les ma-  |
| ladies aigues. 628                                                    |
| GATTERELL. Observation d'une rupture de l'utérus et de l'intestin     |
| rectum, suivie de l'accouchement par l'anus. 621                      |
| Galvanisme. V. Prévost, Humboldt.                                     |
| Gesseler. Empoisonnement par le nitrate de potasse. 627               |
| Geoffroy-SHilaire. Philosophie anatomique. — Des monstruosités        |
| humaines; annonc. 648                                                 |
| GINARD. Considérations sur les aponévroses abdominales, servaut       |
| d'introduction à l'histoire des hernies dans les monodactyles. 67     |

| DES MATIBRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 653            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Glande pituitaire (maladies de la). V. Rayer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| Gouple. Exposition de la doctrine de M. Broussais (4.c :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | art.) q3       |
| Heineken. Observation sur un diabète sucré.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 622            |
| Hernies dans les monodactyles. V. Girard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| Hinze. Alienation avec suicide ayant pour cause une sit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tuation ano-   |
| male du colon transverse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 125          |
| Holbroock. Sur le traitement de la rétention d'urine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 626            |
| Home. Observations sur le placenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 122            |
| HUFELAND. De l'utilité d'employer l'eau distillée d'ama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ndes amères    |
| en place de l'acide hydrocyanique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 127            |
| Huile essentielle de térébenthine. V. Kennedy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| HUMBOLDT. Résultats d'expériences faites sur les action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| et sur les effets de la section longitudinale et de la ligate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | are des nerfs- |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 292            |
| Hydatide des lapins. V. Fodérá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| Hydrocéphale aigue. V. Piorry.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Hydrophobie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 367            |
| Inflammatiou de la cornée transparente. V. Mirault.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| - De la plèvre diaphragmatique. V. Andral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| Injection d'eau tiède dans les veines d'un malade atteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nt de symp-    |
| tômes hydrophobiques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 367            |
| To be a deception of the Decimal of the Company of |                |

Introduction de l'air dans les veines. V. Leroy. Irritations encéphaliques des enfans. V. Piorry.

Jorss. Note sur la fièvre jaune qui a régné en 1819 à la Bermude, et sur la méthode de traitement employée. 619 JULIA-FONTENELLE. Mémoire sur la nature et l'origine de la fièvre jaune, présenté au gouvernement espagnol par la société médicochirurgicale de Cadis.

Kenedy. Observations sur l'emploi de l'huile essentielle de térébenthine, pour expulser les vers intestinaux. 60% Kenaure. V. Mirault.

Keratite. V. Mirault. Kielltiez. V. Esquirol.

Lempors Observation de dégénérescence fibreuse du péricarde, de péricardite, de pleurésie, etc. 511

LEFORT. Mémoire sur la non-contagion de la fièvre jaune; analys.

LEROY (J.) Note sur les effets de l'introduction de l'air dans les veines.

LESCHEMAULT. Extrait de son voyage dans les Indes-Orientales. 123
Ligature des artères épigastrique et iliaque externe. V. Bogros.
LISTRANC. Mémoire sur les amputations partielles du pied. 52

Louis. Observations suivies de quelques considérations sur la communication des cavités droites avec les cavités gauches du cœur.

325-485

Luxations du fémur. V. Ollivier.

Macreven. Expériences pour s'assurer de la non-décomposition des composés chimiques dans leur passage à travers les fluides de l'économie animale.

Maladies de; la glande pituitaire. V. Rayer.

Marronnier d'Inde. V. Canzoneri.

Meckel. Système d'anatomie comparée (3.c et dernier extrait). 276

Médecine légale. V. Orfila.

Minault. Mémoire sur la kératite, ou inflammation de la cornée transparente.

Monstruosités humaines. V. Geoffroy-S.-Hilaire.

Myopie. V. Fodérá.

NATALE CATAMOSO. Observations cliniques sur l'extraction du cristallin; annonc. 164 Nerfs. V. Tréviranus, Bell, Humboldt, Flourens, Desmoulins.

Nerfs de la respiration , de la parole et de l'expression. V. Bell.

Observation du malade de l'Hôtel-Dieu dans les veines duquel il a été injecté de l'eau. 367

OEil. V. Desmoulins , Fodéra.

OESTRE. V. Say.

OEuf, (changemens pendant l'incubation.) V. Prout.

OLLIVIER et BILLARD. Observation d'une luxation du fémur en arrière et en bas, et d'une autre luxation du même os directement en bas.

637

Organes des sens. V. Tréviranus.

Organogénésie. V. Rolàndo.
Onfila. Lecons de médécine légale; analys.

Ossification morbide, V. Rayer.

Perforation de l'origine de l'aorte. V. Bouillaud.

Péricardite. V. Lebidois.

Persson. De la potion stibio-opiacée et des frictions avec une pommade stibiée employée par M. Peysson dans le traitement des fièvres intermittentes.

455

intermittentes. Phlébite. V. Borot.

Phlegmasie des poumons. V. Walt.

Pile galvanique. V. Prévost.

Pinel (de Maubeuge). Réflexions sur l'essentialité des fièvres. 635 Posar. De l'irritation encéphalique des enfans, ou considérations sur la maladie successivement désignée sous les noms de convulsions internes, fièvre cérébrale, hydrocéphale aigué, arachnoidite. 642

Placenta. V. Home.

Planches anatomiques. V. Chaussier.

Pleurésie. V. Lebidois.

627

| DES MATIÈRES.                                                   | 4         | 655            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Pommade stibiée. V. Peysson.                                    |           |                |
| Population de Paris. (Mouvemens dans la)                        |           | 468            |
| Potion stibio-opiacée. V. Peysson.                              |           |                |
| Presbytie. V. Fodéra.                                           |           |                |
| Prévost et Dumas. Sur l'emploi de la pile dans le               | traitem   | ent des        |
| calculs de la vessie.                                           |           | 83             |
| <ul> <li>Mémoire sur les phénomènes qui accompagnent</li> </ul> | la cont   | traction       |
| musculaire.                                                     |           | 88             |
| Prout. Expériences sur les changemens qui arrivent              | dans les  | princi-        |
| pes fixes de l'œuf pendant l'incubation.                        |           | 119            |
| Ramollissement du cerveau. V. Rostan.                           |           | -              |
| Rapport de l'Académie royale de Médecine sur le 1<br>Leroy.     | emède d   | u sieur<br>3o5 |
| RAYER. Observations sur les maladies de l'appendic              |           |                |
| (glande pituitaire) du ecryeau.                                 | e sus-spi | епонал<br>350  |
| Note sur l'ossification morbide du périoste, de                 |           |                |
|                                                                 |           |                |

#### insertions fibreuses des muscles , à la suite de l'amputation des membres.

47 X RATIER. V. Fouquier. - Note sur la vaccine. 517

Remède seeret du sieur Leroy.

305 Remen. Sur la transmission des principes contagieux des animaux à Phomme. 126

Reproduction d'une portion de la clavicule. Retention d'urine. V. Civiale , Dubouchet , Holbrook.

Rétine. V. Desmoulins.

Rétrécissement des divers orifices du cœur. V. Bouillaud.

RICHERAND. Note sur la guérison des varices par l'incision des veines dilatées. 626

Rolando. De l'organogénésie; extr. 426 Rostan. Recherches sur le ramollissement du cerveau ; analys.

RULLIER. Observation d'un avertement provoqué par l'introduction d'une aiguille à séton dans l'utérus, et suivi de divers accidens.

Rupture de l'utérus et du rectum, suivie de l'accouchement par l'anus. V. Gaitskell

Sallion. Examen comparatif de la petite vérole et de la vaccine ; annonc.

Sang. V. Davy. Say. Sur une espèce d'OEstre de l'Amérique méridionale qui habite le

corps humain. Scellier. Description anatomico-pathologique d'un fœtus mono-

## 656 TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

brache, monopode et agame, parvenu à peu près au terme de la çusisance, muis cependant mort avant l'accouchement. Scottmerex. Mémoire sur l'automie pathologique du péritoine. 497 Structure démentaire des principaux tissas des animaux V. Edivards. Strychnine. (портétés thérapentiques)

Suicide, V. Hinze.

Système nerveux, V. Nerfs.

Taille recto-vésicale, V. Castara.

Tartrate antimonié de potasse employé à haute dose. V. Walt.

Traitement de la blennorrhagie, des chancres et des bubons syphilitiques. 598

Transactions philosophiques de la Société royale de Londres pour l'année 1822. 2° partie. Extr. Trépan. V. Béclard.

Trévinanus. Recherches sur la structure et les fonctions de l'encéphale, des nerfs et des organes des sens dans les différentes classes du règne animal. 230

TROUSSEL. Extraction d'un calcul de l'urêtre chez un enfant, observation suivie de quelques réflexions sur l'extraction des corps étrangers simés dans l'urêtre.

Tumeur développée dans l'intérieur du crâne. V. Esquirol.

URE. Dictionnaire de Chimie. 3° vol.; annonc. Vaccine. V. Sallion , Ratier.

Varice. N. Richerand , Borot.

Variole. V. Sallion. Ventouses scarifiées. V. Borot.

Vers intestinaux. V. Kennedy.

Virex. Note sur quelques propositions physiologiques de MM. Rolando et Meckel. 474

Walt. Emploi de Pémétique à haute dose dans le traitement des phlegmasies du poumon. 627

FIN DE LA TABL